



B. Prov.

168 NAPOLI

11/8

3. Prov



# RECHERCHES

GHB

LES ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE





### SE TROUVE

### CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, LIBRAIRES,

RUE JACOB, Nº 56,

A PARIS.

## RECHERCHES

SUR

### LES ÉTABLISSEMENTS DES GRECS

### EN SICILE

JUSQU'À LA RÉDUCTION DE CETTE ÎLE EN PROVINCE ROMAINE

### PAR WLADIMIR BRUNET DE PRESLE

MÉMOIRE COURONNÉ EN 1842

PAR L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Δεϊ τοϊε εύρημένοιε Ικανώς χρήσθαι, τὰ δὲ σαραλελειμμένα σειράσθαι ζητεϊν. Ανίκοιε, Pol. vu. o.





### PARIS

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU ROI

A L'IMPRIMERIE ROYALE

M DCCC XLV

#### SUJET DU PRIX ORDINAIRE

PROPOSÉ PAR L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES POUR 1842.

. Tracer l'histoire des établissements formés par les Greci dans la Sicile; faire connaître leur importance politique; rechercher les causes de leur puissance et de leur prospérié, et déterminer, autant qu'ilest possible, leur population, leurs forces, les formes de leur gouvernement, leur état moral et industriel, ainsi que leurs progrès dans les sciences, les lettres et les aits jusqu'à la réduction de l'île en province romaine.

### INTRODUCTION.

On a souvent été frappé des analogies que présente l'histoire des anciens peuples avec les révolutions physiques qui bouleversèrent notre globe durant les premiers ages, et dont les géologues cherchent, en sondant profondément le sol, à reconnaître la succession et les vicissitudes. Ce sont tantôt des races qui débordent et inondent de leurs migrations une partie de la terre; tantôt un état qui surgit, répand autour de lui la destruction, et, après un éclat passager, s'affaisse épuisé de ses propres efforts. Partout l'instabilité, mais, en même temps, une force de développement qui excite l'admiration et nous attache à ce terrible et grand spectacle. Placée en quelque sorte au centre du monde connu des anciens, la Sicile a ressenti presque toutes les commotions dont il fut agité, et nous offre, dans un champ restreint, un des sujets les plus variés d'observations et d'études. L'admirable fertilité de ce sol.

#### INTRODUCTION.

échauffé par les feux des volcans, a excité la convoitisé de presque tous les peuples conquérants: libres, Sicules, Phéniciens, Hellènes, Gaulois même <sup>1</sup>. Enfin, les Romains l'absorbérent dans leur empire, dont le démembrement devint le signal d'une nouvelle période de révolutions qui ramenèrent en Sicile les héritiers de tous ses anciens maîtres, sous les noms nouveaux d'Arabes, de Grecs, d'Espagnols, de Normands et d'Italiens.

Parmi tous les peuples qui ont occupé la Sicile dans l'antiquité, aucun n'a jeté plus d'éclat que les Grecs; et, grâce à la richesse de leur littérature, c'est à eux que nous devons le plus de documents historiques sur cette contrée, et sur les rivaux qu'ils y rencontrent. Outre les luttes qu'elles soutinrent contre les nations étrangères, les villes grecques de la Sicile, appartenant à des rameaux divers de la souche hellénique, se disputèrent souvent la suprématie; et leurs métropoles, épousant ces querelles, transportèrent dans cette nouvelle arène la lutte dont la rivalité de Sparte et d'Athènes avait déjà ensanglanté la Grèce. Que l'on joigne à ces guerres de peuple à peuple, de ville à ville, les révolutions intérieures de chaque état, où toutes les formes de gouvernement furent essayées, et firent surgir, comme il arrive dans les temps d'orages, des hommes remarquables par leurs vertus ou par leurs vices, on comprendra quel intérêt et quels utiles enseignements aurait offerts ce tableau tracé de la main

Polyb. 11. 7.

de quelqu'un des maîtres de l'histoire, d'un Thucydide ou d'un Polybe.

Mais aujourd'hui, après le naufrage d'une grande partie des productions de l'antiquité; les annales de la Sicile présentent de nombreuses et irréparables lacunes. Il est, en outre, tout un ordre de faits relatifs à l'organisation de la société, qu'un lecteur moderne aimerait surtout à trouver dans l'histoire d'un temps et d'un pays si différents des nôtres, mais que les Grecs, écrivant pour leurs contemporains, ont négligé de consigner, comme étant généralement connus et dépourvus d'intérêt. C'est seulement en recueillant et en rapprochant avec soin les faits épars dans les écrits des anciens, que l'on peut acquérir sur la population, sur l'économie politique et sur les constitutions, quelques notions élémentaires sans lesquelles les révolutions nombreuses de l'antiquité seraient pour nous d'insolubles problèmes.

Les historiens primitifs rapportent presque tous les événements à la volonté des dieux. Pour eux, le mauvais succès d'une entreprise, la chute d'un royaume, étaient toujours l'expiation d'un crime ou la suite d'un oracle dédaigné ou mal interprété. Cest ainsi qu'Hérodote explique l'issue désastreuse de l'expédition de 
Doriée en Sicile, par la raison qu'il s'était détourné 
de la route tracée par la Pythie. Plus tard, quand le 
sentiment religieux commence à s'affaiblir chez les 
Grees, ils attribueut tout à l'influence de quelques 
hommes supérieurs. Alors ils se choisissent un liéros,

le grandissent jusqu'à l'égal d'un dieu; rien ne résiste à son courage ou à sa fortune; et, en effet, l'homme qui sait inspirer cette confiance rencontre peu d'obstacles: témoin Timoléon, qui, avec les plus faibles moyens, brisa les chaînes d'acier¹ que Denys croyait avoir si bien rivées.

La plupart des historiens, plus jaloux d'étonner que d'instruire, ont retracé ces révolutions de la façon la plus frappante, sans essayer de pénétrer jusqu'au fond des choses. Thucydide, Aristote, Polybe sont peut être les seuls qui, sans nier le rôle suprême de la Providence, ni l'influence du génie de quelques hommes, aient recherché les causes en quelque sorte matérielles qui devaient, un peu plus tôt ou un peu plus tard, amener des changements dans la constitution des états. L'histoire pragmatique, comme Polybe l'avait concue, exige la réunion d'une grande justesse de vues et d'une exacte connaissance des faits, connaissance qu'il est difficile d'acquérir sur les relations des autres. Aussi serait-il souvent téméraire de chercher à rendre raison d'événements dont pous sommes éloignés de tant de siècles, et dont une partie échappe à nos investigations. On est forcé de se borner à discuter les récits contradictoires, à peser les témoignages, à dégager les faits de tout ce qui porte le cachet de l'ignorance ou de la passion, et à enregistrer ceux qui paraissent à peu près constatés. Cette simple tâche,

¹ Plutarque (Dion 7). Τοὺς ἀδαμαν τέρους δεσμούς ἐπείνους , οἶς ὁ πρεσδύ πειν τὴν μοναρχίαν.

dans l'état de désordre et de mutilation où nous sont parvenus les matériaux historiques relatifs à la Sicile, présente encore assez de difficultés pour que l'Académie ait provoqué un travail nouveau sur un sujet qui a déjà exercé bien des archéologues.

Nous n'avons pas eu la prétention d'écrire une histoire. Nous nous sommes borné à préparer des matériaux dont on put faire usage avec confiance, et nous les avons disposés de la manière qui nous a semblé la plus commode pour les recherches et pour les travaux ultérieurs. Ce mémoire est divisé en trois parties. La première est consacrée à l'examen critique des sources historiques. Nous y passons en revue tous les écrivains. qui s'étaient occupés de la Sicile, lors même que leurs ouvrages ne nous sont pas parvenus. Un tableau synoptique, en présentant leur ordre chronologique et la période que chacun avait embrassée, permet de suivre la voie par laquelle les faits nous ont été transmis. Dans la seconde partie, nous avons tâché de rétablir la série des événements depuis les premiers établissements des Grecs en Sicile, dans des temps voisins de la guerre de Troie, jusqu'à la conquête romaine. Ge résumé, que nous nous sommes fait une loi de tracer uniquement d'après les auteurs originaux et les monuments, est nécessairement plus ou moins développé, selon l'abondance ou la disette de documents authen-

Palerme en 1558, ont souvent été réimprimées depuis.

Il suffit de citer ici un des plus anciens, le Sicilien Fatello, dont les décades, De rebus siculis, publiées à

tiques légués par chaque époque. Nous n'avons pas voulu suppléer par des conjectures hasardeuses au silence de l'histoire, ni, d'un autre, côté, élaguer des détails d'un intérêt secondaire, mais bien constatés. Les moindres faits de ce genre prennent quelquefois de l'importance en archéologie. Nous avons mieux aimé être sobre de réflexions; et, pour ne pas interrompre le récit, nous avons, autant que possible, rejeté les discussions et les citations dans les notes au bas des pages. Nous y avons transcrit les textes sur lesquels nous nous appuyons, lorsqu'ils étaient empruntés à des livres que l'on n'a pas toujours sous la main, ou lorsque ces textes nous paraissaient mérifer un examen attentif.

La troisième partie de ce travail devrait être la plus importante; car nous nous étions réservé d'y traiter spécialement les questions de population, d'économie politique, de gouvernement, d'art. et de littérature, dont quelques-unes ont été jusqu'ici à peine abordées. Mais, dans l'exécution de ce plan, nous avons reconnu notre insuffisance et la difficulté du sujet. Les résultats que nous présentons et qui ne répondent guère au nombre de volumes que nous avons compulsée, pourront être étendus par des recherches plus heureuses ou mieux dirigées. Toutefois, nous ne pensons pas qu'on puisse réunir sur le pays qui nous occupe autant de renseignements que sur le gouvernement et l'économie politique d'Athènes.

La Sicile a joué, à la vérité, un rôle important dans

les affaires de la Grèce; mais, tombée la première sous la domination romaine, elle a , moins que les autres états grecs, conservé les traces de sa nationalité. Comme nous le disions plus haut, sur presque toutes les questions relatives à l'organisation de la société, les historiens se taisent le plus souvent; et c'est dans les comédies, dans les plaidoyers des avocats ou dans les inscriptions, que l'on trouve des renseignements quelquefois aussi précieux qu'imprévus. Ces ressources manquent en général pour la Sicile. Son théâtre s'est perdu, sanf quelques maximes morales ou plaisantes; les discours de ses orateurs ne nous sont pas parvenus davantage, et les inscriptions fournissent très-peu de documents pour l'époque de son indépendance. Les précieux traités d'Aristote sur les républiques d'Agrigente, d'Himéra, de Syracuse, n'ont pas échappé à l'injure des temps, en sorte que nous sommes réduits trop souvent au résumé de Diodore de Sicile.

Cependant l'Académie n'a pas demandé seulement de crecs en Sicile; elle désire quelques rues sur les éléments de leur prospérité et sur les causes de leurs revers. Ce que nous avons dit sur les conditions à notre avis nécessaires pour porter un tel jugement, doit faire comprendre avec quelle défiance de nous-même nous abordons cette partie de notre tâche. Essayons toutefois, en parcourant rapidement ces longues annales, de fixer quelques points qui dominent cette histoire et permettent de saisir l'enchaînement de tant de révolutions.

· Un jour viendra, écrivait Platon aux amis de Dioni, jour à la fois certain et funeste, où la Sicile n'entendra plus la voix d'aucun Grec, et sera devenue une province des Phéniciens ou des Opiques. . Cette prédiction du philosophe, malgré les brillantes victoires de Timoléon et d'Agathocle, malgré la sage administratration d'Hieron II, ne s'est que trop completement réalisée. Plusieurs fois menacée de subir le joug des Carthaginois, qui ne surent arrêtés que par les remparts de Syracuse, la Sicile passa enfin sous la domination des Romains, ees descendants des Opiques. Comment les cités grecques, après s'être élevées à un si haut point de splendeur, sont-elles ainsi tombées? Est-ce une suite des hasards de la guerre, ou ces établissements portaient-ils dans leur sein un germe de destruction dont l'observateur attentif peut suivre le développement dans les diverses phases de leur histoire? Platon, dans son premier voyage à Syracuse, vit avec dégoût le genre de vie des Siciliens, leurs jours passés à table, leurs nuits de débauches, ces maisons élevées à grands frais, comme s'ils devaient vivre toujours, et cette prodigalité, comme s'ils devaient mourir demains:

i Platon, fettre VII. Nous citous est lettres, quoique nous si genorious pas les doutes élevés ant leur authenticité. Toutefois, nous trouvons que les lettres VII et VIII ne ressemblent aullement à tes épitres forgées par des sophistes sous les nouss élbon-mes célèbres. Il y a dans celles-ci un caractère d'élévation, de simplicité,

et des faits assez précis pour faire admettre qu'elles sont au moins d'un des familiers de Platon, si elles ne sont pas de fai-mème. Nons avons donc cru ponvoir, à l'esemple de Plutarque, faire usage des documents qu'elles renferment.

2 Platon, lettre VII. - Flien,

Avec de telles mœurs, dit-il, ces états doivent passer par toutes les vicissitudes de la tyrannie, de l'oligarchie, de la démocratie, sans jamais se fixer; car ceux qui les gouvernent ne sauraient souffrir le seul non d'un gouvernement juste et fondé sur l'égalité de la loi. Mais ces mœurs qui s'opposaient à toute amélioration dans l'état, devaient provenir elles-mêmes des institutions qui, plus que l'influence du climat, rendent les peuples voluptueux ou tempérants. Cherchons donc ce qui avait ainsi pu corrompre ces laborieux colons, ces braves guerriers, qui avaient conquis et fertilisé la Sicile et l'avaient délivrée des barbares.

Lors de l'établissement, au viir siècle avant notre ère, des principales colonies grecques en Sicile, cette île était occupée par des peuples de races diverses, inférieurs aux-Grecs en civilisation, et qui n'étaient ni assez nombreux, ni assez unis pour leur opposer une résistance bien vive. Ils leur cédèrent les territoires les plus fertiles des bords de la mer, et se retirèrent dans les montagnes qui leur offraient des asiles inexpugnables. Les Carthaginois, adonnés surtout à l'exploitation des métaux et au commerce maritime, se rassemblèrent dans quelques comptoirs, et paraissent avoir vu d'abord sans jalousie l'établissement en Sicile d'un peuple agricole; car ce fut dans la culture des céréales, de la vigne et de l'olivier, que les Grecs eurent le bon esprit de chercher des éléments de prospérité, et la fertilité du sol ne trompa pas leur espoir. A défaut des témoignages précis de l'histoire, qui oublie le plus souvent les peuples

#### INTRODUCTION.

heureux, la preuve du rapide accroissement des cités grecques durant le siècle qui suivit la fondation de Syracuse, résulte des colonies nouvelles sorties du sein des premières comme autant de brillants satellites, et de l'arrivée de nouveaux colons attirés par les succès des premiers. Mais l'histoire de l'humanité présente rarement une longue période de calme. Les institutions s'altèrent, et quand les hommes souffrent, ils ont recours aux remèdes les plus violents. Les constitutions antiques n'admettaient pas aisément un grand nombre de citoyens. Le développement encore borné de l'industrie et l'existence de l'esclavage faisaient que le prolétaire trouvait difficilement une subsistance assurée dans un travail journalier. Les legislateurs étaient donc obligés de veiller à maintenir, autant que possible, la population dans les limites fixées lors de la fondation d'une ville et de la répartition du territoire. Parmi les moyens employés pour arriver à ce but 1, et dont plusieurs révoltent aujourd'hui, le plus efficace et le plus irréprochable était l'envoi de colonies. Cet usage était utile à la nation entière, dont il étendait l'influence. Mais lorsque les barbares; comme les Grecs les nommaient, eurent pris assez de consistance pour opposer une résistance plus vive à cette expansion de la race hellénique, celle-ci, refoulée sur elle-même, s'agita violemment. Ainsi, en Sicile, quand toutes les côtes eurent été semées de villes grecques, quand Syracuse eut fondé Acres, Enna, Cas-

Aristote, Polit. II, 7.

mènes; que Zancle eut envoyé des habitants à Himéra, aux confins du territoire des Elymes et des Égestains; que Naxos eut aussi cherché un établissement à l'extrémité de la côte opposée à Sélinonte; que Géla eut donné naissance à Agrigente, qui s'éleva sur les ruines de l'ancienne ville des Sicaniens, Camicus; que toutes ces villes ne pouvaient plus étendre leur territoire qu'aux dépens de leurs voisins : alors dut commencer. pour les Grecs de Sicile un état de malaise. Les héritiers des premiers colons, restés en possession de la plus grande partie des terres, formèrent une aristoeratie qui devint odieuse aux classes inférieures souffrantes. Quelques ambitieux profitérent de cette disposition des esprits pour arriver au pouvoir absolu, en armant les pauvres contre les riches. Panætius en donna le premier l'exemple, en faisant massacrer les chevaliers et en s'emparant de la tyrannie de Léontini. Phalaris, Alcamène, Cléandre, Hippocrate, arrivés au pouvoir par divers stratagèmes, comprirent que le seul moyen de se maintenir était de tenir le peuple en haleine par des guerres dont les occasions ne manquaient pas, soit contre les Sicules et les Sicaniens, soit même entre Grecs. Les colonies arrivées simultanément en Sicile, appartenaient malheureusement à deux races diverses, les Doriens et les Ioniens. Pour nous, il semble que les différences qui les distinguaient n'étaient pas assez profondes pour les tenir si longtemps séparées; mais il arrive souvent que les rivalités sont plus vives entre les sectes qu'entre des religions tout à fait di-

verses; il en est de même entre les tribus d'un même peuple. Le prédécesseur de Gélon avait fait une guerre assidue aux villes chalcidiennes. Celui-ci entra dans la même voie, et, dès qu'il fut maître de Syracuse; travailla à y concentrer l'élite de la population des villes qui pouvaient devenir ses émules. Les Grecs se seraient probablement épuisés dans ces luttes intestines, si un danger menacant n'avait fait taire, pour quelque temps, ces funestes rivalités. L'invasion simultanée des Perses en Grèce et des Carthaginois en Sicile réveilla ce sentiment de la nationalité commune, trop oublié depuis la guerre de Troie. Les Carthaginois, que le grand roi avait engagés à faire la guerre aux Grecs d'Occident, tandis qu'il soumettrait Athènes et Lacédémone, étaient des ennemis redoutables. Une révolution intérieure s'était opérée depuis quelque temps dans le sein de cette république. Une famille ambitieuse et puissante la poussait à la conquête des contrées où d'abord elle s'était contentée de simples comptoirs. Dédaignant le rôle de riches et paisibles fabricants, les Carthaginois employèrent les trésors amassés dès longtemps, à soudoyer des myriades de barbares libyens, ibères et campaniens. Dans cette circonstance; les Grecs de Sicile se montrèrent dignes de leurs frères des Thermopyles et de Platée. Ils s'étaient aguerris dans leurs luttes intestines; ils avaient ce courage qu'exalte et qu'ennoblit l'amour de la religion, de la patric et de la liberté. Ils ne s'effrayèrent pas des hordes barbares; l'ardeur et la discipline l'emportèrent sur

le nombre. Un butin immense, des esclaves en foule, une paix longue et glorieuse, pendant laquelle les arts et la poésie jetérent un vif éclat, furent le prix de cette victoire. Mais c'est une loi de la nature que l'apogée de toutes choses soit aussi le commencement de leur déclin. Cette prospérité, qu'entretenait la fertilité sans égale de la Sicile, et l'étendue de son commerce maritime, à l'abri désormais des Carthaginois et des Tyrrhéniens, introduisirent la corruption des mœurs, Les lois et la philosophie cherchaient inutilement à poser des digues à leur débordement. La religion ancienne ne concourait que faiblement à ce but. Ce n'est pas que, sous d'autre rapports; elle n'ait eu chez les Grecs une heureuse influence; elle garantissait l'observation des serments, réprouvait l'homicide, adoucissait les mœurs et favorisait le développement intellectuel. Mais l'intempérance et les plaisirs voluptueux purent s'autoriser d'exemples pris dans l'Olympe même. Les princes successeurs de Théron, de Gélon, d'Anaxilas, usèrent du pouvoir sans modération; les villes se soulevèrent et établirent des républiques où la démocratie eut beaucoup plus d'influence que dans leurs constitutions primitives. Il en résulta de grands troubles intérieurs. Les guerres recommencèrent aussi. Justement fiers de leur supériorité sur les étrangers. les Grecs poussaient ce sentiment à l'excès. En vain un barbare aurait-il adopté leur langue et leurs mœurs; il suffisait qu'un sang étranger coulât dans ses veines pour qu'on lui refusat le titre de citoyen. Les Sicules,

encore très-nombreux dans l'île, auraient sans doute adopté volontiers les usages des Grecs, s'ils avaient été admis à la participation de leurs droits; mais ceux-ci voulurent les asservir. Ils détruisirent leur métropole, l'antique Trinakia, persécutèrent leur roi Ducétius, leur imposèrent des tributs et s'aliénèrent ainsi des peuples qui les avaient puissamment secondés dans leurs guerres contre les Carthaginois. Le commandement en chef dont Gélon avait été revêtu établissait un lien entre les villes grecques, mais ce lien se trouva brisé par la chute de sa dynastie. Agrigente n'était pas disposée à reconnaître la suprématie de Syracuse: la lutte, que le poête Simonide avait réussi à prévenir du vivant de Théron et d'Hiéron, éclata après la mort de ces princes, et moissonna plus de Grecs que n'en avait coûté la guerre contre les Carthaginois. Un gouvernement fédératif aurait pu seul concilier l'unité nécessaire pour résister aux étrangers, avec les formes républicaines auxquelles les Grecs tenaient tant. Ce système n'était pas inconnu à l'antiquité. La Crète en éprouvait les bienfaits; les villes d'Ionie avaient un lien semblable; les Achéens, dont la ligue devint si célèbre dans la suite, possédaient cette institution, au dire de Polybe, dès la plus haute antiquité; et c'est d'eux que les villes de la Grande-Grèce l'avaient empruntée. Mais elle dura peu de temps en Italie et ne s'établit point en Sicile 1. La dissérence des races, dont

Lors de la première expédition députés de toutes les villes réunies des Athéniens en Sicile, en \$24, les
 à Géla y délibérèrent sur leurs inté-

nous avons déjà parlé, était un obstacle insurmontable et ramena des divisions qui attirèrent les Athéniens, d'abord comme auxiliaires des Chalcidiens, et bientôt avec des projets de conquête. Cette guerre eut un grand retentissement, et Syracuse fut exaltée de sa victoire sur le peuple le plus célèbre de la Grèce. Cependant, il y avait des pronostics fâcheux pour les Syracusains dans ce succès, longtemps douteux, et dû peut-être autant au secours de leurs alliés ou aux fautes de leurs ennemis qu'à leurs propres efforts. L'affaiblissement des colonies grecques de la Sicile devint bientôt manifeste. Une seconde invasion punique dirigée contre elle ne rencontra presque pas de résistance. Sélinonte, Himéra, Agrigente, Géla, tombèrent successivement. Les citoyens de ces villes se défendirent avec le courage du désespoir; mais ils n'avaient plus l'habitude des fatigues de la guerre. Qu'attendre de miliciens, comme ceux d'Agrigente, auxquels on était obligé de défendre, quand ils étaient de garde, d'avoir plus d'un matelas, d'une couverture, d'une toison et de deux oreillers 1. Autour de ces temples magnifiques, dont les richesses excitaient l'avidité des barbares, il n'y avait que des remparts depuis longtemps négligés et qui tombaient en ruines; et puis la population se com-

rêts communs, et leur accord obligea la flotte athénienne à se retirer. Un tel résultat aurais du faire apprécier l'utilité de semblables congrès; mais le peuple, shabite à tou (décide dans sea assemblées, ne déléguait pas volontiers ses pouvoirs. (Voyez Thucydide, IV, 58.)

Diodore, XIII, 84. Μπ τις έχη πλείου τύλης και περισρώματος και καθία και δυούν προσκεθαλαίων.

posait, en grande partie, de domiciliés, de négociants étrangers, d'esclaves, auxquels il était indifférent de changer de maîtres. Les généraux qui avaient essayé de tenir la campagne, ne montrèrent qu'impéritie et trahison. Un homme surgit à Syracuse, qui se fit l'organe de l'indignation publique. Denys, courageux devant l'ennemi, était orateur violent dans l'assemblée du peuple ; il obtint le pouvoir absolu dont Gélon avait été revêtu, et mit sur pied, en peu de temps, une armée formidable. Cependant, il n'empêcha point la chute de Géla: on l'accusa même d'avoir volontairement causé la ruine de cette ville, pour concentrer à Syracuse toutes les forces de la Sicile. Le règne de Denys, qui, pendant près de quarante ans, soutint, avec des alternatives de succès et de revers, la lutte contre Carthage, a été l'objet des jugements les plus divers; et les modernes y ont apporté parfois autant de passion que les contemporains, parce qu'il y a là une de ces questions qui se représentent à toutes les époques: celle des avantages de la république ou de la monarchie. En présence de l'invasion étrangère, les républiques divisées de la Sicile s'étaient montrées impuissantes, tandis que Denys parvint à réunir toutes leurs forces en un faisceau. Son énergique volonté entoura Syracuse de remparts gigantesques, créa des flottes de trois cents navires, mit sur pied les armées les plus nombreuses et les mieux équipées qu'on eût encore vues. Mais ses cruautés amassaient contre lui tant de haines, qu'au premier échec, l'édifice de sa puissance s'écroulait, et il ne fallait

rien moins que sa persévérance pour triompher de ces obstacles du dehors et de l'intérieur. A sa mort, la monarchie de Syracuse passait pour la plus puissante de la Grèce; mais, sous cet éclat trompeur, de nouveaux germes de destruction s'y étaient développés. L'un des plus funestes fut l'emploi des troupes mercenaires. La grandeur de la lutte que la Sicile avait eue à soutenir contre les Carthaginois avait déjà déterminé Gélon à entretenir des mercenaires grecs ou même barbares. Denys augmenta leur nombre. Il avait pour cela deux motifs: d'abord sa défiance contre les citoyens, toujours prêts à tourner leurs armes contre son pouvoir usurpé; ensuite la difficulté de les tenir longtemps éloignés de leurs foyers. La création d'une armée nationale permanente aurait concilié les nécessités de la guerre et les intérêts de la liberté; mais le tyran préférait des mercenaires entièrement dévoués à celui qui les soldait. .

Ces étrangers, la plupart Campaniena, étaient au nombre de plus de dix mille, et Denys leur donna quelquesois en payement les terres les plus sertiles. Agathocle suivit cet exemple. Il persécuta surtout les chevaliers, aristocratie belliqueuse et impatiente du joug, de sorte que l'esprit militaire alla s'affaiblissant de plus en plus à Syracuse qui, dans les dernières années de son existence, tyrannisée par les mercenaires qu'elle avait appelés à sa désense, était également incapable de les seconder dans la guerre, ou de les contenir dans la paix, et ressemblait à un vieillard dominé par des serviteurs insolents.

Pendant que Denys appesantissait sa tyrannie sur Syracuse, les villes grecques soumises aux Carthaginois, qui cherchaient à capter leur affection, s'habituaient à un joug étranger. Un autre mal profond, qui fit de grands progrès sous ce règne, fut la corruption des mœurs. Hieron avait déjà provoque les délateurs ; Denys, encore plus soupconneux, prenait ombrage de tout homme de cœur. Quoique de mœurs assez graves, il encourageait par calcul l'immoralité et s'entourait d'hommes ruinés par les débauches et le jeu. Ces exemples portèrent leurs fruits dans sa propre famille 1. Denys le Jeune, après avoir flotté quelque temps entre le goût de la philosophie et l'attrait des plaisirs sensuels, céda à l'influence des habitudes perverses dans lesquelles il avait été nourri, et se plongea, ainsi que ses frères, dans les plus ignobles orgies. Cette cour, qui avait été un instant le rendez-vous des hommes les plus éminents dans les lettres et les sciences, resta livrée aux parasites et aux baladins. A la chute du prince, toute cette troupe prit sa volée vers l'Orient et vint s'abattre autour de la table d'Alexandre, qui, vainqueur de Darius, commençait à s'abandonner au luxe de l'Asie2. Aux noces de ce prince et de ses

<sup>1</sup> Théopompe, fr. 146. — Plut, Apophih. Denys lo Jeune avait, du vivasti de son père, corrompa une "mine inariée" « Quand mavezvous « laire des choses semblables? » ui dit son père. — « Vous n'étiez pas fils devoi, » répondit le jeune prince.

<sup>- «</sup> Si vous continuez, vos fils ne le seront pas non plus, » reprit le vieux

Denys.

Athénée, XII, 538 : Καὶ έκ τοτε οὶ πρότερον καλούμενοι Διονοσιοκόλακες, Αλεξανδροκόλακες εκληθησαν.

capitaines brillèrent, parmi les faiseurs de prestiges, Scymmus de Tarente et Philistide de Syracuse. Là aussi se trouvait un nommé Cléon, Sicilien; non ingenii solum, sed etiam nationis vitio adulator, dit Quinte-Curce 1. Ce fut luiqui proposa le premier de décerner à Alexandre les honneurs divins. Tandis que la conduite de ces hommes et celle de Denys à Corinthe achevaient de décrier les mœurs des Syracusains, Timoléon, reprenant la tâche à laquelle Dion avait succombé, essayait de les retremper en leur rendant la république. Ils en jouirent en affranchis et ne surent pas la conserver. Agathocle, arrivé comme Denys au pouvoir absolu parla démagogie, l'emportait sur ce prince en cruauté comme en génie. Ses guerres contre les bannis de Syracuse, contre Agrigente, ses victoires mêmes épuisèrent la Sicile. Il fit voir que Carthage était vulnérable au cœur; mais les Romains seuls profitèrent de la leçon; et ses conquêtes en Épire n'eurent pour résultat que d'enseigner à Pyrrhus le chemin de la Sicile. Après un temps d'anarchie, pendant lequel Syracuse put regretter la tyrannie d'Agathoele, elle se reposa sous l'autorité paternelle d'Hiéron II. Le sol n'avait rien perdu de sa fécondité, et la paix ramena l'abondance. Mais les Grecs n'étaient plus ce qu'ils avaient été du temps de l'ancien Hiéron, et cependant ils ne purent rester témoins impassibles de la lutte entre Rome et Carthage. Divisés

Quinte-Curce, 4. VIII, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Timoléen lui-même fut en butte aux attaques des démagogues. Éπεὶ δ'έχρην, ès έσικε, dit Plutarque, οὐ

μόνου πῶσι κοροδαλοῖε λόβου έγγι- 1
νεσθει, κατὰ Σιμωνίδηυ, άλλὰ καὶ πέση
δημοκρατίε συκοθράντην.

eux-mêmes sur le parti qu'ils devaient embrasser, ils se jetèrent entre ces deux terribles athlètes. Ils ne pouvaient manquer d'être terrassés ou par l'un ou par l'autre, et la prise de Syracuse ne fut qu'un épisode de cette guerre: Carthage et Rome sont les plus prodigieux exemples de ce système qui tendait à concentrer l'empire du monde dans une seule ville. Les tyrans de Syracuse semblent avoir quelquefois conçu la même ambition; mais ni la démocratie, ni le pouvoir d'un seul n'offrent assez de stabilité pour suivre un pareil plan. Il fallait pour cela l'étroite alliance de la noblesse et du peuple, dont l'influence était si habilement combinée dans la constitution romaine. Syracuse, au contraire, passa toujours de la liberté illimitée au pouvoir absolu, pour retomber dans la tyrannie. Dion essaya vainement d'y introduire ces pouvoirs balancés de la royauté, du sénat et du peuple, dont Lacédémone présentait l'exemple, et que les philosophes de l'Académie, du Lycee et de l'école de Pythagore, Platon, Aristote, Hippodame, s'accordent à louer. Mais ni les princes, ni le peuple ne consentirent à limiter leur autorité.

Les Grees de Sicile furent les premiers soumis aux Romains, et les premiers aussi dont les mœurs réagirent sur celles de leurs vainqueurs; ainsi le cercle de leur influence se trouva recevoir une extension qui donne plus d'intrêt à l'étude de cette contrée.

C'est de la Sicile, où ils étaient venus d'abord acheter le blé dès le temps de Gélon, que les Romains reçurent les premiers architectes qui décorèrent leurs temples, Damophile et Gorgasus. Ils lui empruntèrent une partie de ses cérémonies religieuses, celles de Vénus Erycine et de Cérès d'Enna. Les trophées de Marcellus introduisirent à Rome, au regret de Fabius Maximus, les premiers chefs-d'œuvre des arts, pour lesquels on vit plus tard Verrès concevoir une passion désordonnée. C'est de la Sicile que Messala rapporta le premier cadran solaire que l'on vit à Rome<sup>1</sup>, et les machines d'Archimède, dont les Romains avaient éprouvé la puissance, leur fit apprécier l'étude des sciences. Ils demandèrent aussi des modèles à la littérature des Siciliens. Épicharme; Évhémère et Archestrate eurent pour traducteurs Plaute, Ennius, Varron. Malgré le dédain affecté des Romains pour les Grecs, la société de Rome dut se modeler à plusieurs égards sur celle de Syracuse, surtout pendant l'alliance avec Hiéron2.

Nous voudrions pouvoir rassembler ici les traits caractéristiques des Grecs de Sicile. L'antiquité nous parle d'un tableau dans lequel Parrhasius avait peint le peuple d'Athènes, et l'on se demande vainement comment l'artiste avait pu réunir, dans un cadre étroit, les traits si variés, si mobiles, de ce peuple tour à tour héroïque et fatile, si policé et pourtant quelquefois si cruel, assemblage, en un mot, de tant de vertus et de tant de vicés. La même difficulté existe pour qui veut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce cadran, enlevé à Catane l'an de Rome 491, ne convenait pas an méridien de Rome et margnait inexaltement les heures. Cependant les Romains s'en servirent pendant 99 ans.

<sup>(</sup>Pline, l. VII, 60.—Gensorinus de die Natali, c. 23.)

<sup>2</sup> C'est de Sicile que l'usage des

barbiers fut intenduit à Rome. (Pline,

peindre les Siciliens et surtout les Syracusains, qui, malgré leur origine dorienne, ressemblent beaucoup aux Athéniens. Les Siciliens passaient pour subtils, même parmi les Grecs. Ils furent les inventeurs de l'éloquence banale du barreau. Tour à tour flatteurs ou caustiques, mais toujours ingénieux et plaisants', ils trouvaient jusque dans leurs malheurs l'occasion de bons mots2, et, quand ils avaient payé leur dernière obole, ils riaient du tyran qui ne trouvait plus rien à prendre 3. Les tables de Sicile étaient devenues proverbiales4. On dit qu'un des compagnons d'Archias, le fondateur de Syracuse, vendit son lot de territoire pour un gâteau de miel s. Cette anecdote n'est peut-être qu'un trait de satire du mordant Archiloque, mais il suffit de lire les fragments de leur théâtre pour voir quelle importance les Syracusains attachaient à un bon repas qu'ils savaient assaisonner d'amusants propos. Ils inventèrent ou du moins ils portèrent bien près de la perfection le mime et la comédie. Nulle part les fètes n'étaient si nombreuses et si longues. Ils remplissaient les théâtres ou célébraient joyensement leurs dieux, tandis que les ennemis menaçaient leur remparts, et ils se livraient, avec la même ardeur, aux plai-

Orutore, 11, 54.

Ciceron, Brutas, xts, 46: de ' er dyopā nepudrtas, exelevos naúsaσθαι. Νέο γάρ ούδεν έχουσιν, είπεν, θε καταφρονούσιν ήμών.

· Linghing spanifar int son Bas rpvondov. (Arsenii Violetum, ed. Wala, ( is is

<sup>2</sup> Cicéron, Verr. IV, 43: «Nunquam tam male est Siculis quin aliquid facete et commode dicanti »

<sup>3.</sup> Plut. Apophth. (in Dionys. seniore . 5 5) : Ewel de mp Piges Malora, γελήν ήμουσεν αύτους και σχώπτεις

Albenee, IV, 117 .- Archiloque, fr. cxxvr de l'édition Siebel, p. #33.

sirs et aux combats. Dans l'ivresse de la victoire, ils se montrèrent quelquesois impitoyables pour les vaincus, et les discordes civiles ensanglantèrent souvent les rues de Syracuse. Peut-être les rapports trop fréquents avec les barbares avaient-ils rendu les Sicéliotes plus sanguinaires que les autres Grecs; cependant, on pe trouve pas chez eux de cette cruauté froide, de ces supplices odieux usités chez les Africains. Pour eux, ils cédaient à l'impulsion du moment; aussi, étaient-ils toujours. prêts à se révolter contre leurs maîtres, toujours prêts à se laisser de nouveau prendre aux beaux discours des démagogues. Au milieu de ces révolutions, ils surent pourtant former et maintenir un code de sages lois civiles et administratives, dont les Romains adoptèrent une partie. Enfin, dans les lettres, les sciences et les arts, ils ne le cédèrent à aucune autre partie de la Grèce, produisirent quelques génies de premier ordre, comme! Stésichore, Empédocle, Archimède, et attirèrent chez eux les hommes les plus distingués.

Tels sont les principaux traits du caractère de ces Grecs de Sicile dont nous avions à retracer l'histoire politique et morale, sujet dont l'intérêt varié nous a soutenu dans ce travail de longue haleine. Puisse cet intérêt, si nous avons été assez heureux pour ne pas faffaiblir, faire passer les lecteurs sur l'aridité de quelques discussions nécessaires et sur les imperfections que nous n'avons pas réussi à faire disparaître! En livrant à l'impression le mémoire que nous avions soumis au jugement de l'Aéadémie, et qu'après sa dé-

cision favorable il nous a été accordé de publier à l'Imprimerie royale, nous ne nous faisons pas illusion sur tout ce qu'il laisse à désirer pour justifier de si honorables suffrages; mais nous espérons qu'ils protégeront cette étude consciencieuse contre les rigueurs de la critique. Nous invoquons aussi en notre faveur l'autorité d'un ancien historien de la Sicile, selon lequel, dans la tâche difficile de démêler la verité au milieu des ténèbres des anciens âges, on doit excuser quelques erreurs. Δεῖ γὰρ είμαι (dit Diodore) τοὺς συγγραφῶι ἐν μὸν τοῦς ἀγνοθμασι τυχχάνειν συγγνώμης, ὡς ἐν ἀνθορίπουν ἐντας μαὶ τῆς ἐν τοῦς παροιγραφῶνας χρόνους ἀναθοβαίο δυσην δυσευρέτου.

#### ERRATA.

Page 41. Aucilis lisez Acilius. 82. AANKEL lisez AANKLE.

115, lig. 2, éul усурац... lisez émyeypaц...

138, note, τρίποθ' lisez τρίποδ'. 165, note, 2' colonne, Payle os lisez Payleos.

270, note, 2º colonne, ligne 5, 12th lises 12th.

196, Phéristus de Géla lizez Phéristus d'Élée: 307, note, ζουγνίται lisez ζευγνίται.

383, Lyssus, lisez Issa.

444, description lisez inscription.

445. La note 2 se rapporte à Cousinery, reporté à la page suivante.

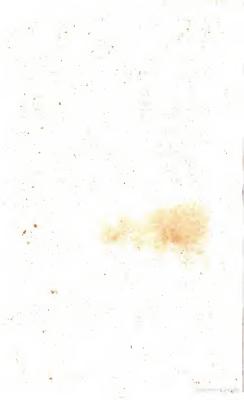

# RECHERCHES

SER LES

# ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SIGILE.

# PREMIÈRE PARTIE.

SOURCES HISTORIQUES.

Dès que l'on essaye de pénétrer un peu avant dans l'étude de l'antiquité, on découvre, avec admiration et regret, quelle foule d'écrivains la Grèce avait produits dans toutes les branches des connaissances humaines. Si le temps ne nous en avait envié la meilleure partie, non-seulement nous posséderions d'immenses documents sur les destins de la Scicle, mais, dans cêtte longue série d'auteurs, nous pourrions suivre les modifications successives que subit en Grèce la manière d'écrire l'histoire, et les aspects divers sous lesquels elle fut envisagée.

Àprès les poêtes, qui seuls avaient d'abord le privilége de conserver la mémoire des événements, de même qu'ils étaient les interprètes de la morale, des lois et des sciences, viurent les premiers logographes, qui se bornèrent à raconter, dans leur langage terre à terre, ce que d'autres avaient chanté, dépouillant la poésie de son rhythme, et non de

ses fictions. Tels furent, dans la Grèce orientale, Cadmus de Milet, Phérécyde, Acusilaüs; tel parait avoir été, pour la Graude Gréce et la Sicile, Hippys de Rhégium, antérieur, à ce que l'on croit, à Hellanicus. La Grèce produisit ensuite le père de la véritable histoire, qui sut rendre son récit attaclant comme un poème, Hérodote, parfois erédule, mais ami de la vérité, pour la recherche de laquelle il no négligeait ni informations ni voyages. Son contemporain Autiochus de Syracuse, autant qu'il est permis d'en juger sur de courts fragments et d'après les éloges des anciens, avait présenté avec eandeur, sous une forme simple et naive, des recherches sérieuses sur la Sicile et l'Italic.

Bientôt après, Thucydide, d'abord mêlé aux affaires publiques dans le temps où la Grèce était le plus agitée, anima l'histoire des vives impressions qu'il avait ressenties. On assiste avec lui aux combats de terre et de mer, aux délibérations de la place publique, où tantôt les démagogues, tantôt les éloquents députés des villes greeques cherchent à entraîner les suffrages. Philistus, qui, de son côté, joua dans les révolutions de Syracuse un rôle si actif, prenant Thucydide pour modèle, et digne parfois de lui être comparé, avait écrit en homme politique les annales de son époque et des temps antérieurs. Mais, s'il était bien instruit des affaires de son pays, on ne peut toujours compter sur son impartialité en tout ce qui touche aux questions débattues entre les peuples et les rois. L'histoire était devenue un plaidoyer; aussi trouve-t-on souvent, dans la suite, deux écrivains principaux pour chaque époque, comme Callias et Timée pour le règne d'Agathocle; Fabius Pictor et Philinus pour les premières guerres paniques. Trop souvent aussi elle fut un texte de déclamations où l'écrivain, se substituant aux personnages en scène, leur prête ses proprès pensées. De là ce grand nombre de harangues que, à l'imitation des Grees, Tite-Live sest cru obligé d'insérer dans son récit, et que nous donnexions volontiers, malgré leur mérite oratoire, pour quelques documents, comme le teste d'un traité de paix, une lettre authentique, enfin de ces détails positifs qui portent avec eux la conviction. Mais Polybe est le scul Gree dont nons puissions citer une histoire pragmatique. Nous avons le regret que la Sicile n'ait pas produit un écrivain aussi judicieux, et qu'il n'ait eu à s'en occuper que d'une faron accessoire.

Quand le domaine de l'histoire agrandi fit sentir la nécessité d'en mieux coordonner les diverses parties, les auteurs qui entreprirent successivement la tâche difficile de former un ensemble de tant de traditions différentes, Éphore, Théopompe, Timée, accordérent toujours, dans leurs compositions, une place importante à la Sicile. Le premier, qui s'était attaché principalement aux temps primitifs de la Grèce, consacrait à chaque contrée un livre particulier. Théopompe, par des digressions un peu trop étendues, faisait entrer toute l'histoire de son temps dans les Philippiques, dont Justin nous a conservé une esquisse. Timée de Sicile, que ses préventions aveuglaient souvent, a racheté ce défaut par l'ordre chronologique qu'à l'aide des olympiades il avait su introduire dans son livre. Diodore de Sicile, profitant des travaux de tous ses devanciers, composa un ouvrage digne du nom de Bibliothèque historique dont il l'a décoré, et qui, grâce à la partialité naturelle qui l'a fait s'étendre davantage sur son pays natal, pourrait tenir lieu d'une partie des historiens de la Sicile, si nous avions son ouvrage entier. Après ces vastes compilations, vinrent les

faiseurs d'abrégés, puis les faiseurs d'extraits, tels qu'Ælien, Athénée, Polyen, Suidas. Cest dans ces derniers ouvrages que nous sommes trop souvent réduits à chercher les débris des annalistes anciens que nous avons perdus. Pour reconnaître ce qui appartient à chacun d'enx, pour le classer et pour apprécier le degré de confiance que nous pouvons leur accorder, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails sur les écrivains que nous venons-de, citer rapidement, et sur quelques antiex encore qui avaient traité les mêmes sujets. Sans vouloir donner des notices complètes, dont la place est dans l'histoire littéraire, nous nous sommes attaché à marquer l'époque où chaque auteur a vêcu, le temps qu'il a embrassé dans son ouvrage, les sources où il peut avoir puisé, ét les emprunts que ses successeurs lui ont faits à leur tour.

## S I. HIPPYS DE RHÉGIUM.

Hippys de Rhégium <sup>1</sup> est le premier, selon Suidas <sup>2</sup>, qui ait écrit l'histoire de la Sicile. Il florissait du temps des guerres persiques, par conséquent sous le règne d'Anaxilas; il avait composé des annales, un ouvrage sur la colonisation de l'Italie et des Sicéliques, en cinq livres, dont plus tard

<sup>3</sup> On trouwe ce nom écrit Irwe, Is-we, I rewes, I reive, Antigonous, dans le livre De mirabilitus, cite, à l'occasion du craître des dieux Palices, en Sicile, un Ilippon de l'hôgium qui probablement in est autre qu'ilippys. Les nouns d'homme terminés en se étaient communs en Sicile et dans la Grande-Gréce, (Voy. M. Raoul-Rochette, Lettre numinimatigne à M. de de Layare, p. 38 et 34,) On y di-

sait Lysis, Phintis, an lieu de Lysias', Phintius. Ces noms sont aussi quelquefois terminés en vs, comme Tälus, prince de Sybaris.

Ανε, prince de Sybars.

2 Suidas: Υίνε, βτη έναι | Ιστοι Ιστορικόε, 
2 εγονόε έπὶ τῶν περσικῶν : καὶ πρώτοκ 
έγραψε τὰ εσικελικά πρέξειε δε όστε 
ρον Μόνε ἐπτέχετο, κείτου | ἐπαλικό 
Σικελικῶν βιθλία ε΄, χρονικὶ ἐν βιβλίοιε ἐ, ἀργολικῶν [ου ἀστρολογικῶν] γ΄.

Myès fit un abrégé. Plutarque cite, d'après Phanias d'Érésos, l'histoire d'Hippy's de Rhégium, à l'occasion des opinions cosmographiques de Pétron d'Himéra 1, ce qui montre que cet historien ne traitait pas seulement des temps héroiques et fabuleux de la Sícile, mais qu'il descendait jusqu'à l'époque des colonies grecques. L'autorité d'Hippys est alléguée par Ælien 2, Athénée 3, Étienne de Byzance 4, Antigonus de Caryste<sup>5</sup>, Zénobius <sup>6</sup> et par quelques scholiastes<sup>7</sup>, mais peut-être seulement d'après des citations plus anciennes; car il paraît que les ouvrages d'Hellanicus, d'Antiochus de Syracuse et de Philistus, firent tomber le sien dans un oubli presque complet.

Selon l'auteur du Relevé des olympiades<sup>8</sup>, Rhégium aurait produit avant Hippys, et dès la LXIIIº olympiade, un chronographe nommé Théagène, cité quelquefois par Eusèbe et Tatien. Il est probable qu'il s'était occupé de la Sicile et que son concitoyen Hippys avait profité de ses travaux, de même que celui-ci dut servir, à son tour, de guide à Antiochus.

# S II. HÉRODOTE.

Nous dirons peu de mots sur Hérodote, dont l'admirable ouvrage a été l'objet des études les plus variées et les plus

- 1 Plut. De defecta oraculorum: Înπυς δὲ ὁ ἡηγίνος (οδ μέμνηται Φανίας δ έρέσιος) Ιστορεϊ δόξαν είναι ταύτην Πέτρωνος....
  - \* Ælien, De nat, anim. 1. IX, 83.
  - Athénée, I. 31. Au mot Aprás.
- De mirabil. c. 133, ed. Wester-
- \* Zenob. Param, III, 42. Innus έν τῷ περί χρόνων.
- 2 Schol. d'Euripide, Médée, v. 9, où ce nom est écrit Inzens à payinos, et schol. d'Aratus, Phan. 172, où on
- lit Innias dans les anciennes éditions. . \* Ολυμπιάδων άναγραφή. - Otym-

approfondies 1. Son plan était de retracer la lutte de la Grèce contre l'Asie, et ne l'appelait que rarement à s'occuper de l'Occident. Cependant l'ambassade des Grecs vers Gélon, pour solliciter les secours du prince de Syracuse contre Xerxès, lui fournit l'occasion de décrire l'état de la Sicile du temps des guerres persiques. Au moyen de quelques-unes de ces digressions qu'il sait amener d'une façon si naturelle. il retrace l'expédition de Doriée, descendant des Iléraclides, pour reconquérir l'ancien royaume d'Éryx 2, l'invasion des Carthaginois 3, la tyrannic de Cléandre et d'Hippocrate à Géla 4, leurs guerres, les révolutions de Syracuse 5, l'origine de Gélon et son avénement au pouvoir 6. Il nous fait aussi connaître les guerres de Théron contre le tyran d'Iliméra, les intrigues d'Anaxilas, la colonie des Samiens à Zancle, et l'expulsion du roi Scythès 7. Tous ces faits, qu'Hérodote tenait de la bouche des Siciliens contemporains des événements s, sont d'autant plus précieux pour nous, que sans lui nous ignorerions complétement cette époque importante de l'histoire de Sicile 9. Ailleurs il nous rapporte, sur l'expédition et sur la mort de Minos en Sicanie, les traditions des Crétois, qu'il est intéressant de comparer avec les récits des auteurs siciliens 10. Le plus récent des événements mentionnés par Hérodote, sur le sujet qui nous occupe, est l'abdica-

<sup>1</sup> La simple nomenclature des travaux sur Hérodote nous entraînersit trop loin. Nons nous bornerons à citer la notice récente et pleine d'intérêt que M. Guigniant a insérée dans l'Encycl. des gens du monde, t. XIII.

<sup>· 1</sup> L. V, 43.

<sup>3</sup> L. V. 46.

<sup>4</sup> L. VI: 23.

<sup>3</sup> L. VII. 156.

<sup>6</sup> L. VII. 153.

<sup>2</sup> L. VI, 23.

<sup>&</sup>quot; L. VII , 165. Λέγεται δὲ καὶ τάδε

ύπο τῶν ἐν Σικελέη οἰκημένων... κ. τ.λ. \* Les livres de Diodore qui contenaient le récit de ces faits sont perdus.

<sup>10</sup> É. VII, 170.

tion de Micythus, dans l'olympiade Lxxvii (467 av. J. C.), quoique cet écrivain ait prolongé sa carrière beaucoup au delà, et que l'on trouve même dans son histoire quelques allusions à des faits arrivés durant la guerre du Péloponnèse <sup>1</sup>.

## 5 III. HELLANICUS DE LESBOS.

Hellanicus de Lesbos fut contemporain d'Hérodote et de Thucydide<sup>2</sup>, mais plus âgé que ce dernier, qui cite son histoire

1. I. N. Hérodose ciué des faits qui se rapportent à l'an 68 want J. C. et, liv. II, 1 sin, il parle du règne d'Amyrtée en Égypen. Or, hurytée, et lon les acioni de M. Letreene (Le you d'histoire un Collège de Prance), montes parle troine en dois vant J. C. On lit même dans le livre III, 1 S, que Pausiris, sil d'Amyrtée, répan apbès son père, ce qui est postréerer à 309, date de la mort d'Amyrtée nuis ce passage est pent etre interpolé.

essirtes notiens, qu'à ve qui pout inséresce l'històrie de la Sicile, nous n'entrons pas dans l'examen de toutes les difficultés que présentes ces biegraphies. Aimi nous ne re-cherrberons pas in le per d'Illenisse une sonnemait Andraméle, Áristomée ou Semmen. L'époque précise à laquelle il a composé ses ouvrages mogs insérenserés dersautage, mais ce point est difficile à étable; Serient Soula, Illelinices auxili éves nous le règne d'Amystas (olympiades xxx, 4, 8 a.x.s., 13 553 à 50 avant J. C.). et jusqu'à temps de Prediccas, qu'et l'apuqu'au temps de Prediccas, qu'et l'apuq'au temps de l'apuq'au temps de l'apuq'au temps d

commença à régner en Folympiade LAXIX, 4; 461 av. J. C. Hellanicus étant mort, selon Lucien (de Macrobiis), à 85 ans, sa naissance serait de l'olympiade LVII, 3, ou LVIII, 3; 550 ou 546 avant J. C. ce qui ne s'accorde pas avee ce que dit le même Suidas, qu'il fut contemporain de Soplocle, d'Euripide et d'Hérodote (olympiades LXXI, LXXIV, LXXV). Une donnée plus précise semble résulter de ce passage de Pamphila, cité par Anlugelle (Nuts att, 1, XV, 23); 4 Hellanicus, Herodotus, Thucyfides « historia: scriptores in lisdem tempo, « ribus fere, ingenti laude floruerunt, et nou longe pimis distantibus fuerunt atatibus. Nam Hellanicus ilitio · belli Peloponnesiaci fuisse quinque eet sexaginta annos natus videtur; « Herodotus tres et quinquaginta; « Thucydides quadraginta. Scriptum s hoc in fibro undeeimo Pamphile. D'après ce calcul, Hellanicus serait né en 496. Mais un passago de ses ouvrages (fragment 8n) relatif à la bataille d'Arginuse, en 406, montre qu'il écrivait encore à cette date; ce

de l'Attique 1, et probablement un peu plus jeune qu'Hérodote, bien que la nature de ses écrits, dans lesquels il avait conservé la simplicité de composition et de style des anciens logographes, l'ait fait croire antérieur au père de l'histoire. Hellanicus avait recueilli dans des traités distincts, intitulés Phoronis, Asopis, Deucalionica, Thessalica, Argolica, Troica, etc. les traditions locales des diverses contrées. Il avait aussi composé un livre sur les prêtresses de Junon à Argos, dont les années de sacerdoce servirent, dans les premiers siècles de la Grèce, à définir les époques, comme, dans la suite, les archontes éponymes d'Athènes et les vainqueurs olympiques; enfin, on cite de lui un ouvrage intitulé Kríoses2, Fondations. De ce dernier et de son Relevé des sacerdoces, sont tirés divers renseignements sur la Sicile, que nous trouvons cités dans les auteurs subséquents. Ainsi Denys d'Halicarnasse nous fait connaître, d'après Hellanicus, l'époque et les causes du passage des Sicules dans l'île appelée précédemment Sicanie 3. Il fixait leur première migration sous la conduite de Sicélos, à la troisième génération avant la guerre de Troie, la 26° année du sacerdoce d'Alçinoé à Argos, cinq ans après le passage des Élymes dans l'île4. Il parlait aussi

qui, en adoptant l'au, 496 pour sa naissance, lui donnerait go aux. Nous préférons admettre, comme l'a fitt M. L. Prellet dans sa Monographie sur Hellanicus (Doppel Lénostera, 1860). l'assertion du hiographe d'Enripide, qu'Hèllanicus (tait de le jour de la victoire de Salamine, olympide t.xxv., 1860 avant J. C. ce qui hui fit d'onner le nom significatif d'Éxbérone. M Miller s'est rangé à cet avis, et s'est attaché à

établir qu'Hellanicus, dans quelquesuns de ses ouvrages, avait mis à profit les recherches d'Hérodote.

1 Thucyd. 1. 1, 97.

<sup>9</sup> Beaucoup d'auteurs avaient donné ce titre à leurs histoires: tela sont Charon de Lampsaque, Denys de Chalcis, Clitophon de Rhodes et Hippys de Rhégium.

5 Fragm. 51, ed. Muller; Didot.

4 Fragm. 53.

du voyage d'Hercule dans cette contrée!. Étienne de Byzance cite également, d'après cet ancien historien, la colonie du Chalcidien Théocles à Naxos de Sigile², et une étymologie du nom de Géla, qu'il dérive d'un Gélon, fils d'Etna et d'Hymaros², Thucydide ne nous ayant pas fait connaître la source où il a puisé ses renseignements sur l'histoire ancienne de la Sicile, nous ignorons s'il a suivi de préférence Antiochus ou Hellanicus; mais il est à peu près certain qu'il a au moins consulté ce dernier.

#### 5 IV. ANTIOCHUS DE SYRACUSE.

Antochus de Syracusé, fils de Xénophane\*, avait écrit l'histoire de l'Italie et de la Sicile. Denys d'Halicarnasse, dans les Antiquités romaines, en parle comme d'un auteur très-ancien et d'un mérite peu commun\*. Il cite le début de son livre sur l'Italie, dans lequel Antiochus, selon l'ancien usage, commençait par se faire connaître : «Antiochus, fils de Xénophane, a composé ce livre sur l'Italie, d'après les dires anciens les plus fdèles et les plus clairs\*.» Diodore de Sicile indique, selon sa louable habitude, l'année où s'arrètait l'histoire sicilienne d'Antiochus : c'était l'olympiade Laxiix (Ará, av. J. C.); et elle embrassait dans ses neuf livres tous les événements depuis le règne de Cocalus, par consé-

<sup>1</sup> Fragm. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fragm. 50.

<sup>3</sup> Fragm. 104.

a Il y a eu plusieurs Xéqophane, entre autres le philosophe de Coldphon, qui vécut quelque temps à la cour d'Hiéron; mais il n'est pas probable qu'il soit le père d'Antiochus.

Antiq. rom. Συγγραφεύε πάνυ άρχαΐος, et ailleurs: οὐ τῶν ἐπιτυχοντων τις οὐδὲ νέων συγγραφεύς.

Id. ibid. Γ, 12. Αυτίοχος Sevo-Pάνεως τάδε συνέγραψε περί Ιταλίας, έχ των άρχαίων λόγων, τὰ πιστότατα καὶ συφέστατα.

quent, les plus anciennes traditions sieiliennes1. Denys d'Halicarnasse allègue, en effet, Antiochus, à l'occasion du passage des Sicules en Sicanie, émigration qu'il attribue à l'invasion des Ofenotriens et des Opiques, mais dont il ne fixe pas l'époque 2. Pausanias cite aussi un passage d'Antiochus 3 sur la colonie des Cnidiens à Motya et à Lipara. Nous aurons oceasion. d'examiner ce renseignement dont le récit de Diodore parait s'écarter un peu. Il est certain cependant que le livre d'Antiochus fut une des sources de la Bibliothèque historique 4. M. de Niebuhr suppose aussi qu'il a servi de guide à Thucydide pour le début du VIº livre 5. Cette conjeeture n'est peut-être pas suffisamment établie par les passages allégués à l'appui: et Thueydide peut aussi avoir profité de l'ouvrage d'Hellanieus que nous avons cité plus haut. Antiochus 6 a véeu pendant les quarante années de liberté populaire qui suivirent à Syraeuse l'expulsion de Thrasybule, et dut assister à la destruction de Trinakia, ancienne métropole des Sicules, dont il avait ainsi pu reeueillir les dernières traditions.

Died. Sic. XII, 71. Τον ότ συγγραφέων Αντίοχοι ό συρακούσιος την τών οικτλικών Ιστορίαν είς τούτου τον Ενιαυτόν κατέστρεψεν, άρξάμενος άπὸ Καικάλου τοῦ Σικανών βασιλέως; όν Εθλοις έννέα.

Denys d'Hal. Ant. r. XVIII., 18.
Pausan. Phoc. X., 11. Αντίοχος
ό Ξενοφ. ἐν τῆ σικελιώτιδι συγγραφῆ.

<sup>4</sup> Nous en trouvens une preuve dans les extraits de Diodore retrouvés par Mar (Excerpt. Vaticana, ed. Dindorf, p. 10), où l'on reconnait un passage qui se lit, dans Strabon, comme tiré d'Antiochus. Niebubr, Histoire romaine, t. I, p. 41, ou 131 de la traduction française.

<sup>9</sup> M. Geller, dais le livre De sits et origine Syneasuragua, a réqui quel-ques-uns des fragments d'Anticelus accient sur ses ouvrages, M. Muller, dans les Fragments histor, grace, a donné un recent plus complet de ces fragments. Dans la notice, il relève l'erreur singuillère de Strahon (liv. X, s), qui croyait Anticelus antérior de deux siécles à Aristote.

#### V. THUCYDIDE. - XÉNOPHON.

Il a régné dès l'antiquité beaucoup d'incertitude sur la manière dont avait été conservé le célèbre ouvrage de Thucydide. Lui-même dit, dans le Ve livre, « qu'il a écrit l'histoire de la guerre du Péisponnèse jusqu'à la prise d'Athènes, dans une durée de vingt-sept ans. » Cependant sa narration s'arrête à la vingt et unième année de cette guerre, et l'Histoire hellénique de Xénophon commence précisément où finit celle de Thucydide, Cette coincidence avait fait soupconner Xénophon d'avoir supprimé les derniers livres de son illustre devancier; mais cette conjecture, injurieuse pour le caractère de ce philosophe, est tout à fait dénnée de vraisemblance. D'autres critiques, au contraire, frappés de la différence qui sc remarque entre le VIIIº livre dc Thucydide et les précédents, ont cru qu'il avait été ajouté, soitpar Théopompe, soit par Xénophon. L'opinion la plus probable est celle qui a été développée par M. Letronne, et selon laquelle Thucydide aurait parlé, dans le livre V, de la période que devait embrasser son histoire, comme si elle eut été terminée, bien qu'il y travaillât encore lorsque la mort le surprit avant même qu'il eût mis la dernière main à son VIIIº livre 1. De là les imperfections qu'on y remarque. Ses héritiers, au dirc de Diogène Laërte, auraient confié son manuscrit à Xénophon, qui serait ainsi le premier éditeur de Thucydide. M. Letronne a montré que les circonstances connues de la vie de ces deux grands écrivains ne s'opposaient

Voyes l'article Xénophon par M. Letronne, dans la Biographie universelle, el la préface de M. A. Fir-

min Didol, en têle de sa traduction de Thucydide.

pas, comme on l'avait cru, à cette tradition, et que la mort de Thucydide pouvait être placée vers l'an 402, époque à laquelle Xénophon était eneore à Athènes. Les livres VI et VII de Thucydide sont en grande partie consacrés au récit de l'expédition des Athéniens en Sicile, et nous donnent, à cette occasion, un résumé de l'histoire ancienne de cette île. Les eomhinaisons qui amenèrent cette guerre, le earactère d'Alcibiade, de Nicias; les luttes entre Hermocrate et les démagogues syracusains, ne pouvaient être tracés par un homme mieux initié à la politique de cette époque. Les discours qu'il reproduit ne sont pas, comme ceux des historiens plus récents, des exercices de rhétorique; ils sont nourris de faits et peignent sidèlement les caractères. Ensin ses descriptions ont une précision qui pourrait faire croire qu'il avait visité lui-même le théâtre de la guerre, ou qui montre ан moins avee quel soin il avait pris ses renseignements près des témoins oculaires. Combien moins d'erreurs auraient eours, si tous les historiens avaient su limiter ainsi leur cadre aux faits dont ils pouvaient acquérir une connaissance personnelle! On a reproché eependant à Thucydide d'avoir exagéré le désastre des Athéniens en Sicile 1. Écrivant sous l'impression d'un malheur récent, il dut le peindre avec les plus sombres eouleurs. D'ailleurs, si plusieurs des vaineus trouvèrent un asile dans les montagnes de la Sicile et furent rendus plus tard à leurs familles, il n'en est pas moins vrai qu'Athènes, au milieu des plus pressants dangers, voyait sa flofte et son armée eomplétement anéanties, et les Syracusains, qu'elle avait tenté d'asservir, venir à leur tour la brayer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vie anonyme de Thucydide: Tàs μέν νίκας τὰς Λακωνικὰς ἐξῆρε τῷ

λόγψ, τὰς δὲ Ευμφοράς ηθ Εισε τὰς Αττικὰς όπου καὶ τὰς ἐν Σεκελία.

Cette dernière partie de la guerre du Péloponnèse a été traitée par Xénophon; il a soigneusement rapporté le role-de l'escadre syracusaine, mais il n'indique les événements contemporains de la Sicile, tels que l'usurpation de Denys et les victoires des Carthaginois, que d'une façon tout à fait sommaire. Nous avons, dans les œuvres de Xénophon, un livre intitulé Hiéron; mais c'est un traité purement philosophique sur la royauté, sans allusion à l'histoire, et où les noms d'Hiéron et de Simonide pourraient être remplacés par d'autres.

#### S VI. HERMIAS DE METHYMNA.

Diodore de Sicile cite à l'olympiade ci (376 avant J. C.) Hermias de Methymna, comme ayant terminé, à cette ânnée, des Sicéliques en dix ou douze livres! Malheureusement Diodore pindique, pas, comme il le fait ailleurs, à quelle époque remontait ecte histoire. Peut-être en avait-il indiqué le commencement dans les livres pré-cédents qui nous manquent, ce qui le reporterait plus haut que la LXXI d'olympiade (h80 avant J. C.), puisque le XII livre de Diodore débute par l'expédition de Xerxès. Le titre de Zuezuez peut laire supposer que cet ouvrage embrassait l'ensemble de l'histoire de Sicile, comme les Sicéliques de Philistus. Celles-ci n'étaient pas encore composées, puisqu'il les écrivit pendant son exil, et que l'on fue son bannissement à l'olympiade xeuru. 3 (avant J. C. 386), Athénée cite un passage qu' III l'ivre d'Ilermias;

Diod. Sic. XV, 37. Των δε συγγραφέων Ερμείας ὁ μεθυμναίος την των Σικελικών σύνταξιν είς τάτον τὸν

ένιαυτόν κατέστρεψε γράψας βίδλους δέκα, ώς δέ τινες διαιρούσι, δώδεκα. 2 Athénée, I. X., p. 438.

il indique aussi <sup>1</sup> un traité du même auteur sur Apollon Grynéen; et Étienne de Byzance <sup>2</sup> fait mention d'une Périégèse d'Hermias <sup>3</sup>.

# \$ VII. PHILISTUS.

Philistus de Syracuse est célèbre à la fois et comme un des principaux historiens de la Sicile, et par le rôle actif qu'il joua dans les révolutions de sa patrie. Lorsque, en 406, Denys, profitant de l'irritation que les victoires des Carthaginois avaient excitée; proposa de révoquer les généraux, Philistus le soutint en acquittant pour lui l'amende qu'il avait encourue par cette proposition illégale 4. Il continua d'être un de ses chauds partisans quand le jeune démagogue s'empara du pouvoir, et il passait même pour entretenir des relations familières avec la mère de Denys5. Plus tard il épousa une des filles de Leptinc, frère du tyran; mais cette alliance, loin d'assurer sa fortune, amena sa disgrâce. Banni de la Sicile, il occupa ses loisirs en composant l'histoire de Syracuse et celle de Denys, par laquelle il comptait rentrer en grâce. C'est assez dire dans quel esprit elle était écritc. Cependant il nc fut rappelé que par Denys le Jeune, dont il entreprit aussi de retracer le règne; mais il ne put terminer ce dernier ouvrage, ayant péri (en 356 avant

Athénée, l. IV, p. 149.

Litienne de Byzance, au mot

Xαλκίς.

\* Vossius, de Hist. gr. 1. III, p. 450,

ed. Westermann.

<sup>a</sup> Diod. I. XIII, g1. Του δ΄ άρχόντων Χημιούντων του Διονύσιου κατά τους νόμους, δα 3-ορυδούντα, Φίλισθος ὁ τὰς λοθορίας δεθέρου συγγράψας, οὐοίαν

όχων μεγάλον, εξέτισε τὰ πρόσίμα.

• Plui. Dion. ch. 11. Ο γρό δι Φλι.

• Plui. Dion. ch. 11. Ο γρό δι Φλι.

σόσε ἐξ πρὰ τε ἐξ υρανεὐὰ κάθοι<sup>2</sup>α
μένη πρόθυμέσατου δαυτόν παρέσχε,

καὶ πιὰ κάρκο ἀπόδιαξε ὁρουραρχῶν τὰ

ἐπ πολύν χρόσου. Πι πὰ ἐλνόγο τὰ

μπτρὶ πλαισίζοι τοῦ προσθυτέρου Διο
νεούου, τοῦ τυράπου μὰ παντίποιον

ἐγνοσύτου. . κ.π.λ.

J. C. olymp. cvi, 1) dans les guerres civiles où il commandait la flotte du roi 1. Tels sont les principaux faits quirésultent du témoignage des historiens; mais, quant aux productions de Philistus, c'est une question qui a été fort embarrassée par suite d'une confusion de noms introduité dans le lexique de Suidas, et que l'abbé Sevin et M. Gæller ont eu beaucoup de peine à débrouiller. Suidas, en effet, dans deux articles consécutifs, nomme Philiscus ou Philistus de Syracuse ou de Naucratis, et lui attribue plusieurs ouvrages de rhétorique et d'histoire qui paraissent tout à fait étrangers à cet homme d'état syracusain; par exemple : un discours sur Naucratis et douze livres d'Ægyptiaques2. M. Gæller a fait voir aussi 3 que l'ordre des temps ne permet pas que notre historien ait été disciple d'Événus, ainsi que le dit Suidas, ou d'Isocrate, comme on lit dans Cicéron (Orat. t. I, 22); mais qu'il s'agit de Philiscus de Milet et d'autres personnages de ce nom, ou du nom de Philicus, dont ce savant distingue avec érudition les époques et les ouvrages. Nous n'avons pas à entrer dans cette question littéraire, et nous ne devois nous attacher ici qu'aux écrits de Philistus sur l'histoire de Sicile. Suidas, parmi les ouvrages qu'il lui attribue et qui lui appartiennent en effet, cite des Zixelind en onze livres, qui contiennent, dit-il, les guerres contre les Grecs, et six livres sur Denys le Tyran 4. Diodore indique, d'une manière plus précise, à l'olympiade xcm, 3 (406

<sup>1</sup> Diodore, l. XVI, 16, ne rapporte pas tout à fait comme Plularque les circonstances de la mort de Philistus. Nous entrerona dans ces détails dans le précis historique.

Sevin, Mémoire sur la vie et les ouvrages de Philistas, dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions, t. XIII, p. 2.

bons, t. A111, p. 2.

De Philisti vita et scriptis, à la suite de l'ouvrage De situ et origine Syracusarum.

4 Suidas : Εγραψε Σικελοκά. Εσίι δὲ τὰ πρὸς Ελληνας αὐτοῖς πραγθέντα

avant J. C.), année de la prise d'Agrigente et de l'avénement de Denvs, la fin des Sicéliques de Philistus en sept livres, dans lesquels il parcourait un espace de plus de 800 ans, et remontait par conséquent au delà de la guerre de Troie1. On voit, en effet, par les fragments de Philistus, qu'il fixait l'arrivée des Sicules dans l'ile à 80 ans avant cette guerre. Il parlait aussi, dans son histoire, de la mort de Minos chez Cocalus, événement antérieur de plusieurs générations. Quelques auteurs, principalement Étienne de Byzance, nous ont conservé une soixantaine de fragments de Philistus, malheureusement assez courts pour la plupart, mais dont plusieurs portent l'indication des livres d'où ils sont tirés et permettent de conjecturer quelles étaient les divisions de l'ouvrage. Le livre I traitait de Cocalos, roi des Sicaniens, et de l'arrivée de Minos (fragm. 1); du passage des Sicules d'Italie en Sicanie (fragm. 2); des habitants primitifs, Ibères ou Sicaniens (fragm. 3), et de la victoire olympique d'Æbotas de Dymé (fragm. 6), victoire que l'on rapporte à la vr olympiade, époque antérieure à la fondation de Naxos et de Syracuse.

Le II<sup>e</sup> livre contenait probablement le récit des établisse-

διαθόρως, et dans la seconde notice: Συνέταξε δε Σικελικά εν βίδλοις ια ..., Περί Διοννσίου τοῦ τυράννου βίδλία 5

1 Diod. 1. ΧΙΙ, 1.03. Τών δὲ συχραφώνε Φιλικοίος τὰν πρώτην σύτσες τῶν Κατικοίος τὰν πρώτην σύτσες τοῦς τοῦς Εικελικοίος εἰς τοῦς τον τὸν ἐνωμενόν κατέσξερξας [οίχηση. ΧΕΙΙ, 3], εἰς τὰν λαγόμαγατος όλουν ἐν βίδουν ἐν ἐν ἐν ἀναματος ἐν ἀν ἀναμαποσίων. Τὰ ἐν ἔντοτόν κλαίων τῶν κλαίων τῶν κρατικοίων. Τὰ ἐν ἔντοτέρας συντάδως τὰν μέν ἀρχην ἀπό τὰν πρωτέδως τὰν μέν ἀπό μέν ἀπό τοῦς τὰν πρώτος τὰν πρώτην τὰν τὰν πρώτην τὰν τὰν πρώτην τὰν τὰν πρώτην τὰν πρώτη

pas tokoris eranisme r/papoje de fifthose d'. M. Geiller, p. 15 S., conclut de ce passage que l'histoire de Philisius expensesquit à la prise de Troie, maisses celculus processes aur une riadouvertance, car il fait correspondre la 18 a' année de la acuri olympiele de l'ana 348 senta I. C. tandis qu'il sur-rail du dire 406. L'histoire de Philisius d'evait remonter aux tradisions les plus auciennes sur la Scielle, et un peup los haut que pauere de Troie.

ments des Grees dans l'île. Les courts fragments qui nous en ont été conservés par Étienne de Byrance, renferment les noms de Syracuse, Géla, Mégares, Enna, Camarina et d'autres villes qui indiquent que ce livre embrassait les deux siècles environ durant lesquels les Grees étendirent leur domination sur une partie de l'île. Un autre fragment 1 de ce livre, où il est question de la fable du cheval, nous paraît se rapporter au règne de Phalaris, à l'occasion duquel Stésischore dit à ses concitoyens cet apologue du cheval qui, pour se venger du cerf. perdit sa liberté.

Le III livre était consacré au siècle de Gélon? Les quatre suivants contenaient les événements racontés en partie par Thucydide et les révolutions qui suivirent l'expulsion des

1 Théon, Progyma, pag. 14, ed. . Heins. Le maître, dit-il, doit donner des exemples de chaque genre, tirés des meilleurs auteurs. Olov .... μύθου... όποϊός έσίε παρά Προδότφ τοῦ αύλητου και παρά Φιλίσθω του Ιππου हैंग हैप्रवाहिक हैंग गाँ प्रकृति प्रवी हैंग गाँ δευτέρα. « Ouæ fabula fuerit apud Phi-· listum equi, dit M. Gæller: prorsus ones in hac paucitate reliquisrum elatet .. M. Gæller ni M. Müller ne paraissent pas s'être sonvenus du célèbre apologue du cheval qui veut se venger du cerf, qu'Aristote cite dans sa rhétorique, et Conon dans ses récits. Selon ce dernier (\$ 42), Stésichore l'aurait dit aux Himéréens lorsque Gélon leur demanda des gardes. Mais l'autorité d'Aristote, qui l'applique à Phalaris, est plus conforme à l'histoire et au temps où Stésichore a véeu. (V. Vater sur Arist,

Rhet. II, 20, 5.) Plusieurs rhéteurs se sont ensuite exercés snr cet apologue. Coray en cite un exemple dans son édition des Fables ésopiques; Plutarque y fait allusion (Vie d'Aratus, 5 38); Horace, Ep. 1. 1, x, v. 34, a mis cette fable en vers. Elle est aussi dans Phèdre (I. IV, f. IV, édition de M. Berger de Xivrey), avec cette senle différence que le cerf de Stésichore a été remplacé par un sanglier. Il cu est de même dans les quatrains grees d'Ignatius, imités de Babrias, ce qui est un indice des rapports entre Babrias et le fabuliste latin. La Fontaine. l. IV, fab. x1, a suivi de plus près la rédaction d'Aristote, que nous croyons empruntée à Philistus.

<sup>2</sup> Fragm. 17 et suiv.

<sup>3</sup> Théon, Progyma p. 9. Του άττικου όλου πολεμου έν τοῖς Σικελικοῖς έκ τοῦ Θουκυδίδου μετενήνοχε.

Athéniens jusqu'à la chute d'Agrigente, Plutarque, dans la vie de Nicias, ne prend pas uniquement pour guide Thucydide; mais, sur plusieurs questions, telles que la part d'influence du Spartiate Gylippe et les circonstances de la mort de Nicias, il s'en réfère à l'autorité de Philistus, témoin oculaire, dit-il, de ces événements 1. En effet, si Philistus avait, comme on doit le supposer, au moins vingt-cinq ans quand, dans l'assemblée du peuple, il offrit de payer l'amende pour Denys (ol. xcm, 3; avant J. C. 406), il aurait eu environ dix-huit ans à l'arrivée de Gylippe à Syracuse (ol. xér, 3; avant J. G. 414). On trouve encore des citations des livres VII à XI des Σικελικά de Philistus 2, ce qui prouve que l'on réunissait habituellement sous ce titre le second ouvrage en quatre livres sur la vie de Denys l'Ancien, que, Diodore distingue du premier3, mais qui en formait la continuation. Cetté histoire de Denys allait jusqu'à sa mort; car Plutarque fait allusion à la description pompeuse que l'historien syracusain avait faite des funérailles du tyran. Diodore a, selon toute apparence, fait beaucoup d'usage de cet ouvrage de Philistus pour le règne de Denys, qu'il peint quelquefois sous des couleurs assez favorables. C'est ainsi qu'il trace un tableau animé des grands apprêts de ce prince

\* Fragments 30 à 42.

<sup>3</sup> Ainsi, Suidas dit qu'il avait composé: Σακελικά ἐν βεδλίοις ικ'; mais, dans la seconde notice, il cite: περὶ Διουνοίου τοῦ τυρώνου βεδιά κ'; de sorte que les livres sur Deuys l'Ancien sont comptés deux fois.

Leen sont comptes deux iois.

4 Plutarque (Pélopidas, \$ 34).—
Théon, Progyma. p. 19. — Diod.
1, XV, 74.

pour la guerre contre Carthage, et de l'impulsion qu'il donnait à tous ces travaux1. Ælien a résumé une partie de ces préparatifs dans un des chapitres de ses Histoires diverses 2. et Théon 3 nous apprend qu'une semblable description se lisait dans le VIII livre des Sicéliques, qui est probablement la source première où ces deux auteurs avaient puisé. Diodore de Sieile 4, copié dans le Relevé des olympiades 5, mentionne de plus un troisième ouvrage de Philistus en deux livres, qui contenaient les eing premières années du règne du jeune Denys et s'arrêtaient, par conséquent, à l'olympiade civ, 2 (avant J. C. 363) 6. Cette année est celle à laquelle on fixe le second voyage de Platon en Sicile. Or ce fut pré-. cisément à l'arrivée de ce philosophe à Syracuse que, pour contre-balancer son influence, les courtisans du jeune Denys l'engagèrent à rappeler Philistus7, non moins ami du tyran que de la tyrannie, selon l'expression de Cornélius Népos 8.

καὶ τοῦτο γυοίης ἀυ ἐπὸ τοῦ τέλους

τής Σικελικής, Cicéron connaissait.

<sup>1</sup> Diod. f. XIV, 18 et 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ælien, Histoires div. l. VI, 12. <sup>3</sup> Théon, Progymn, p. 19.

<sup>4</sup> XV, 89. Φίλιστος τὰ περί Διονύσιον τὸν νεώτερον ὅδε κατέστροΦε,

duddie feş utere te fillene desir.

Olymp. cre, 2. Napudsifeş. H.

reji Marrieras pişye. Berquesidese.

reji Marrieras pişye. Berquesidese

redi feşilene İşterese, ξê θε Σεκφόβο trê vê ki Navarên vêrerba xatıfeşe,

çe e. Navaren ê ê τ û tepi direri
ve ve verireye dek xatıfeşe, çe çe,

n. λ. — Denye d'Isl. t. II. p. 13.

di tunsi de l'histoire de

aossi les deux ouvrages de Philistus; il écrivait à son freve (Bpist. ad Quint. II, XIII): « Sed utros ejus habueris « hibros (duo eqim sunt corpora), an autroque, nescio, Me magis de Dionysio de la cutro que escio, de reim veterator « magnus et perfamiliaris Philisto, »

Ces deux livres étaient quelquefois réunis aux précédents, et portaieot alors les numéros 12 et 13; car oo voit daos Étienne de Byzance, ao mot Κραστός, une citation du livre x111 de Philistus.

<sup>7</sup> Plutarque, Vie de Dion.

<sup>4</sup> Cornelius Nepus, Dion, c. III. 4 Cumqoe Dion non desineret obse-4 crare Dionysium ot Platonem Athe-5 nis arcesseret et ejos consiliis utare-6 tur, ille qui in aliqua revellet patrem

20

Ainsi rejeté de nouveau, malgré son âge avancé, dans le tourbillon des affaires où, peu d'années après, il trouva une mort violente, Philistus ne put pousser plus loin l'histoire qu'il avait composée dans les loisirs de l'exil, qui fut souvent favorable aux Muses : témoin Xénophon et Thucydide 1. Il n'est pas nécessaire d'admettre la supposition bizarre de Denys d'Ilalicarnasse, d'après laquelle Philistus aurait laissé à dessein sa composition imparfaite, pour imiter en cela son modèle 2. Il est vrai que l'historien de la Sicile s'efforcait de se monfrer l'émule de Thucydide3; il affectait la même concision, évitant avec soin les digressions auxquelles Hérodote et Théopompe se laissent trop souvent aller, mais qui, renfermées dans de justes bornes, reposent et captivent le lecteur 4. Il n'avait pas dans son style l'élévation naturelle de Thucydide, ni le choix heureux de ses expressions, ni la variété de ses tournures, ni cet admirable

imitad, morem ei gessit : codemque etempare Philistum historicum Syracusas reduxit, hominem amicum non megis tyranno quam tyrannidi. «Sed de hoc in meo libro plura sunt exposita qui de historicis conscriptus est.»

Plutarque, de l'Exil, p. 637, éd. Henr. Est.

\* Denys d'Ilal. 1. II, p. 70. Φίλεστος δέ μαρίτες δτα Unavalidou... Το Εξίλμακ δε πρότου με να τίνε δευθασια επίλη καταλιτείν τόν απόνε, έκειρο τρότου, ορ όλι πλόλ και τόν πέτερο μένου, όλι πλόλ και τόν πέτερο μένου δευθασια δουπορικών πλόλεστος τόν περιγματείνα τη συλοματική που επιστώμες. Quo le προι άταλδε δούτε δεπιστώμες. Quo le προι άταλδε δούτε δεπιστές dans σε passage, des time fections que l'on passage, des imperfections que l'on passage, des imperfections que l'on

remarque dans le VIII' livre de Tlucydide, ou de ce qu'il a's pas rempli le cadre qu'il s'était tracé, il nous parait peu probable que Philiatus ait voulu le singer, même en cela. Mais des circonstances analogues ont amené le même résultat.

Cicéron (Epist. ad Quint. II, 13).
 Siculus ille capitalis, creber, acutus,
 brevis, pene pusillus Thucydides.

<sup>3</sup> Théon, Progyma. p. śń. Ос удо фактория и практовом и изия и працтибова, избате, у объятот, Nous vondriens pouvoir transcrire en entier le jugement de Deuys d'Halicarnaise ur Philistus, et sa comparaison avec Thuscydide, dans laquelle ce grand critique montre autat d'impartialité que de goût. talent descriptif; mais il était ingénieux, il avait un style coulant, soutenu, serré, une argumentation pressante et plus appropriée aux véritables discussions de tribune que les harangues de Thucydide 1. Aussi, bien qu'il ne soit pas au premier rang des historiens, son ouvrage était goûté par les hommes politiques. Cicéron en faisait grand cas, et Alexandre l'avait emporté, dans ses campagnes, avec un petit nombre de volumes. Pendant longtemps encore il continua d'être lu, consulté, tant par les historiens que par les rhéteurs. Cependant vint le siècle où cette littérature grecque, autrefois si riche et si florissante, délaissée par suite des révolutions politiques et surtout religieuses, allait se dépouillant chaque jour de quelqu'un des monuments de son ancienne splendeur, pour se réduire au strict nécessaire. Thueydide, grâce à son admirable style, fut conservé dans les écoles comme un modèle de pur atticisme. Philistus ne se recommandait pas par le même genre de mérite; il partagea le sort de taut d'autres historiens qui, malgré l'intérêt des faits qu'ils relataient, furent négligés dans le moyen âge et ne sont pas parvenus jusqu'à nous.

# S'VIII. ANAXIMÈNE DE LAMPSAQUE. — CALLISTHENE.

A cette même année (363 avant J. C.), dans laquelle mournt Épaminoudas, et où s'arrêtaient les ouvrages de Xénophon et de Philistus, Anaximène de Lampsaque, qui

1 Plutarque, Alexander, 8. Αλλων βιθλίων ούκ εὐπορῶν ἐν τοῖς ἀνω τόποις, Άρπαλον ἐκελευσε πέμψα κάτοις κείνος ἐκεμψαν αντῷ τὰς τε Φιλίστου βιθλους καὶ τῶν Εὐρειάδος καὶ Σοφοκλέους καὶ Δίσχιλου τραγωσοῦν συχνὰς zzi Teklorov zzi Φιλοξέσου δεθυράμ-6005. Télestès, dont il est ici parlé, èsi également un Sicilien. Nous en dirons quelques mots dans le chapitre sur l'étal de la littérature en. Sicile.

passe pour avoir donné des leçons de rhétorique à Alexandre, terminait ce qu'il avait nommé les Histoires premières. Elles contenaient une théogonie, les premiers âges du genre humain, et les événements principaux accomplis, tant chez les barbares que chez les Hellènes, jusqu'à la bataille de Mantinéc; mais, comme elles n'étaient qu'en douze livres, elles devaient nécessairement être fort abrégées 1. Anaximène avait fait aussi une histoire de Philippe et d'Alexandre, histoire dont il ne nous est rien parvenu. Il est probable que ces deux écrits furent éclipses par ceux d'Éphore et de Théopompe, qui parurent peu de temps après, et ce fut peut-être une des causes de sa haine contre Théopompe. On peut regarder l'ouvrage d'Anaximène comme un des premiers essais d'histoire universelle. Nous devons mentionner ici les Helléniques de Callisthène 2, qui comprenaient une période de trente années, depuis la paix d'Antalcidas (olymp. xcviii, 2; avant J. C. 357), jusqu'à la dilapidation du temple de Delphes, et faisaient en quelque sorte la suite des Helléniques de Xénophon. Les affaires de Sicile ne devaient pas y être passecs sous silence, mais nous ne savons pas si elles y

1 Diodore, I. XV. 89. Antiquées de Anquisarie in re spéries ne le Ellasaine in risposte, a pléaserce de de les portes ani deix vois spéries péries et de le Antiques de la residence de la cette de Maravele péries, sui est Enquiséde vider et sui Ellabore de deixe orgador de re sui Ellabore de deixe orgador de re sui Ellabore de de la cette de puédes de filcance débens de Athénée, l. VI, cite Anazimbon de la valisié dans le passage de Diodore, spérie préses étra pedépuésa lerrajaine de cit des ligities et pressir bres des Hellaujues, mais l'Aistoire première des Hellaujues, mais l'Aistoire première on primiter. Papumins (Elize. 11), deligies et dorrege comme renfermant les antiquités de la Grées ve de SCN est part, a des Oflerares de SCN est pagis, a des Oflerares de Jewes, a mé de origen Naléza par el primer, seuvé partes partes partes partes partes et partes et l'action de la monité de l'abbé Sevin, dans les Monières de l'Andelmie des inscriptions, vol. VIII, p. 195, et la moties sur le Petadoclini des par M. Berger de Xirry, dans le tome XI den Noties et Ettraja. étaient traitées avec quelques développements. Nous n'avons pas non plus de données suffisantes sur deux autres historieus, Anaxis et Dionysiodore l, Béotiens, que Diodore place à cette époque, et nous nous hâtons de passer à des écrivains qui se sont occupés spécialement de la Sicile.

#### S IX. POLYCRITE DE MENDA.

Diodore, en décrivant la prospérité d'Agrigente, avant qu'elle fût prise et dévastée par les Carthaginois, en 406, parle d'un cellier qui contenait trois cents tonneaux taillés dans le roc, et il allègue comme témoin Polyelite, qui assure, dit-il, dans ses histoires, avoir vu ce cellier pendant le séjour qu'il fit à Agrigente dans ses campagnes 2. On trouve, dans les auteurs, plusieurs Polyelite ou Polyerite, car ces deux noms sont aisément confondus, et il n'est pas facile d'établir quelle est la vraie leçon. Diogène Laërte3, dans la vic d'Eschine, dit que Polycrite, Meudéen, dans le premier livre de son histoire de Denys, assurait qu'Eschine avait véeu près de ce prince jusqu'à sa chute et au retour. de Dion. Aristote, dans le traité des choses merveilleuses, parle d'un Polycrite, qui avait écrit des Sicéliques en vers héroïques 4. Le même est cité par Antigone de Caryste 5. Enfin Plutarque parle d'un Polycrite, Mendéen, qui était

<sup>1</sup> Diod. 1. XV, 95. Olympiade civ, 4; avant J. C. 361.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diod. XIII, 83. Καὶ Πολύκλειτος έν ταὶς ἱστορίαις εξεγγείται περὶ τοῦ κατὰ τὴν οἰκίαν πεθεώνος, λέχων ώς διαμείναντος αυτοῦ στρατευομένου ἐν Κκράγαντι, τεθεωριγκέκαι.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diog. Laert. II, 63. Onai Hald-

χρετος ό Μενδαΐος έν τῷ πρώτω τῶν περὶ Διονύσιον άχρι τῆς ἐππτώσεων συμδιῶναι. αὐτὸν [Λίσχίνην] τῷ τυράντῷ καὶ ἐως τῆς Δίωνος εἰς Συραπούσας καθόδου.

Ch. 1 : 2. Πολύκριτος ότὰ Σικελικά γεγραφώς εν έποσιν.

Antigone de Caryste, ch. ca.

médeciu d'Artaxerce en même temps que Ctésias (vers 395 avant J. C.). Ces dates permettent de supposer qu'il est question, dans ces divers auteurs, du même individu. Le nom de Mendéen peut être formé de Mende, ville de Thrace; cependant, selon Étienne de Byzance, il y avait en Sicile une ville de Mendæ, dont l'ethnique est aussi Mendéen. A la vérité, les éditeurs ont corrigé ce nom en Meval et Mevalos; mais, soit qu'il y ait eu une ville de Mende en Sicile, soit que Polycrite ait été nommé Mendéen au lieu de Menéen par une faute analogue à celle des manuscrits d'Étienne de Byzance, nous sommes porté à croire, d'après ses ouvrages, qu'il était Sieilien. Cela ne rend pas improbable son séjour à la cour d'Artaxerce , car beaucoup de Siciliens avaient, à cette époque voyagé en Asie. On en comptait plusieurs parmi les Dix mille de Xénophon, Compagnon du médecin Ctésias, il paraît que Polycrite aimait, comme lui, à décrire dans son histoire les prodiges de la nature, et c'est ce qui e. l'a fait citer dans les recueils de choses merveilleuses et dans l'histoire naturelle de Pline 2.

# S X. ATHANIS DE SYRAGUSE, TIMONIDE, ET AUTRES HISTORIENS DE DION ET DE TIMOLÉON.

Les actions de Dion, à compter de la troisième année de la cu<sup>\*</sup> olympiade (36a avant J. C.), avaient, selon Diodore, fourni à Athanis de Syracuse le sujet d'une histoire en treize livres, dont le premier était consacré au récit succinct des

Plutarque, Vie d'Artar. \$ 23. Pline, Hist. vat. 1. XXXI. 14, en citant le même fait, qui est rapporté par Antigone de Caryste, nomme Polyclite au lieu de Polycrite. Il le cife aussi dans la table des auteurs du livre XIII. Sur Polycrite, voyez Vossius, de Hist. gr. p. 489, cd. West. Meursius, ad Antig. Caryst. et Ebert. Dissert, Sicula, p. 143. sept années précédentes qui n'avaient pas été écrites par Philistus 1, Ce passage de Diodore présente quelques difficultés; ear, si l'ouvrage d'Athanis commençait en 362 et reprenait les sept années antérieures, cela reportait à la mort de Denys l'Ancien, et Philistus, comme Diodore lui-même nous l'apprend, avait écrit, non-seulement le règne de Denys l'Ancien, mais les einq premières années de son fils. On comprend aisément que l'historien de Dion ait voulu refaire une histoire qui devait être conçue dans un esprit tout contraire à la politique de son héros; mais Diodore n'aurait pas dù dire que ce laps de sept années n'avait pas été écrit. D'un autre côté, on ne voit pas pourquoi Athanis aurait commeneé son livre sur Dion à l'année 362, qui n'est pas une époque marquante dans la vie de ect homme d'état. Mais, s'il avait pris pour exorde le retour de Dion en Sicile, en 357, alors il v aurait effectivement six à sept ans entre cette date et eclle où s'arrêtait Philistus. L'ouvrage d'Athanis est cité par Athénée sous le titre de Sicéliques2, et il paraît qu'il s'étendait au delà de la vie de Dion; car Plutarque, dans la biographie de Timoléon, à l'occasion des colons nouveaux établis à Syraeuse, en 340, allègue l'autorité d'Athanis, que nous croyons le même qu'Athanas de Syraeuse3.

Timonide, l'ami et le compagnon d'armes de Dion, avait . Diod. XV, 94. Τῶν δὲ συγγρα-

¢έων Αθάνας (sic) ὁ συρακούσιος, τῶν περί Δίωνα πράξεων έντεύθεν αρξάμενος, έγραψε μέν βίδλους τρεισκαίδεκα, προσαμέλαδε δέ του άχραζον γρόνου έτων έπτά, άπό της Φιλίσ ου συρτάξεως έν μιᾶ βίθλω, καὶ διελθών τὰς πράξεις Es neCahalois, ouseyn the lotoglass inolygev.

Athénée, L. III, page 98, cite

Αθανις έν πρώτης Σικελικών à l'occa sion du style de Denys.

3 Plut, Timoléon, c. 36, et Ilutten, sur ce passagé. Sur Athanis ou Athanas, voyez Vossius, Hist. grac. 1. III, p. 407. - Heyne, De fontibus Diodori, p. 86, - Galler, De situ Syrac. p. 16.

Athanis, qui se fit le continuateur de Philistus, joua comme lui un rôle

laissé des mémoires que Plutarque a suivis principalement dans la vie de ce prince philosophe, ce qui peut, en partie, nous consoler de leur perte<sup>1</sup>. Les vies de Dion et de Timoléon furent écrites aussi, selon Photius, par un écrivain à peu près contemporain de Plutarque, Arrien, auteur de l'expédition d'Alexandre et de quelques autres ouvrages qui nous font regretter ceux que le temps nous a enlevés <sup>3</sup>. L'histoire des deux Denys dévait figurer dans le livre sur les tyrans de Sieile, par Phanias d'Érésos, compatriote et condisciple de Théophraste <sup>3</sup>. Nous ne savons si l'on peut classer parmi les travaux historiques un parallèle de Denys et de Domiles travaux historiques un parallèle de Denys et de Domi

Pita, Dinie, ch. 3. Tunurdin de publica, or olique, suely a rotione a mercerotor, indep (200 mai out/partiry desorts, Le nom de Timonidie a tét confinda avec cloui de Simonidie dans un passage de Dioghet Lairte, Vie d'Spenighe; "Jajek ovirore Vasiriorevar") popica au Espenifica (literaturary) popica au Espenifica (literaturary) popica au Espenifica (literaturary) popica au Espenifica (literaturary) popica (literaturary) pre passage. On lit aussi dans le scholista de Tidocricie, I. 35: Espenifica e è respirate de Tidocricie, I. 35: Espenifica e è respirate e è respirate a propieta e è respirate e e de l'accession de l'acce

sion d'une tradition mythologique. Mais, dans ce passage, ainsi que dans celui de Suidas (au mot Σαρδόνιος γελως), il est plus probable qu'il s'agit de Simonide le poète.

1 Photius, Cod. 93, p. 73, cd. Ecker: Ηξερινικό | 6 Αβρανός | βνατός η τη στρομή [τολ Βθυνικού] τη παθεί εξεριν προμητείον, δεν ή εξεί δοια Τριαλόστι το | Κορινόλι κατά Εικαλόκι το Ευραπονοίο ότα διαθήθητα (βρα εκτιλόση, ενίκα το Συρακουκου με το Εκκλοίν και το Ευρακουρου Διονοσίον, δε δεν πότ το Τερουρου, ηλουθέρου, καὶ το βαθρου- Ορύπερ το βεδείκε τυρανούε Διονόσιος δαγράγειο.

8 M. Ébert, dans ses Dissertationes Sieules, p. 176 et suivantes, a consacré ne notice très détaillée à Phanias et à tous ses ourrages. Les seuls qui nous intéressent ici sont e Tapéurous draupéaus én rupopies et Hepl rois ép Eurélis rogarses. À l'occasion de ce tien, par Amyntianus, cité par Photius, et qui n'était peutêtre qu'une déclamation. Mais revenons à des historiens plus anciens et plus importants, car ils sont demeurés pendant longtemps la principale source de l'histoire de Sicile.

#### S XI. ÉPHORE DE CUMES ET DÉMOPHILE.

L'école d'Isocrate, d'où sont sortis tant d'hommes distingués', avait produit deux historiens de genre très-différent et tous deux fort estimés dans Iantiquité. Isocrate, d'après le talent particulier qu'il discernait dans ses deux élèves, avait engagé Théopompe à écrire Thistoire contemporaine; tandis qu'Ephore, doué de plus de persévrance que d'imagination, rassemblait les éléments d'une histoire universelle. Ephore s'acquitta de cette vaste tâche avec un louable zèle, et dota son pays de la composition la plus vaste et la mieux coordonnée qui eût été jusqu'alors entreprise. Laissant de côté les temps fabuleux, où il désepérait de démèler la vérité, il prit pour point de départ le retour des Héracidiés et retraça les événements de la Grèce et des nations barbares

demier ouvrage, M. Ebert dit is it ho ce de Siculis tyransis opusculum ad Phaniam Ersiam referent inhi atrocius multo certames instarte si hibitothem Regiomoutane instructiores assent, namque Fabricia stete Dorvillus in Siculis nomus sibi Phaniam Siculum finnerat (et aragilla stitica) quo profectos hos ilthres toto allicrance, Quibos motas canusis in Dorvillus judicari cum messiam, ordine rem aperim, etc. -L'erresar que M. Ebert statopus cio ce ricultu que de la tuble des matters resulte que de la tuble des matters

de Dorville, où ou lit; Phanias scriptor Siculus; mais, dans le texte, il y a simplement Phanias scripsit de tyrannis Siculis.

<sup>1</sup> Hermippe de Smyrne avait écrit les vies des disciples d'Isocrate.

Suidas, au mot Εφορος Ισυκράτης τὸν μέν Εφη χαλινοῦ δεϊσθαι, τὸν δὲ Εφορον κέντρου. Comparez Cicérou, de Oratore, III, 9: Photius, cod. 176.

Diod. I. IV, 1. Τὰς μέν παλαιὰς μυθολογίες ὑπερέθη, τὰ δ'ἀπὸ τῆς Ἡρακλειδών καθόδου πραχθέντα συνταξάjusqu'à la prisc du temple de Delphes, ol. ev. \( \hat{\lambda} \) (av. J. C. \( 357 \rangle \). Som fils Démophile continua son histoire jusqu'à la prisc de Périnthe, olymp. cx. \( \hat{\lambda} \) (x. J. C. \( 34 \)). Ainsi complétée, elle comprenait un espace d'environ \( 750 \) ans, etéait divisée en trente livres, dont chaeun était précédé d'une présenté, dans le premier livre, l'état du Péloponnèse à l'époque du retour des Héractides, il donnait, dans chaeun des livres suivants, la description géographique des diverses contrées dont il avait à retracer l'histoire\*. Cette description, \( \hat{\lambda} \) la quelle \( \hat{\lambda} \) présenté els priscontres contrées expuéres, les fondatoins des vielles et les institutions primitives, était la partie la plus remarquable de son travail \( \hat{\lambda} \).

μενος, ταύτην άρχην εποιήσατο της l σlopius.

1 Died. XVI, 14, 01μm, cr. 4. Του δε στηχεριών Αυμφόρλου μέν δι Εξόρου του Ισίηρους ρέδου τότο, τό παριλετρίδει του παλερου τότο τότ παριλετρίδει το Αλέγου του δε Αλέ

Pilod, XVI., β, ol. c.x., 4. The de avy γραβιαν βόρρος με νέ Κυρμίας την Ιστορίαν ελθόδει κατέσζους είν την Περόθου πολιορείαν. (Leci mostre quo Ton comprensit habituellement sous lemon θέρλον ει ανόπι ματοποίη το μετά το πέλλον ματοποίη διαμαίληση δεί τη γραξή πράξειε είν το βλλάντων καί βαρδέρων, δράμενος κάν τέν διαλάντων καί βαρδέρων, δράμενος κάν τέν το διαλάντων δεί της μελαίδε σχεών ποδοδου. Χρόνου δε τερελιάδε σχεών ποδοδου.

δόν έτῶν ἐπλακοσίων καὶ πεντήκοντα, καί βίδλους γέγραζε τριάκοντα, προolusor existe zposteje. Il résulte de ce passage qu'Éphore placait le retour des Héraclides vers 1000, tandis que saint Clément d'Alexandrie (Stromales, 1, p. 403, ed. Potter) dit que, selon Éphore, il se seroit écoulé 735 ans du retour des Héraclides au passage d'Alexandre en Asie (sous l'archonte Évenète, l'an 335 av. J. C.), ce qui placerait le retour des Héraclides en 1070. Cette différence de 20 ans, si elle ne provient pas d'une altération dans le texte de l'un de cea auteurs, peut s'expliquer en supposant que saint Clément a compté seulement à partir de l'établissement de la dynastie des Agides, événement postérieur au retour des Héraclides. (Voyez Müller , Notice sur Ephore,

3 Strabon, x, p. 465. Holistos,

et a servi de modèle à Diodore de Sicile, qui, dans sa Bibliothèque, avait de même consacré les premiers livres à la notice géographique et à l'archéologie des pays dont il faisait marcher de front les annales dans les livres suivants. Éphore n'a pas échappé aux critiques mordantes de Timée 1, et il en a mérité quelques-unes. Ainsi-nous aurons dans le cours de nos recherehes plusieurs exemples de son exagération habituelle dans l'évaluation des armées. Malgré ce défaut, Polybe faisait beaucoup de cas de l'histoire d'Éphore 2. Elle a été l'une des sources où ont puisé le plus souvent Diodore, Strabon, Seymnus de Chios, Plutarque, dans plusieurs de ses Vies, et probablement beaucoup d'autres historiens encore qui ne le citent point, par exemple, Polyen dans ses Stratagèmes. Nous n'avons pas à discuter les particularités de la vie d'Éphore, et les qualités ou les défauts de son style. Cette tache a été accomplie, d'une manière remarquable, après Marx, premier éditeur des fragments d'Éphore; par M. Ch. Müller, dans les Fragmenta histor, Græcorum, It résulte du rapprochement de ces extraits, que le IV livre d'Éphore contenait la description géographique de la Sieile et l'énumération des divers peuples qui l'avaient successivement habitée , ainsi que la date des premiers établissements

φέσσα καλί του Ελληνικόν καλόμ με Ελδοξον, καλλιστία Δ' Εφορον εξειγείσδια καρί κτίσεων, συγγεκούν, μετακαθ έσσαν, σύγγεκούν, μετακαθ του του του του του του του δοκούνεις εἰκριθέστατο συγγραζείς τω σείτι και Εκρορι. Επίπι, είκταλοπ αποποτε qu'il le prend de préférence pour guide: Εξοροι ψι το πλείστου εχοριστά καὶ την τερί κατάτα τιμέλετου. Diod. V, 1.... Των γάρ βιδλων έκαστην πεπρίηκε περιέχειν κατά γένος τάς πράξεις.

¹ Polybe, XII, 23. Κατὰ ἐσῦ Ερόρου Τίμαιος πλείσ Ίην πεποίηνε καταδρομήν, αὐτὸς ὡν δυσῖν ἀμαρτέμασιν ένοχος..... (Voyez aussi Josèphe, Contre Apion, 1.)

Fragm. 50.

Fragm. 51.

des Grees<sup>1</sup>, notions reproduites par Strabon et Seymnus de Chios<sup>2</sup>. Dans les livres XII à XXX, qui contenaient l'histoire générale, il était souvent question de la Sicile, comme le témoignent les citations de Diodore et de Plutarque<sup>2</sup>. Pour les faits contenus dans les derniers livres d'Éphore et de Démophile, et qui se rapportent au règne de Denys et à l'expédition de Timoléon, leur autorité est d'autant plus respectable que, étant contemporains, ils devaient être bien informés, et que, étrangers à la Sicile, il leur était plus facile d'être impartiaux.

#### S XII. THÉOPOMPE.

Théopompe de Chios, le plus illustre des disciples d'Isocrate<sup>1</sup>, était auteur de deux grandes compositions historiques, pour lesquelles il n'avait épargné ni soins ni dépenses<sup>2</sup>. La première en douze livres, initialée Helléniques, contenait la suite de la guerre du Péloponnèse <sup>6</sup>. Comme Xénophon, il y reprenait le récit au point où l'avait conduit Thucydide, en 412, mais il ne le menait que jusqu'à la bataille de Cnide, en 394°. L'autre ouvrage, initialé

i Fragm. 52.

Strabon, l. VI. — Scymnus de Chios, v. 261 et suiv. édit. de M. Letronne.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Éphore, fragm. 110, 111, 123, 124, 132, 149, 152, édit. de M. Müller, dans les Fragmenta hist. grac.

Denys d'Halicarnasse, Επιζανέσίατος πάντων Ισοκράτους μαθυνών.

Athénée, J. III. Μαθέτω παρά Θεοπόμπου τοῦ χίου, ἀνδρὸς ζελαλήθους καὶ πολλά χρήματα καταναλώσαντος

els the nepl the latoplas éféradie duplin.

Denys d'Hal. Καλαί γὰρ ἀμφότεραι [αὶ ὑποθέσειε], ἡ μἐν τὰ λοιπὰ τοῦ πελοποννησιακοῦ πολέμου περιέχουσα, ἡ δὲ τὰ Φιλέππου πεπραγμένα.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Díod. l. XIII, 42. οlymp. και, 2. Ξενοζών δέ καὶ Θεόπ. άζ δν ἀπέλιπε Θουκυδίδης τὴν ἀρχὴν πεποίηνται. Καὶ Ξενοζών μὲν περιέλαδε χρόνον ἐπών τεοπαράκον?α καὶ όκ?δ. Θεόπομπος δὲ τὰε Ελληνικόν πράξεις διελδώ;

Philippiques, en cinquante-huit livres, commençait à l'avénement au trône de Philippe de Macédoine, olympiade cy, 1 (av. J. C. 360)1. Théopompe y rattachait à l'histoire de la Macédoine celle des autres pays grees et barbares. Ainsi, il avait consacré à la Sicile trois livres des Philippiques. Selon Diodore, c'étaient les XLI\*, XLII\* et XLIII\*, et ils comprenaient cinquante années, depuis le règne de Denys l'Ancien jusqu'à la chute de Denys le Jeune<sup>2</sup>. Cependant l'examen des fragments de Théopompe contredit cette assertion de Diodore. En effet, la plupart des passages relatifs à la Sicile cités par les auteurs anciens sont tirés des livres XXXIX et XL des Philippiques, tandis que les fragments deslivres XLII et XLIII se rapportent à d'autres peuples. Ainsi Diodore aurait dù dire XXXIX . XL et XLI. En second lieu, si l'on compte de l'avénement de Denys l'Ancien, en 406, à l'expulsion de son fils, en 343, on trouve soixantetrois ans au lieu de cinquante. Diodore paraît donc avoir confondu cette expulsion définitive dont parlait Théopompe<sup>3</sup>, avec la première retraite du tyran, en 356; ce qui faisait en effet cinquante ans. A moins que, par ces mots de Diodore : à partir du rèque de Denys, il ne faille pas entendre l'année de l'avénement de Denys, mais seulement l'année 304, à laquelle s'arrêtaient les Helléniques de Théo-

έπ' έτη έπτα καὶ δεκα καλαλήγει τὴν Ιστορίαν εἰς τὴν περί Κνίδον ναυμαχίαν ἐν Είδλοις δυοκαίδεκα.

1 Diod. XVI, 3. Θεόπομπος ὁ χιδς τὰν ἀρχὰν τῶν περὶ Φίλιππον Ιστοριῶν ἐντε-ઉτεν [olympiade cv, 1] ποιησάμενος γέγραζε βίδλους ἀχτὰ πρὸς ταίς πεντήκοντα· ἐξ ὧν πέντε διαζωνούσι».

<sup>5</sup> Diod. XVI, 71. Θεόπομ. δ χ. έντη

ź,

τών Φιλιπτικών Ιστορία κατέναξε τρεξε βίδλουν περιχγώσαν σικελικέν προξε δετέ « δρέξιμος» όξι από θτα Δουατό τοῦ πρεσδυτέρου τυροννίδου διάλθε χρόσον είων πεντίκουτα, και κατέστορέξεν εξεί κάταντου Δουνονόμου νεωτέρου. Είσι δέ αι βίδλοι τρεξε από της μιών τεσσορακοντή εχρι τθε τρήτες και νεσσορακονδή έχρι τθε τρήτες και νεσσορακονδή.

<sup>3</sup> Théop. fr. 226.

pompe, et où il anrait repris le récit dans ses Philippiques. Autrement il se serait trouvé dans le cas de raçonter deux fois les événements compris dans les années 406 à 394. Cette coincidence des deux ouvrages de Théopompe est d'autant plus probable que quelquefois on réunissait en un seul corps ses trois compositions historiques : 1º l'Abrégé d'Hérodote, en deux livres; 2º les Helléniques, en douze, et 3º les Philippiques, en cinquante-huit; ee qui explique comment Suidas attribue soixante et douze livres à ce dernier ouvrage. Le roi Philippe (celui qui fit la guerre aux Romains) réduisit, au contraire, à dix-sept les Philippiques, en retranchant toutes les digressions étrangères à la Macédoine. On sait que l'ouvrage de Théopompe avait servi de type à celui de Trogue-Pompée, dont il ne nous est parvenu que l'abrégé par Justin. Le XXº livre de ce dernier auteur, qui traite des guerres de Denvs dans la grande Grèce, paraît se rapporter au XXP livre de l'historien grec, dont nous avons plusieurs fragments relatifs à cette contrée. Malgré la haute estime dont jouissait l'histoire de Théopompe, plusieurs livres se perdirent de bonne heure. Diodore dit que, de son temps, il en manquait cing. De nombreux fragments en ont été rassemblés par M. Wichers, et, en dernier lieu, dans les Fragmenta historicorum græcorum, revus par M. Müller 1.

<sup>1</sup> Paris, Didot, 1841. — Nous croyons que le nom de Théopaure pourrait étre rétabli dans un passage altéré de Seymnus de Chios. Ce poête géographe énumère les auteurs qu'il a pris pour guides. Malbeureusement le manuscrit de Pithou, qui seul nous a conservé ce précieux fragment, est tellement effacé dans cet endroit, que le savant éditeur a dû laisser quelques lacuene. Au vers 120, M. Letromo lii 'Ka'ròw ro'Ariny X..., ce qu'il rend par et ejus cirem Ch, en faisant rapporter soolirus à Timosthène de Rhodes, cii é deu vers plus haut. M. Letrome remarque

# S XHI. DIYLLUS D'ATHÈNES, PSAON DE PLATÉE.

Nous ne mentionnons ici Diyllus d'Athènes, dont l'ouvrage ne nous est pas parvenu, et parait n'avoir jamais été très-répandu, que parce qui l'ut probablement une des sources de Diodore de Sicile. Ce dernier nous apprend-que l'histoiré de Diyllus commençait au pillage du temple de Delphies en 35-7, s'étendait jusqu'à la mort de Philippie en 336, et que ses vingt-segt livres contensient les faits accomplis en Grèce et en Sicile pendant ce laps de temps. Elle faissit, comme on le voit, suite aux Helléniques de Callisthène et aux Histoires d'Éphore, qui se terminaient en 35-7;

Un autre historien, nommé Psaon, avait donné une continuation de Diyllus en trente livres; Diodore le citait dans le XXI livre de sa Bibliothèque. La place que cette citation occupe dans les extraits de ce fivre nous fait supposer que Psaon s'arrêtait en 290.<sup>2</sup>.

# S XIV. TIMÉE.

Le Sicilien Timée, fils d'Andromachus, dont les œuvres ne nous sont pas parvenues, mais que nous pouvons juger

touteful qu'on ne éconath pas de géographe modies dont le nom commence par un X. Nous peutons que rois sobirms pourrait s'entendre sotre concisyar, et qu'il devait être question de Théopompe de Chies. Symnus, qui avait unis à profit féphore et Timée, ne pouvait manquer de consulter Théopompe, deut l'autorité était non moins grande; et, en effe, il le cite au vers 369; ¹ Died, XVI, a. a. alsobae π ô Aθeristo βρατια της terroples sin της εκρουίλησεων και δύροψε βίθουν είνου και έταν και δύροψε βίθουν είνου και έταν, συμπερλαθύν κύσαι τὰς τους χρούνου κοντους γρούρεων αυτό τους χρούνου κοντους γρούρεων αυτό τους και του Σείνου. Επ. αξιαν. L. α. (Σ. Χ.ΥΙ, τ.β. Δ. βίλλου λίνοι της δινόμους αντιστέρεων δρούρε αντούρται της Εξιδρού Ιστορίας της πελιανέμε.

Diod. Excerpt. lib, XXI. Yade de

sur un grand nombre de fragments et d'après les témojgnages des anciens, était un des historiens remarquables de l'antiquité. Trop persuadé lui-même de son mérite, il déeriait ses devanciers sans ménagement 1, et subit à son tour les critiques les plus sévères, surtout de la part de Polybe 2. On lui a reproché sa crédulité 3, son défaut de jugement, sa partialité , son peu d'expérience de la guerre. Cependant son ouvrage acquit une très grande autorité; il faut dire qu'il rachetait ses défauts par de nombreuses qualités. Ainsi ce fut lui qui eut l'idée de ramener tous les faits de l'histoire grecque aux années des olympiades, dont la célébration, étant commune à toute la Grèce, était plus propre à fournir une ère chronologique admise généralement, que les séries de prêtres-ou de magistrats d'Argos, d'Athènes ou de telle autre ville 5. Fixé, à Athènes, le lieu qui offrait le plus de ressources littéraires, Timée avait, en outre, rassemblé de

 Ο Πλαταιεύς τὰς ἀπό τούτου διαδεξάμενος πράξεις έγραψε βίβλους τριδκοντα.

1 If fut nommé pour cette raison Exirtipases. (Athénée, VI, p. 272.) Il reprenait entre autres, très-souveut, Philistus, Ephore et Théopounpe. 2 Polybe est même tombé dans le

royse est mene tombe dans le tort qu'il reproche à Timée par l'espèce d'animosité avec laquelle il saltache à relever tous ses défauts. Ister el Polémon avaient composé des réfutations (ἀντιγραφαί) de Timée.

Intations (άντιγραφαι) de Timee.

<sup>3</sup> Γρασσυλλέκτρια. Suidas, au mol Tipasos.

 Polybe, XII, ent. 7. Οταν όπαξ ἡ ψέχειν ἡ τουταντίου έγκομαζειν τινά προθήται, πάντων έπιλανθάνεται. Diod.
 I. XIII, 90, souscrit à ce jugement.
 Les uons des vainquours olympia.

piques n'out été inscrita d'une façon régulière qu'à partir de l'an 776 avant J. C. Cette ère chronologique ne peut donc guider pour les faits antérieurs. L'époque du relour des Héraclides et celle de la guerre de Troie, qui sont dans l'histoire greeque primitive les deux évérfements les plus saillants, ont été évaluées, par les Grecs, fort diversement. Selon les calculs d'Eratosthène et d'Apollodore, la prise de Troie est de 1184. el le retour des Héraclides de 1104. Mais Timée, ainsi que son conlemporain Duris de Samos (comme l'a établi M. Ch. Müller), plaçqit la prise de Troie en 1334, at le retour des Héraclides en 3154. Ainsi, larsque Timée (frag. 53) dit que Chersicrate

tous côtés, à grand frais, des documents historiques. Il est vrai que les livres ne peuvent jamais suppléer entièrement aux observations personnelles ; Polybe le blâme de n'avoir pas assez voyagé et d'être tombé, par suite, dans des erreurs géographiques, Cependant il paraît au moins avoir bien connu l'Occident, et donné, l'un des premiers en Grèce, des notions sur plusieurs parties de l'Italie. Si, dans son zèle pour recueillir les anciennes traditions, il fait preuve de peu de discernement et rapporte, sans les discuter, des faits entièrement fabuleux, comme le passage de l'Alphée à Ortygie sous la mer, c'est un reproche que les auteurs philosophiques de la Grèce pourraient également faire à Hérodote: mais . pour nous , tout en reconnaissant la justesse de cette critique, nous excusons aisément un défaut qui nous fait connaître l'antiquité avec ses traditions populaires et ses fictions poétiques. L'accusation de partialité et de passion est plus grave; mais ce défaut ne se faisait sentir que dans les derniers livres de Timée, qui traitaient de la vie d'Agathocle; et tandis que ce prince avait des littérateurs gagés qui l'élevaient aux nues, on conçoit que Timée, banni par lui de son pays, l'ait attaqué avec violence. Dans l'appréciation des faits contemporains, il est bien difficile qu'un écrivain ne descende pas du rôle de juge à celui d'avocat ou d'accusateur; et quelquefois la postérité prend à ces débats un intérêt d'autant plus vif qu'ils sont restés en suspens. Malheureusement, il est rare que l'attaque et l'apologie nous parviennent avec toutes les pièces à l'appui du procès. Ainsi, pour le règne d'Agathocle, qui a donné lieu à des contro-

fonda Corcyre.600 ans après la guerre de Troie, on doit entendre en 734, ce qui s'accorde avec les notions que nous trouvons ailleurs sur cette fondation, à peu près contemporaine de celle de Syracuse.

verses si vives, nous ne possédons que le résumé de Diodore, qui n'indique même pas suffisamment ses autorités. Il est probable qu'il a suivi Timée plus souvent encore qu'il ne le cite. Les fragments nombreux de ce dernier historien, recueillis dans les auteurs anciens, sont difficiles à bien elasser, parcé que les diverses parties de ses œuvres portaient des titres particuliers, comme Sicéliques et Italiques, Sicéliques et Helléniques, et que les numéros des livres se rapportent tantôt à ces divisions, tantôt à l'ensemble de ses histoires, Cependant, le dernier éditeur est parvenu à disposer d'une manière très probable les débris de cette vaste composition. On y voit que Timée ne s'y bornait pas à relater les événements politiques ou militaires, mais qu'il entrait dans le détail des usages, des mœurs, des opinions philosophiques, et s'étendait sur les circonstances de la vie des hommes eélèbres : Empédocle, Pythagore, les écoles et les législations de la Grande-Grèce occupaient beaucoup de place dans cette histoire. L'auteur sicilien était très souvent en contradiction avec Aristote, et, quoiqu'il ne fût pas doué d'un jugement aussi sûr, la connaissance qu'il avait des traditions locales de la Sicile et de l'Italie pouvait lui donner, dans bien des cas, l'avantage sur l'auteur du recueil des Constitutions.

Quoique les anciens aient beaucoup parlé de Timée, nous n'avons pas des renseignements très-étendus sur sa vie, ni même sur l'époque précise où il publia ses ouvrages. Nous savons qu'il était fils de cet Andromachus, fondateur ou restautrateur de Tauroménium 1, auguel Timoléon conserva fautorité dans sa ville eu reconnaissance des grands secours qu'il en avait reçus à son arrivée en Sicile 2. Cet Andromachus s'était montré l'ennemi des tyyans, et son fils deve-

Olymp. cv, 3; avant J. C. 358. Diodore, XVI, 7. - 2 Plut. Timoléon.

nait, par eela seul, suspect à Agathocle, qui le bannit. On croit que ce fut à l'époque où le prince syracusain, prêt à partir pour son expédition d'Afrique (310 avant J. C.), éloigna de Syracuse tous ceux qui auraient pu y tenter quelque innovation en son absence. Timée nous apprend luimême qu'il passa cinquante ans à Athènes 1. C'est durant ce long exil qu'il composa la plus grande partie de son histoire2. Les eing derniers livres comprenaient le règne d'Agathocle. jusqu'à la mort de ce prince 3; il avait même écrit, en outre, l'expédition de Pyrrhus<sup>4</sup> et les premières années de l'autorité d'Hiéron II; car Polybe prend pour début de son histoire le passage des Romains en Sicile; dans la cxxixº olympiade; point où s'arrêtait, dit-il, l'ouvrage de Timéc 5. Ce littérateur avait, selon Lucien 6, poussé sa carrière jusqu'à quatrevingt-seize ans, et la mort d'Agathocle lui ayant ouvert les portes de Syraeuse, il est probable qu'il y revint finir ses jours, et que c'est là qu'il publia ses écrits, dont la perte est pour nous une des plus sensibles; bien que Diodore, dans ses histoires générales, et surtout dans le Ve livre, con-

Polybe, XII, 25. Πεντήκοντα συνεχώς έτη διατρέψας Αθήνηση ξενντεύων, και πάσης διμολογουμένως άπειρος έγενόμην πολεμικής χρείας.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pintarque, de l'Exil.
<sup>1</sup> Fragm. 14 à 175. Diod. I. XXI, dit que Timée a montré tant d'apimosité contre Agathocle dans les cinq dernières livres, qu'on ne saurait les admettre. Taé d'orgéns rife ouvriégos-taérne βίλλους τοῦ στρ γράβεσε τοῦνοι, από fa περιβάλλου τοῦ στρ γράβεσε τοῦνοι πρίξεις, οἰκ dv τις denière deolé-Euro.

<sup>\*</sup> Il ne nous en est parvenu qu'un scul fragment, n° 151.

Nobbe, I. S. Tachooloufu & veirra deptie viele deptie viele deptie viele debton. El violar Popular. Ann 3º dont overgle ple voir all de Viele debton viele viele debton viele viele debton viele viele destre viele v

Lucien, de Longavis, 201

sacré à la géographie et à la mythologie, ait très-probablement reproduit une grande partie de ce qui se rapportait à la Sicile.

## S XV. CALLIAS, ANTANDER, DURIS, DÉMOCHARÈS,

Le règne d'Agathoele, avec ses alternatives d'étonnants succès et de revers, ne pouvait manquer de trouver de nombreux historiens. Aussi, indépendamment de Timéo, cite-t-on Antander, propre frère d'Agathoele; Callias de Syracuse, qui avait écrit aussi en faveur de ce prince, et enfin Duris de Samos.

Suidas, dans un article emprunté à Diodore, qui suivait probablement l'opinion de Timée, parle en ces termes de cet historien d'Agathocle 1: a Callias de Syracuse peut être blamé à bon droit; en effet, capté par Agathocle, il lui a vendu, pour des présents considérables, cette divine interprète de la vérité qu'on nomme l'histoire; il n'a pas cessé de prodiguer des loganges imméritées à l'homme aux gages duque il s'était mis; malgré nombre d'actions impies envers les dieux, et violentes envers les hommes, il le représente comme l'emportant sur les autres en piété et en philanthropie. En un môt, de même qu'Agathocle donnait, contre toute justice, à cet écrivain des biens qui ne lui appartenatient pas et dont il avait dépouillé les citoyens, de même cet admirable historiographe gratifiait, à son tour, le maitre, dans ses écrits, de toutes sortes de qualifés; et, pour prix de

¹ Suidas, au mot Kaddiss, et Diodore, Except. de giri, et vit. Kaddiss συρακούσιος δικαίος καὶ προσπκόντως κατηγορίας ἀξιωθείη · ἀναληθθείς γὰρ όπ Αγαθοκλέους, και δώραν μεγαλων ἀποδόμενος την προθητιν της αληθείας ἰστορίαν, ούς άπολλοιπεν αδίκρε έγκυρμάζων του μισθοδότην, π.τ.λ. la fayeur, il lui était facile, je pense, en écrivant des éloges, de n'être jamais en arrière de la libéralité du prince.

Ce jugement est peut-être trop sévère, et la partialité de Callias pour Agathocle peut être attribuée à la reconnaissance plutôt qu'à l'intérêt; car il paraît que cette histoire fut publiée après la mort du prince. En effet, nous voyons qu'elle était citée par Diodore dans lex XXI livre, à propos de l'âge auquel mourut Agathocle 1. Mais, comme nous l'avons dit, l'article de Diodore est peut-être tiré de Timée, qui était l'ennemi implaeable d'Agathoele, et l'a décrié autant que d'autres l'exaltaient; ce qui a fourni à Josèphe une occasion de signaler les contradictions des écrivains profanes2. L'histoire de Callias, qui était en vingt-deux livres, comme nous l'apprend Diodore, a été citée assez souvent par les auteurs grecs et même par les latins, Macrobe et Festus Pompéius. Le scholiaste d'Apollonius, Athénée et Elien, dans l'Histoire des animaux, nous en ont conservé quelques passages 8.

Démochares d'Athènes, neveu de Démosthène, avait écrit une histoire de son temps, qui s'étendait au delà du règne

Diod. 1. XXI, Extr. Καλλίας και αύτὸς συρακούσιος είκοσι δύο βίδλους συγγράψας καὶ Αντανδρος ὁ ἀδελζὸς Αγαθοκλέους καὶ αύτὸς συγγραφείς…

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Josephe, contre Apion, 1, et Prep. Ecang. X, 7, p. 478 p. Αλλ' ουδέ περὶ τοῦν Ειπελών τοῦν περὶ Αντίοχου καὶ Φίλιστου ἡ Καλλίαν Τίμπιος συμβανεῖ» ηξίωσεν.

Athénée, XII, Καλλίσε ἐν ὀγδὸς περὶ Αγαθοκλέα. — Schol. d'Apoll. l. III. — Macrob. Satura. V, 19. — Festus Pompéius, Romalus, p. 134.

od. Egget. — Denys d'Ilal. Ant. rom.

1. — Æhen. Hist. des animuse; XVI,

35: Kalbate & rij destry où var partire orpassenos Aysti. Adyon. Ce chaprire d'Elien e connacer au stepents nommés cleustra et aŭ remeltos des psylles contre leurs morsures. Les faits recentaje ral'alias paraissent se rapporter à l'expédition
d'agstucke en Lièpe; à l'occasion de laquelle Diòdora donne de semblables détails.

d'Agathocle ; ear Lucien le cite, à l'occasion de l'âge auguel mourut ce prince 1. Polybe l'a défendu des imputations odieuses de Timée 2. Athénée cite les livres XX et XXI de ses Histoires 3.

Duris de Samos avait composé plusieurs ouvrages historiques, estimés dans l'antiquité pour leur exactitude 4, mais non pas pour le style; car, sous ce rapport, il était inférieur à Éphore et à Théopompe, qu'il s'était cependant permis de eritiquer<sup>5</sup>. Diodore marque à l'olympiade cu, 3 (370) avant J. C.), le commencement de ses Helléniques. Il était, en outre, auteur d'une histoire spéciale d'Agathocle, dont Athénée cite le X° livre®, et de Libyques7, dans lesquelles l'expédition d'Agathocle en Afrique devait aussi trouver place.

# S XVI. PHILINUS, FABIUS PICTOR, BATON, SOSILAS; EUMACHUS, POLYBE, APPIEN D'ALEXANDRIE.

La lutte entre Rome et Carthage, dont la Sieile fut d'abord le théâtre et le prix 8, était bien digne d'occuper un grand nombre d'historiens; mais Polybe, dont le talent était à la hauteur du sujet, à fait oublier promptement les écrivains qui l'avaient précédé, et que nous ne connaissons plus que par lui. La première guerre punique avait été raçontée d'une

<sup>1</sup> Lucien, de Longavis.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Polybe, f. XII, 13.

Athen. Deipnos. I. VI, XI et XIII. - Ælien, Var. hist. III, 8, et VIII,

<sup>12. -</sup> Plutarque, Vie de Démosth. 4 Gicéron, ad Attic. VI, ep. 1:

<sup>5</sup> Photius, cod. 176.

Homo in historia diligens,

<sup>\*</sup> Athénée , I. X et XIII. - Arsenius, Violetum. p. 246, ed. Walz. . Suid. au mot Aaula.

<sup>·</sup> On fixe le commencement de la première guerre punique à l'année 263 avant J. C. dans lequelle les Mamertins remirent Messine aux Romains.

manière très-différente par le Romain Fabius Pietor 'et par Philinus d'Agrigente <sup>5</sup>, qui avait embrassé la cause des Carthaginois. Polybe leur reproche, la l'un et à l'autre, d'avoir, par sprit de parti, altéré souvent la vérité . Philinus suivait Annibal dans ses campagnes, ainsi que Sosilas de Lacédémone, qui donnait des leçons de gree au général carthaginois, et écrivit son histoire en sept livres. Cet ouvrago, loin d'avoir l'importance que l'on devait attendre d'un homme aussi bien placé pour observer, n'éuit, suivant Polybe, juge éclairé, mais sévère, qu'un amas de récits populaires et dignes d'un barbier <sup>2</sup>. Lucius Cincius 'et C. Aucilis' avaita aussi écrit en gree des annales qui s'étendaient jusqu'aux guerres puniques, comme on le voit par un passage de Cicéron <sup>5</sup>. Ces deraières avaient été remises en latin par Claudius, et furent une des sources de Titte- ère . Hénéré nous a com-

<sup>1</sup> Quintus Fabius Pictor, sénateur romain, ou son fère Namerius, avait écril en grec'histoire tomstine, en s'étendant eurtout sur les guerres puniques, dont il était contemporain. (Voy. Cicéron; de Divis. I., 21.)

Denys d'Hal. Ant. rom. 1, 6. (Vov. Krause, De vita et scriptis hist. rom. p. 38.)

. 3 Polybe, I, 14.

A Cornelius Nepos, Pit. Annib. High giushella gustamulti memoria prediderunt; sed zahiydao, qui cum coiu etastris fuerunt simulupe viscrout, rojamuliu fortuna passe est, Philenius (ne) et Sosilus Lacedemonius. Atque hos Sosilo Annibal literarius grwarumusan estdoctore. Diodore citair er Sosilas, commo ou, le voit dana cet earnir alsieré du livre XXV. ..... Eśroidos de d litios (sic) ta nepi Applica typades to Elibors (".

<sup>5</sup> Polybe, III, 20. Ού γὰρ Ιστορίας, Φλά κουρεακῆς καὶ παυδήμου λαλιᾶς, ἐμοί γε δοκᾶσι τάξιν έχειν καὶ δύναμν.

Deny a Hal. L. § 14. H. 13. 8.—
The Live, X. M. 3. 8. - Lacijus Goeine
Allmentas qui captam se ab Hannishale schibt, etc., Caniqui senait certaines particularités de la bouche
mime d'Annibel. Ailleurs, Yll. 3.
The Live part de unempi de Norsia,
décase étrosque, où l'on marquait li
sfrie des années par des clous, et il
cité Cancia, digines falim sonamenterum auctor, Vor. (Vossits, de Hist.
gr. 1, 19.)

<sup>7</sup> Plutarque, Romulus, 21

<sup>2</sup> Ciceron, de Offic, 111, 32. <sup>3</sup> Tite Live, XXV, 39. «Claudius

servé le titre d'un livre de Baton de Sinope sur la tyrannie d'Hieronyme 1, C'est probablement à lui qu'il faut appliquer le reproche que l'olybe adresse aux historiens de cette époque qui, ayant choisi un sujet étroit, s'efforcent, dit-il, d'en cacher la pauvreté en donnant aux faits une importance qu'ils n'ont pas, et en faisant de grands discours sur ce qui méritait à peine d'être cité 2. Les cruautés d'Hiéronyme ont été fort exagérées par eux. Ce prince, monté presque enfant sur le trône, où il ne se maintint qu'un an, sauf le supplice de quelques courtisans accusés de conspiration, montra plus de folic que de méchanceté, et ne pouvait être comparé; comme on l'a fait, à Phalaris. Baton paraît avoir vécu peu de temps après la prise de Syracuse; on cite de fui plusieurs autres ouvrages historiques. Eumachus de Neapolis (Naples) avait aussi écrit des mémoires sur Annibal, dans lesquels il était nécessairement question de la Sicile. Athénée nons en a conservé un passage relatif à Hiéronyme 8.

Nous nous coisolerions aisément de la perte de tous cesouvrages si du moins Polybe nous était parvénu dans son intégrité. Homme d'état, homme de guerre, voyageur infatigable, il a peint les hommes, les lieux, les institutions et les combats en observateur judicieux et expérimenté. Moins préoccupé de la forme littéraire, à laquelle les Grees attachaient tant de prix, que du désir d'instruire, il semble

« qui annales Acilianos ex græco in « latinum sermonem vertit. »

Athénée, Deipn. I. VI, pag. 251. Βάτων περί τῆν τοῦ Ιερωνόμου τυραννίδος: Μ. Ébert, dans ses Dissertationes Sicale, p. 92 et suiv. a consacré une notice biographique très-détaillée à cet écrivain. Schœll. Hist. de la litt. gr. t. III, 223, lui donne pour patrie Syracuse, mais sans fondement, à ce qu'il nous semble.

\* Polybe, VII, 7, et Suidas, au mot lepúropos.

<sup>3</sup> Λιhénée, XIII, p. 577. Εδμαχος ό Νεαπολίτης έν τῆ δευτέρα τῶν περὶ Αννίδαν Ιστοριῶν.... avoir écrit pour les lecteurs de nos jours cette histoire praqmatique 1, comme il la nomme, pleine de faits appuyés de preuves tirées des monuments authentiques. Nous n'avons pas à examiner dans son ensemble ce beau monument littéraire, nous devons ici nous borner à indiquer les parties qui. touchent à la Sicile. L'Histoire universelle de Polybe, en quarante livres, embrassait une période de soixante et quatorze ans, du commencement de la seconde guerre punique à la destruction de Carthage et de Corinthe (de 220 à 146 av. J. C.). Dans le I" livre, après des considérations générales sur l'histoire romaine et les temps antérieurs à la première guerre punique, Polybe donne, sous forme d'introduction, le récit de cette première lutte entre Rome et Carthage, depuis le moment où les Romains passèrent en Sicile, en 264 avant J. C. ce qui rattachait son livre à celui de Timée?, On y voit l'avénement d'Hiéron, les siéges d'Agrigente, de Lilybée, d'Éryx; le combat de Panorme, enfin le traité de paix de l'an 241 avant J. C. Dans les livres suivants (II à VI), d'autres parties du monde réclament l'attention de l'historien; mais l'alliance d'Hiéronyme avec Annibal, en 215. le ramène en Sicile (livre VII). Il né nous est parvenu de ce livre et des suivants que des extraits. Ils renferment ' l'eloge d'Hieron 3, un tableau des intrigues qui s'ourdis-

έπὶ τοσούτον προκοπήν ελκηθέναι καθ'

κράε, βατε πάν το παραπέπτον έκ τών

κατρούν σάστελ μεθοδικού δύνασθα κρι
βίξεν τολε Φλορασδούρτου. Διόπερ

κράει σύχ οτον τέπ τέργεων σ'οχαζό
μετοι τόν αναγ νασομένων, όκ τέ εδρε
κλία τών προσεχόντων πέλλα προέν

τε, πέι τούτο τό μέρος κατπεγέρημεν.

Polybe, I, 5. Polybe, VII, 8.

saient autour de son successeur inexpérimenté, l'assassinat d'Iliéronyme l, le commencement du siège de Syraeuse par Marrellus, la résistance due au génie d'Archimède, enfin la surprise des Épipoles l'Lhistoire de Tite-Live, qui avait suivi Polybe, nous permet de bieu saisir la liaison de ces fragments. Le livre suivant ne contient qu'un petit nombre d'extraits touchant la Sicile, sur l'enlèvement des monuments d'art de Syracuse le tune belle destription d'Agrigente, sans doute à l'occasion du dernier siège de cette ville par les Romains le Le livre MII paraît avoir été en partie consaeré à réfuter Timée, et nous a ainsi conservé, d'une manière incidente, quelques passages relatifs aux temps anciens de la Sicile le.

Les lacunes de Polybe nous font vivement régretter l'ouvrage spécial d'Appien d'Alexandrie sur les guerres des Romains en Sieile. Appien, qui vivait sous Trajan; s'était tracé un plan différent de ses prédécesseurs; an lieu de suivre à la fois dans toutes les directions la marche victorieus des armées romaines, il avait cousarcé à chaeune des contrés qui fut le théâtre de leurs guerres un traité spécial d'histoire sous les titres d'Huligaes, Sicéliques, Ibériques, Celtiques, Lilyques, etc. 6°

Polybe, VII, 2. Ecloga 1, de Legationibus.

Polybe, VIII, 5, Extraits tirés de Suidas et du livre d'Hiéron sur la Défense des places de guerre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. IX, 10. <sup>4</sup> L. IX, 27.

b Cette partie des extraits a été considérablement augmentée par les heureuses déconvertes de Ms<sup>2</sup> A. Mai, qui a retrouvé, parmi les ma-

nuscriis palimpsestes du Vatiena, le receueil de l'emperuur Constantin-Porphyrogénète Ilepi yvogar. Les fragments de Polybe contenus dans cet ourrage ont été rémprimés séparément par M. Lucht, à Altona, en 1830, et insérés à leur place dans l'édition de Dolybe de la collection de M. Didot,

Appien, pref. 14. Τὰ δὲ λοιπὰ,
 τούτων ἐκίσθη κατὰ λόγον ἐπιγρά Corra: Ρώμικῶν Κελτική τε καὶ Σι-

Les ouvrages d'Appien, sans avoir l'importance d'un travail original, avaient, comme nous pouvons en juger par les livres sur les guerres civiles, et celles de Mithridate, le mérite d'un résumé fait avec discernement à une époque où l'on possédait encore les sources les plus abondantes !..

## 5 XVII. SILENUS.

Entre Polyhe et Appien, que la nature des sujets qu'ils ont traités uous ont fait rapprocher, doivent se placer divers historiens grecs et latins. Silénus de Calacté 2 avait écrit sur Syracuse et sur la Sieile un ouvrage en plusieurs livres, qui est cité par Cicéron3, Athénée4, Étienne de Byzance5, Suidas 6, Photius 7. Il avait touché quelques points des antiquités de l'Italie, et Denys d'Halicarnasse lui reproche d'avoir recueilli des bruits indignes de croyance 8. Il paraît aussi, d'après quelques fragments qui nous restent de cet auteur, qu'il recherchait les traditions mythologiques ou merveilleuses 9. Il a

неданд най вироней най фрибация най Kapyndoviki kal Manadoviki nal d-Ochis e polos.

1 Quelques fragments de l'Histoire sicélique d'Appien, conservés dans les extraits sur les ambassades el dans ceux sur les vertus et les vices, sont réunis dans l'édition d'Appien de la coffcetion de M. Didot, p. 31 et s.

2 Silenus est appelé Kalamarós. Il a existé en Campanie une ville de Calatia. Cependant, comme on trouve xalantávos él xallantavós dans plusieurs passages d'auteurs anciens où il faut nécessairement fire xalaxtiros, c'est-à-dire de Calacté, ville de Sicile, nous sommes porté à croire; avec la plupari des eritiques modernes, que la même confusion a eu lien pour Silenus, et qu'il était de Calacté. (Sur cette ville, voy. Dorville, Sicola, p. 22, et Burmauu,

- Comment, od numism, Sic. p. 438.) 3 Cieéron, de Divin. 1. 1, 49.
- Athénée, XII, p. 542, es rpiro Σικελικών.
- 5 Etienne de Byz. Ilalian. (Comparez Arist. De mirab. auscult.)
- Stridas, an mot Sapoderos ythos, Σειληνός έν τῷ δευτέρω τῶν περί Συρακούσας.
- <sup>7</sup> Photius, lex. V. Σαρδάνιος.
  - \* Denys d'Hai. Ant. Rom. 1; 1.

été consulté par Tite-Live, à l'occasion des campagnes de Scipion en Espague; mais on voit que l'historien latin ne lui accorde pas une entière confiance <sup>1</sup>.

# S XVIII. TITE-LIVE, FLORUS, EUTROPE, SILIUS

Les premiers Romains qui avaient voulu perpétuer le souvenir de leur gloire nationale avaient employé la langue grecque de préférence au latin, encore inculte et resserré dans d'étroites limites; mais quand Rome eut étendu son empire sur les Grecs, elle essaya de rivaliser avec leur littérature. Tite-Live composa, sur leurs modèles les plus célèbres, son Histoire romaine; et si, tout en mettant à profit les travaux des Grecs, il avait fait lui-même des recherches, qui lui étaient plus faciles qu'à des étrangers, son autorité serait anjourd'hui moins en butte au scepticisme moderne. Mais du moins, quand il a trouvé de bons guides, il les a suivis avec une louable fidélité. L'époque des guerres puniques était peut-être celle sur laquelle on possédait le plus de mémoires dans l'une et l'autre langue; et Tite-Live n'avait qu'à comparer et à choisir. Malheureusement la 11º décade, où étaient racontées les premières campagnes des Romains en Sicile, ne nous est pas parvenue. Il ne reste de ces livres XI à XX (202 à 218 avant J. C.) que les sommaires et l'Epitome rerum romanarum, ainsi que le Breviarium historiæ romanæ de Florus. La perte de cette décade de Tite-Live est, il est vrai, compensée en partie par l'existence

<sup>1</sup> Tite-Live, 1. XXVI, c. 49. Scorpiones majores minores que ad ex coptos scripserim a auctorem gracius esquañ Sienum. (Sur Silenus, voy. Vossius, De Hist. gr. p. 498, ad. West.) Il y avait une famille latine du nom de Silasus, qui correspond au grec Ecourés. Pline nous apprend, liv. XVIII, 5, qu'un Silanus présida à la traduction des livres de Magon sur l'agricolture. du premier livre de Polybe. Cependant, dans cette introduction, Polybe est beaucoup plus concis que ne devait l'être Tite-Live, tandis que, dans les livres suivants, qui nous manquent, l'auteur grec était, sans doute, plus exact et plus détaillé. Les livres XXI à XXVII de Tite-Live sont aujourd'huinotre principale source pour les événements accomplis en-Sigile, de 218 à 210 ; et nous nous estimerions heureux de posséder autant de renseignements sur toutes les parties de la question qui nous occupe. A ces historiens il est permis de joindre le poête Silius Italieus, qui cut assez confiance en la grandeur de son sujet et en l'harmonie de ses vers pour tenter une épopée exempte de fictions. Le livre XIV de son poeme sur la deuxième guerre punique retrace d'une manière animée la chute de Syracuse, et nous donne une énumération à la fois poétique et fidèle des villes de Sicile qui avaient embrassé le parti de Rome ou de Carthage, et de celles qui essayaient de maintenir leur indépendance entre ces puissantes rivales.

5 XIX. ARISTIDE, TIMONAX, NICANDRE, HIPPOSTRATUS, ARTÉMON, ANDRÉAS DE PANORME, CRITON, DORO-THÉE, THÉOPHILE, POLÉMON, LYCUS.

Avant de parler de Diodore, qui résume une partie des travaux anciens sur la Sicile, nous nommerons encore quelques écrivains dont l'époque n'est pas bien connue.

Aristide de Milet, auteur des contes érotiques nommés Milésiaques, imîtés par Apulée 1, et qu'Ovide 2 allègue pour

<sup>1</sup> Apulée, au commencement des Métamorphoses

<sup>2</sup> Ovide Tristes , l. II , v. 413:

Junxit Áristides milesia crimina secum: Pulsus Aristides pec tamen urbe sua es

son excuse, avait aussi composé un ouvrage sur la Sicile et sur l'Italie, mine abondante d'histoires fabuleuses et de faits controuvés, car il est très-souvent cité dans les petits parallèles grees-romains attribués à Plutarque, mais indignes de ce philosophe.

Le seholiste d'Apollonius' renvoie au livre IV des Sicéliques de Timonax. Le passage à l'occasion duquel le témoignage de Timonax est invoqué, ainsi que celui de Timée, est relatif aux Argonautes, ce qui indique qu'il s'était occupé des temps mythologiques<sup>2</sup>. Nicandre, dont nous possédons deux poêmes dibactiques, avait aussi composé quiedques ouvrages historiques et un livre intitule la Sicila, dont l'interprête des Theriaca mentionne le dixième livre<sup>3</sup>. Hippostratus est cité par le scholiaste de l'indare comme auteur de Génélogies siciliennes<sup>3</sup>. Le même grammairien parle, d'après Hippostratus, d'un rapsode synacusain <sup>3</sup>. Philégon de Tralles, Tatekàs et Harpoeration nomment aussi Hippostratus, à l'occasion de Minos d'Abaris et de quelques récits merveilleux.<sup>9</sup> Le seholiaste de Pindare<sup>7</sup> cite encore Artémon de Pergame, auquei Il donne le titre d'historien, et qui a fist, dit-il, beau-

<sup>1</sup> Schol, d'Apoll, 1V, 1217; id. 111, 1235; IV, 1228. Le mème scholiaste cite aussi, IV, 238, Τιμώναξ ἐν πρώτο περί Σκυθών.

<sup>2</sup> Timée, frag. 52, éd. de Gæller, ou 7, éd. de Müller, dans les Fragm.

<sup>3</sup> Schol, Nicandri, p. 20. Νέαυδρος ἐψ Σικελɨα. Etienne de Bytance, aŭ mol Zɨy κλη. Νίκαυδρος ἐν τῷ ἀςκάτω Σικελέας Καὶ τις καὶ Zdy κλης ἐδάη δρεκαν/κίδος ἐσ/υ, Nicandre florissait daus la cut\* olympiade.

Schol. Pind. Pyth. vi , Inneripa-

τος ό τὰ περί Σικελίας γενεαλογών, <sup>5</sup> Schol. Pind. Nem. 1.

<sup>6</sup> Phlegon, Mirab. c. xxx. Îππόσ7ρατος ἐν τῷ περὶ Μίνω. — Tzetzès, chil. viv, hist. 144. — Harpocrag.

lex. v. A6apis.

<sup>3</sup> Schol, Pind, Pyth., Αέγκτα δε <sup>5</sup> Sindapos οδτου έπιδοθληθοθα κατά Αρτέμονα του ΙσΙοριαδο ότι δη αύτη Ιερόν χροσίο υπέρχετο πιθέραν. Ιέθαν, Ισίμπ. 11. Ο δέ Αρτέμονα στοσόρα τα περί του Σικελιώτας πολυπραγμονιακός. Ιδέσα. (Ωξνημ. 11 et v. et Pyth. 111.<sup>5</sup> coup de recherches sur les Sieiliens. Une des explications proposées par Artémon était réfutée par Ménéerate<sup>1</sup>. Or il s'agit probablement de Ménécrate de Nysse, disciple d'Aristarque. Ceci nous fait connaître à peu près l'époque d'Artémon. Il fut un de ces savants grammairiens de Pergame qui composajent sur les classiques des commentaires historiques et littéraires. D'après Athénée, Andréas de Panorme 2 était auteur de Sieéliques, dans lesquelles il avait eonsigné les choses remarquables de chaque ville. Cet ouvrage, qui était volumineux, car on en cite le livre XXXIIIº, devait ressembler au Recueil de traditions fabuleuses des villes, par Antiochus3. Cet Andréas est peut-être celui qui fut premier medecin de Ptolémée Philopator, et qui avait éerit une histoire de la médecine 4. Nous avons vu, par l'exemple de Polycrite de Menda, que les médecins aimaient assez composer de ces recueils de curiosités naturelles et surnaturelles. Criton de Piera, auteur d'ouvrages sur la Macédoine et la Perse, avait fait aussi, selon Suidas, des Sicéliques, une Description de Syracuse et une histoire de la fondation de cette ville 5, Dosithée n'est connu que par les citations des petits paral-

Schol, Pind., Olymp, 11, v. 15.

Reseagérus 24 φun ληφεία το ληφε

1 Athénée, I. XIV: Avépéas é IIa-

νορμίτης έν τῷ λy' τῶν Σικελικῶν τῶν «κατὰ πόλι».

3 Photius, Mygiob. cod. 190 : Εν δεντέρω τῶν κατὰ κόλεν μυθικῶν.

<sup>6</sup> Il y a eu plusieurs médecins de ce nom: l'un de Caryste, un autre syriea. Soranus, Athénée, Dioscoride citent aussi Andréas sans autre désignation.

Suides: Κρίτων πιεριώτης...

ιστορικόε. Ε΄ γραψε Παλληνικά, Συρσκοφοών κτίσιν, Περσικά, Σικελικά,
Συρσκουσών περιήγησιν, καὶ περὶ τῶς
ἀρχῶς τῶν Μακεδόνων.

ièles qui lui attribuent des Italiques et des Sicéliques (chapitre xix), si toutefois ce nom n'est pas le résultat d'une confusion avec celui de Dorothée, cité dans le même trinté comme auteur d'une histoire portant le même titre dont Stobée nous a conservé un passage relatif à Phalaris<sup>1</sup>. Quant à l' l'ouvrage de l'héophile intitulé l'opage de la Sicile<sup>3</sup>, et aux livres de Lycus de Rhégium<sup>3</sup> et de Phlégon<sup>3</sup>, il conviênt peut-être de les ranger parmi les géographies.

#### S XX. DIODORE DE SICILE.

Diodore d'Ágyre en Sieile 4, frappé des grands avantages d'une histoire universeile qui présenterait avec ordre et concrdance le tableau de tous les temps et de tous les lieux, consacra trente années à réunir les éléments de ce travail et à voyager dans les pays dont il devait parler 7. C'était une vaste enfreprise, plusiefurs fois tentée avant lui, mais que nui n'avait accomplie. Rome, où il avait fixé sa résidence,

<sup>1</sup> M. Ébert, dans son livre initiulé Σακλών, p. 86, a consacré à Dorothée un chapitre sous es litre: De Dorothée patria. «tate, εκτρίει, mais où l'on ne trouve à ce sujet que des conjectures. M. Ébert suppose que Dorothée est, postérieur à Polybe et à Diodore; puisque ces auteurs ac<sub>e</sub>le citicul point à l'occasion du turreau de Phalaris dont il avait parlé.

<sup>2</sup> Ét. de Byz. au mot Halinn. Θεόφίλος δ' έν ἐνδεκέτω περιπγήσεως Σικελίας παλικίνην αρήνην Φησόν εΙαις, κ. τ. λ. (Voy. Ebert, Dissert. Sic. p. 138.)

<sup>3</sup> Schol. d'Euripide, Med. 827;

Macrobe, Saturn, v. 19: Περί τῶν ἐν Σικελίς Φαυμαζομένων ποταμῶν. — Preller, de Polemonis bita et scriptis, Lipsie. 1838.

Lycus do Rhégium, surnommé Boutherns, et qui fut père du poète Lycophron, avait écrit plusieurs ouvrages, entre autres un livre mepi Eurobies.

. <sup>6</sup> Suidas cito parmi les ouvrages de Phlégon Εκφρασιν Σικελίας.

 Diod. prof. Huess γαρ εξ Αγυρίου το γένος της Σικελίας όντες....

? Id. .ibid. Διόπερ ήμεῖε όρῶντες τπότην την ὑπόθεσαν χρησιμωτάτην μέν εὖσὰν, πολλῦ δὲ πόνα καὶ χρώνα et dont l'empire s'étendait sur presque tout le monde connu, faeilitait ses recherches; aussi fut-il assez heureux pour conduire à bonne fin ce grand travail, qu'il nomma Bibliothèpae historique et qu'il divisa en quarante livres. Des six premiers renfermant les temps fabuleux antérieurs à la guerre de Troie, trois étaient eonsacrés aux peuples barbares, et trois aux antiquités de la Grèce. Les onze suivants, de VII à XVII, contenient l'histoire généralé drepuis la guerre de Troie jusqu'à la mort d'Alexandre. Les vingturois dermiers, de XVIII à XL, conduissaient les événements jusqu'à l'expédition de César en Gaule, l'an 60 avant, L.C. Diodore avait adopté la chronologie d'Apollodore, dont il expose, dans sa préface, les dates principales, et il classe les s'événements sous forme d'annales selon les olympiades,

προσδεομένη», τριάκοντα μέν έτη περί αθτήν έπρας ματεύθημεν. Μετά δέ πολλός κακοπαθείας και κινόδυων έπηλθομεν πολλήν τῆς τε λοίος και τῆς Βύρώτης, μα τῶν, ἀναγ καιογάτων και πλείσίων μερῶν αὐτόπται γενηθῶμεν.

L'exposé de la chronologie de Diodore, si le text en es pas altéré, présente une contradiction de 1 sins. Esa effet, la 1 "Nôpiquiade Stant, de l'inven de tous les chronologies en-cient, de l'ino p'à vaust L.C. Les 730 sanées que Diodore compte à partir de cette date céndulrisient, non pas, comme II le dit, au commencement de la guerre des Gaules (60 can six J. C.) unis à l'aunée à l'exposition de l'exposition

μένων ἐν ταύτη τῆ πραγματεία, τὸς μὲν πρό των τρωικών ου διοριζόμεθα βεδαίως, διά τὸ μηδέν παράπηγμα παρειληφέναι περί τότων πισθευόμενον. --Από δὲ τῶν τροἐκῶν, ἀκολέθως Απολ λοδώρω το Αθεναίω, τίθεμεν ογδοήκοντα έτη πρός την κάθοδον τῶν Πραnheidav. - And de raurns ent the πρώτην όλυμπιάδα, δυσί λείποντα τών τριακοσίων καὶ τριθκοντα · συλλογιζόμεναι τὰς γρόνει ἀπὸ τῶν ἐν Λακεδαίμονι βασιλευσάντων -- Από δὲ τῆς πρώτης όλυμπιάδος είς την άργην τέ Κελτικό πολέμα ( ήν τελευτήν πεπικήμεθα τῆς Ιζορίας) ἐπτακόσια καὶ τριάконти. Осе тик буль праумателав ήμων τεσσαράκοντα βίδλων οδσαν, περιέγειν έτη δυσί λείποντα τών γιλίων έκατὸν τεσσαράκοντα γωρίε τῶν γρόνων τῶν περιεγόντων τὰς πρὰ τῶν τρωικών πράξεις.

les archontes d'Athènes et les consuls de Rome. Malheurensement la majeure partie de cette importante composition est aujourd'hui perdue. Il ne nous est parveun intégralement que les livres I à V, et XI à XX, de l'olympiade exxiv (avant J, C, 584); ih exvur', 3 (avant J, C, 310), et des extraits assez étendus, insérés, soit dans Photius, soit dans les compilations de Constantin Porphyrogénète.

Le livre V de Diodore, emprunté probablement, en grande partie, à Timée, nous a conservé de curieuses traditions mythologiques sur la Sicile; et la description géographique, tracée d'après ses observations personnelles, conserve son prix, même à côté de celle de Strabon. La perte des livres suivants nous a privés des renseignements sur la fondation des villes grecques et sur la partie de leur histoire que nous connaissons le moins. Le XIº commence à la victoire de Gélon et de Théron sur les Carthaginois, et, à partir de ce moment, Diodore accorde à son pays natal une assez . large place dans l'histoire universelle. Cependant le livre XVIII, consacré aux campagnes d'Alexandre, ne renferme pas un scul mot sur la Sicile; ce qui laisse une lacune dans l'enchaînement des faits qui ont précédé le règne d'Agathoele. Plusieurs indications, que nous noterons en leur lieu, nous font croire que cette facune n'est pas du fait de Diodore, mais de ses copistes. Si nous comparons Diodore à Thucydide, nous le trouvons bien inférieur, non-seulement sous le rapport de la pensée et de l'expression, mais aussi pour l'exactitude, principal mérite d'un résumé historique. Ainsi, dans l'évaluation des armées, il est trop porté à suivre l'exagération habituelle d'Éphore; mais l'attention constante qu'il donne à la chronologie, et le soin, assez rare chez les anciens, d'indiquer les travaux de ses devanciers, fait de son

livre une bonne introduction à l'étude de l'histoire; et, lorsque les tableaux traces de la main des maîtres ne nous sont pas parvenus, nous sommes heureux d'en retrouver l'esquisse dans Diodore.

# 5 XXI. CORNÉLIUS NÉPOS, PLUTARQUE, SATYRUS, CLÉARCHUS, SUIDAS.

Vers le temps où Diodore de Sicile publiait sa Bibliothèque historique, Cornélius Népos 1, l'ami de Cicéron 2, qui travaillait aussi à porter chez les Latins les sciences et les lettres à la hauteur qu'elles avaient atteinte en Grèce, composa une chronique, divisée en trois livres; dans laquelle il embrassait les temps fabuleux et historiques 3. Cet ouvrage, que les anciens mettaient quelquefois à côté de la Bibliothèque de Diodore , ne nous est pas parvenu; mais nous avons une partie des vies des généraux illustres, écrites par Népos, Il s'accorde, en général, avec l'historien grec, sans toutefois le traduire. Parmi ces biographies, figurent celles de Dion et de Timoléon, qui sont importantes pour l'histoire de la Sicile. On trouve aussi quelques renscignements sur ce pays dans celles d'Alcibiade et d'Amilcar, enfin plusieurs particularités sur Denys l'Ancien, dans le peu de lignes que Népos a consacrées aux rois 5. Il avait

Pline, I. III, 18, et IX, 39.
 Cornelius Nepos... qui divi Augusti
 principatu obiit...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aulugelle, Noct, Attic. XV, 28. Cornelius Nepos el rerum memoria non indifigens el M. Ciceronis ul qui maxime amicus familiarisque fuil. « (Voy. Cie. Epist. ad. Attic. XVI, 5.)

Aulugelle , XXVII, 21. -- Ausone,

Epist. XVI, ad Probum. - Casulle, ad Nep.

<sup>\*</sup> Tertullien, Apolog. \* Neque Diodorns gracus aut Thallus, neque
\* Cassius Severus aut Cornelius Nepos. • Miuntius Felix, Octav. Scit hoc
Nepos ao Diodorus. Lactantius Firmienus, J. I., 13.

<sup>5</sup> Corn. Nep. De regibus, 2.

aussi composé des notices sur les plus célèbres historiens, au nombre desquels nous savons qu'il avait rangé Philistus 1. Son ouvrage contenait également les vies des grands généraux romains, qu'il comparait à ceux de la Grèce; ee qui a prohablement donné à Plutarque l'idée de ses Vies parallèles, dans lesquelles il cite plusicurs fois Cornélius Népos 2. Les biographies de Nieias, d'Alcibiade, de Dion, de Timotéon; de Pyrrhus et de Mareellus par Plutarque, maigré son éloignement des temps qu'il retrace, ont pour nous presque l'autorité d'un contemporain, par le soin avec lequel il s'était entouré de documents de tout genre, mettant à contribution les histoires de Théopompe, de Timée, d'Athanis, de Timonide et les Lettres de Platon 3. Il serait superflu de nous étendre sur le mérite d'un auteur qui a toujours étél'objet des études des savants, en mênie temps qu'il jouit encore d'une faveur, on peut dire populaire. Nous eroyons devoir plutôt rappeler quelques biographes anciens dont les travaux ont péri. Plusieurs péripatéticiens avaient composé des recueils de vies4; la plupart s'étaient bornés aux philosoplies ou aux littérateurs ; quelques-uns eependant y avaient admis tous les hommes célèbres. De ce nombre était Satyrus, souvent consulté par Diogène Laërte, et dont Athénée cite une vie de Denys le Jeune 5. Le même grammairien " nous a conservé un fragment d'une autre biographie de

<sup>1</sup> Corn. Nep. Dion. c De hoc ( Philisto) in meo libro plura sunt exeposita qui de historicis inscriptus cest. s Platon, dont il ne met pas en question l'authenticité. Nous reviendrons sur ce point en parlant des voyages de Platon en Sicile.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarque, Lucullus, 61; Marcellus, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans la Vie de Dion, Plutarque fait très-souvent usage des lettres de

Nons citerons entre autres Straton, successeur de Théophraste; Héraclide de Pont; Néanthe.

Athénée, I. XII, p. 541.

Denys par Cléarchus de Soles<sup>1</sup>. La vie des divers souverains de la Sicile devait aussi se lire dans l'ouvrage de Charon de Carthage : Sur les tyrans d'Europe et d'Asie 2. On s'attendrait à trouver dans le lexique de Suidas au moins un résumé de ces anciennes biographies, mais la nomenclature des hommes de lettres y est seule un peu étendue. On y cherche vainement des notices sur Théron, sur l'ancien Hiéron; Phalaris y figure, peut-être à cause des lettres qui portent son nom, et à l'authenticité desquelles le lexicographe ajoute foi; les deux Denys n'y sont également cités que comme auteurs de tragédies et d'épîtres ; Dion, en qualité de platonicien et comme auteur de quelques lettres. La notice sur Agathocle est empruntée à Timée; celle sur Hiéron II et Iliéronyme à Polybe. Sur la conduite de Pyrrhus en Sieile, Suidas notts fournit quelques particularités qui ne se lisent ni dans Diodore, ni dans Plutarque.

## 5 XXII. ATHÉNÉE, ÆLIEN, SOPATER, POLYEN, FRONTIN.

A défaut des auteurs originaux, que le temps nous a ravis, on est heureux de retouver dans les écrivains postérieurs quelques débris de leurs ouvrages. L'érqdit Athénée nous a conservé un grand nombre de faits curieux sur le earactère et les habitudes des tyrans de la Sicile, et sur les mours de ce pays en général. Ce qui donné plus de prix à ses extraits, c'est le soin avec lequel di indique les sources auxquelles il a puisé. Ælien est loin d'avoir la même attention. Plus préoœupé du style et de la forme du récit que du

<sup>1</sup> Athénée, lieu cité.

yeydram. Bine êrdiğun arapan in fir-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Suidas, Χάρων. Ε΄ς ραψε τυράννας δαοι έν τῆ Εὐρώπη κὰ! Ασίς

fond, il paraît avoir plus d'une fois altéré ou tronqué les faits qu'il rapporte, et ne cite que rarement ses autorités. Nous n'avons de Sopater que des extraits faits par Photius; on voit qu'il y était question plusieurs fois de la Sicile, et on y trouve, entre autres, un récit sur le fondateur de Syracuse; mais il a un peu la teinte de roman historique: De toutes les compilations, la plus utile pour l'histoire de la Sicile est le livre des Stratagèmes de Polyen. Si cet auteur ne s'était pas abstenu de nommer les ouvrages dont il faisait des extraits, et si son texte nous était parvenu moins altéré, nous pourrions nous étayer avec plus de confiance de son témoignage. Toutefois, les nombreux chapitres où il nous est possible de le comparer avec Thucydide, Diodore ou Plutarque, montrent que ses résumés sont faits avec assez de fidélité. Il est probable qu'il avait mis à contribution les Histoires d'Éphore, de Théopompe et de Timée, et les livres aujourd'hui perdus de Diodore, sans que nous puissions le reconnaître d'après le style, attendu que Polyen ne copie pas servilement, mais affecte une concision qui donne à tous ses récits une teinte uniforme.

Chea les Latins, il existe un ouvrage analogue à celui de Polyen; ce sont les trois livres de Stratagèmes et le livre de Stratégie de Frontin. Cet auteur a montré, dans la composition de son traité, plus de discernement que Polyen; il les classe selon les circenstances où l'on peut en avoir besoin, et les exprime dans le moins de mots possible, en sorte que son livre est un manuel qui pouvait être d'une utilité pratique plus que celui de Polyen; mais il fournit beaucoup moins de détails historiques, fort peu surtout qui ne soient connus d'ailleurs.

#### S XXIII. STRABON, SCYMNUS DE CHIOS, ÉTIENNE DE BYZANCE:

Aux historiens proprement dits nous devons joindre les géographes, non-seulement parce que la géographie est une des bases de l'histoire <sup>1</sup>, mais parce que plusieurs ont ajouté à la description des lieux quelqués souvenirs des événements qui s'y étaient passés. Strabon est le plus riche en notions de ce genre. Sa description de la Sicile<sup>2</sup>, écrite vers le commencement de notre ère, est en partie tirée, pour les mesures de distances. d'Artémidore, de Posidonius et de ce qu'il nomme. la chorographie, et qui paraît être la description de l'empire romain, dressée par Agrippa sur l'ordre d'Auguste. Pour les traditions historiques ou mythologiques, il suit Éphoré et Timée, mais particulièrement le premier. Ptolémée <sup>3</sup> et tous les auteurs de périples, Ménippe<sup>4</sup>, Marcien d'Héraclée <sup>3</sup>, décrivent les côtes de la Sielle; Denys le Périégète lui consacre quelques vers<sup>5</sup>, mais c'est dans le

I Selon quelques auteurs anciens, l'histoire se compose de quatre flèments: (к тохий ил празудетий ил хрочий ил усиелдоуний (Eustathe, sur Denys Périégète), c'est-à-dire de l'étude des lieux, des faits, des temps et des origines.

<sup>2</sup> Strabon, l. VI.

<sup>3</sup> Une édition nouvelle de Ptolémée, par M. Bordeker, in-fol: contient un relevé exact des variantes s'i nomhreuses pour les noms de ville et les distances. Les passages relatifs à la Sicile ont été discutés par Clavier, Sicilia antiqua, et par Dorville, dans les Sicala. <sup>4</sup> Sur Ménippe on pent consulter les Recherches de M. Hoffmaun et M. B. Fabricius.

M. B. Fabricius.

"Marcine d'Héraclée et plusieurs fragments des anciens périples conservés dans un manuerit usique de la Bibliothèque du Roi, on tété l'objet d'ur ternail citiqué de M. Miller, public sous le titre de Suppliment au dematres éditions de petits géographes, Paris, Ingenieure royale, 1839. A Foccasion d'un fragment inédit sur les primitare de la Sciele, M. Miller arfuint et diseate les d'ivens passages résults à l'action de des d'ivens passages résults à cette que son de la conservation de

Le commentaire d'Enstathe, em-

pocine géographique et historique de Seymnus de Chios que nous trouvons surtout des détails sur l'origine des colonics grecques 1, Le livre d'Étienne de Byzance nous a conserve les noms d'un grand nombre de localités de la Sicile, et, si nous possédions la rédaction primitive au lieu de l'abrégé d'Hermolaus, nous y trouverions sans doute beaucoup plus de renseignements, comme on en peut juger par l'article Σικελία, transcrit dans l'ouvrage de Constantin Porphyrogénète sur les thèmes de l'empire. Il y a peu de chose à tirer, pour l'histoire, des géographes latins Pomponius Méla, Pline, Solin, Isidore de Séville, Priscien, Ces deux derniers ont joint, à une description sommaire de la Sicile, l'indication de quelques unes de ses merveilles. Nous avons indiqué, au 5 xix, plusieurs écrivains grees qui paraissent s'être attachés surtout à ces curiosités; des extraits de leurs ouvrages ont passé dans les recueils des paradoxographes,

Nous ne parlons pas ici des chronologistes tels qu'Apoltodore, la Chronique de Paros, Eusèbe, George Syncelle; nous indiquerons leurs systèmes et les faits historiques qu'ils nous ont conservés dans la table chronologique à la fin de la deuxième partie.

prouté à Strabon et Diodore, n'ajoute più beaucouj à nos connaissances. 

J. Symmas de Chico della son porten au rei Niconade, vers l'an So avant 

J. G. Il an enos en est previeu quia 
millier de vers, qui ne devalent former que le leise de Divuragnentire; 
mais in description de la Sicile, qui 
s'étend du vers più à 31 n; và henressenent Eomesche. Symmat saint 
soivi pour guides l'étrodote; Ephere, 
Éctatoliètes, Digwa de Chalér, JetÉctatoliètes, Digwa de Chalér, JetÉctatoliètes, Digwa de Chalér, Jet-

mátrina de Calatis, Gleon de Sielle, Timosthène, Callistibee, Timée, Timosthène, Callistibee, Timée, Théopampe, etc. Il avait pris pour modèle le pecine didectique d'Apollodere intuttié Chroniquez, dont il suit le système chronologique. Les fragments de Seymuns de Chico oni été restituée par M. Letromoe, à Taide du manuerit dont nous veuons de parler et des plas heureuses a conjuctures. Paris, 1810.

# NS DE LA SICILE.

| DES ES.    | ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES                     |
|------------|--------------------------------------------|
| . C.       | Règne de Cocalus. — Temps fabuleux.        |
| 16         | Première olympiade.                        |
| 13         | Fondation de Syracuse.                     |
|            |                                            |
| 17         | Hippocrate attaque Syracuse.               |
| 15         | Gélon s'empare de Syracuse                 |
| Hippys po  | Victoire des Grees sur les Carthaginois.   |
| HELLANII6  | Expulsion de Thrasybule, tyran de Syracuse |
| Неворој4   | Etablissement du pétalisme à Syracuse.     |
| Антюсш 4   | Paix entre les villes de Sicile.           |
| 15         | Expédition des Athéniens en Sicile.        |
| THUCKDE 2- | Gouvernement démocrațique à Syracuse.      |
| 16         | Denys élu général.                         |
| i8         | Mort de Denys l'Ancien.                    |
| Хеморие 3  | Bataille de Mantinée.                      |
| Pailiste'7 | Retour de Dion en Sicile.                  |
| TIMONID'S  | Mort de Dion.                              |
| ATRANAS'O  | Chute d'Hipparinus.                        |
| CALLISTE 5 | Timoléon se rend en Sicile.                |
| Тикогоз 3  | Expulsion de Denys le Jeune.               |
| ÉPHORE O   | Victoire de Timoléon sur les Carthaginois. |
| DIYLLUS 6  | Timoléon se démet du pouvoir.              |
| 6          | Commencement du règne d'Agathorie.         |
| ANTANDE 9  | Mort d'Agathecle.                          |
| DURIS8     | Fin du gouvernement d'Icétas.              |
| ZÉNON. 5   | Pyrrhus ahandonne la Sicile.               |
| TIMÉE D3   | Guerre punique.                            |
| PHILINGO   | Siége de Lilybée par les Romains.          |
| BATON 5    | Mort d'Hiéron II Hiéronyme.                |
| Sosilas, 2 | Prise de Syracuse par les Romains.         |
| POLYBR.    |                                            |

DIODONE

Dio



# SECONDE PARTIE.

## PRÉCIS HISTORIQUE.

## S I". PREMIERS HABITANTS DE LA SICILE.

Les traditions recueillies par Thucydide 1, touchant les premiers habitants de la Sieile; à l'occasion de l'expédition des Athéniens dans cette île, sur laquelle îls n'avaient auparavant que des notions vagues et incomplètes 2, sont, malgré leur brièveté, ce que l'antiquité nous a transmis sur ce sujet de plus précis et de micux coordonné. Nous croyons ne pouvoir prendre un meilleur guide dans nos recherches, et nous allons suivre les indications qu'il nous donne sur les premieres colonies des Grées en Sicile et sur les peuples qu'elles y rencontrèrent; toutefois, nous ne négligerons pas les autres renseilgnements qui peuvent éclaireir ou compléter son récit.

Thueydide renvoie aux compositions des poètes eeux qui voudraient connaître les Cyclopes et les Lestrygons, qui passient pour avoir les premiers habité la Sicile <sup>2</sup>. « Pour lui ajoute-til, il ne saurait dire ni à quelle race ils appartenaient, ni d'où ils vinrent, ni où ils se retirerent. » Nous remettons l'examen des faits réels qui peuvent avoir donné lieu au mythe des Cyclopes au chapitre sur la religion, où nous ras-

Thucyd. I. VI, ch. 1" et suiv.
 Id. Απειροι οΙ πολλοί όντες τοῦ μεγέθες τῆς νήσε καὶ τῶν ἐνοικέντων τῦ πλήθες καὶ Ελλήνων καὶ βαρδάραν.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sur lés Cyclopes et les Lestrygons, voy. Homère, Odyss. IX, 106. — Hésiode, Theog. 139, et l'Hist. de l'Acad. des Inser. t. XXIII., p. 27.

semblerons les premières traditions poétiques des Grees sur la Sicile. « Les Sieaniens, continue Thucydide, paraissent avoir été les premiers habitants après les Cyclopes1, et même, à les en croire, ils seraient antérieurs et autochthones 2; mais la vérité est que ce sont des Ibères, chassés par les Ligyens des bords du fleuve Sieanus en Ibérie; ils donnèrent le nom de Sicanie à l'île appelée avant eux Trinacrie, et dont ils habitent encore les parties occidentales 3, » L'origine attribuée ici par Thueydide aux Sieaniens était également admise par Philistus dans ses Sicéliques, ainsi que nous l'apprend Diodore 4; mais Timée, qui avait la prétention de connaître mieux gu'un autre l'occident de l'Europe, taxait cette opinion d'ignorance, et soutenait que les Sicaniens étaient autoebthones de la Sicile. Il avait, à ce qu'il paraît, multiplié les preuves de leur ancienneté; mais Diodore n'a pas jugé à propos de transcrire ces témoignages. Les Ibères,

Hellanicus, fr. 5s, cié par Comunita Perphy, de Tenent, II, 10: D pesparatie Xeréswes popérarseules à rénée Xeréswes popérarvenent de la Companya de la Companya de Porte Décisione Ligardo et al Color de Porte Décisione Ligardo et a Color de Porte Décisione Ligardo et a Color de la Color

<sup>2</sup> Les Grecs désignaient par ce mot les peuples qui avaient toujours habité la même contrée depuis les lemps les plus reculés dont ils gardaient la mémoire. Les Athéniens étaient très-fiers de cette qualité. Selon Hellanicus (fr. 77), cité par-Harpocration , les Accadieus , les Éginètes et les Thébains étaient du petit nombre de peuples qui, au milieu des énigrations si fréquentes dans l'antiquité, pouvaient se dire autochthouse.

Thucyd, VI, 2. Σικανοί δὲ μετ' αὐτούς εφθτου ζολιονταί ἐνοικοίς με του, όε μετ αὐτός εφθτου ζολιονταί ἐνοικοίς εκό, όε με αὐτός εκό τος δε το δ

Op to a pos concepto tos 21
Opiodore, I. V. 6.

qui ont donné leur nom à l'Espagne, paraissent avoir été répandus dans diverses contrées quelquefois on les fait verienne de l'Ibérie asiatique! : ils traversent toute l'Europe et parviennent jusqu'en Afrique par le détroit de Gadès. Selon quelqués auteurs, les libères avaient aussi occupé une partie de l'Italie. Naprès ame tradition, ils étaient issus d'un fils d'Iléreule. La plupart des critiques modernes les regardent comme un peuple pélasge \(^1\). Le nom Trinacria (ou plutôt Trinakja \(^1\), comme l'écrit Homère), par lequel on désignait, dans l'origine. I'ile entière, était resté à une ville que les Syracusains détruisirent dans l'olympiade LXXXV, pour porter les derniers coups à l'indépendance des indigénés, qui la considéraient comme leur métropole.

## S II. CÓLONIES CRÉTOISES.

Avant de parler de l'arrivée des Sicules, nous devois rapporter un épisode très-célèbre, et dont il est étonmant que Thucydide noit pas dit un mot. La fuite de Dédale en Sicile, les réclamations de Minos, sou expédition et sa mort

<sup>9</sup> Appien (Guerre de Mithridate) rapporte que les libères d'Espague passient pour les descendants de ceux d'Aise qui sont voisins de l'Arménie. Cette tradition est confirmés par les clèbre passage de Silluste, qui un nons apperndique les Maures et d'autres trobus africaines étaient, sefide les traditions locales, de Peresa, des Miches et des Arméniens veaus en Eppague sous la conduite d'Herchle. (Voy. Saint-Martin, Oberrations aur Forigine Persan des Mauges, dans le t. XII des Mémoires de l'Académis des isones. Et Les libres dans definité des isones. Et Les libres dans l'Occident et l'Orient, par M. Hoffmann. Leipsick, 1838.)

<sup>3</sup> St. Jérôme, Questions hébruiques sur la Genèse, vol. II, col. 31.2, édit. de Vérone, 1735, cité par M. Raoul-Bochette, Hist. des colonies gr. t. 1", p. 409.

<sup>3</sup> Eustathe, snr Denys Périégète, v. 281,

Voy. l'Histoire des colonies grecques, l. V., ch. 1, colonies des Pélasges en Ibérie.

Snr l'orthographe de ce noni voy, la table des mots siciliens dans la troisième partie de cet ouvrage. dans cette île, malgré le mélange de fables qui obscurcissent tous les événements de ces temps reculés, sont des traditions que l'histoire ne doit pas dédaigner. Nous n'essayerons pas ici de dégager la vie de Dédale des circonstances dont l'a surchargée la personnification en lui de l'art primitif. Pour nous en tenir aux faits principaux de la légende, telle qu'elle est racontée par Diodore , Dédale s'était réfugié près de Cocalus, roi des Sicaniens, qui l'accueillit avec joie. Il exécuta pour ce prince divers travaux d'art, que l'on montrait bien des siècles après lui. Entre autres, il construisit la ville de Camicus, de façon à la rendre inexpugnable. Minos, avant appris que Dédale était en Sicile, s'y rendit avec une flotte et aborda à l'embouchure du fleuve Halykus, où il fonda Héracléa-Minoa, Selon Héraclide de Pont, cette ville existait déjà avant l'arrivée de Minos, et s'appelait Macara. Ce prince, en s'en emparant, lui donna son nom, et imposa les lois crétoises aux barbares qu'il avait vaincus2.

Cocalus feignit d'accueillir Minos, et le fit périr par perfidie dans un bain, puis il readit son corps aux Crétois, qui l'enterrèrent à l'endroit où s'éleva plus tard Agrigente. Diodore assure que ses ossements furent retrouvés du temps de Thèron, qui les renvoya aux Crétois 2. Pour ceux qui avaient accompagné Minos, leur flotte ayant été brûlée par Cocalus, ils furent obligés, de se fixer en Sicile. Une partie

<sup>1</sup> Diod: de Sicile, l. IV, 77 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Επ τῶν Ἡρακλείδω περὶ πολτιcɨdit. Corny, p. 21-5. Μινώναν την ἐν Εκκλέμ Μακόρον ἐπλονον πρότερον. Επειτα Μίνων, ἀπόνον Δαίδηλον ἐνταθδα μετὰ cɨdiλ παραγεγονέναι, ἀπαταθός μετὰ τὸν Αλυσον ποταμόν, τῆς πολικες ταύτης ἐπρίνους καὶ νακότου.

τὸς βαρδάρεις, ἀψ' ἐαντῦ προσωνόμαστο αὐτὰν, νόμως κριτικός Θελέ αὐτῆ. Sửr l'ἐtymologie du nom Maxdρa, qui paraît avoir eu le même sens en phénicien que celui d'tipédaλεεα, qu'elle a porté dans la aute, voy. Gesenius,

Monumenta ling, phan, p. 424.
Diod. de Sic. I. IV, 79.

rétablit à Héracléa-Minoa; les autres, après avoir erré dans l'intérieur des terres, s'emparèrent d'une position très-forte vers le centre de la Sicile, et y bâtirent la ville d'Engyum, où ils introduisirent le culte des déesses Mères, dont le temple se maintint longtemps prospère.

En Crête, lorsqu'on apprit la mort de Minos, les disérses tribus armèrent pour tirer vengeance du roi des Sicaniens; mais cette expédition, à laquelle les autres Greca avaient refusé de se joindre, échoua complétement? Après avoir inutilement assiégé Camicus³ pendant cinq ans, les Crétois furent contraints de se rembarquer, et des tempétes poussèrent une partie de leurs vaisseaux sur les côtes d'Italie, où ils fondérent quiedques colonies. Quant à celle d'Engyum, en Sicile, quoique renforcée, dit-on, plus tard, par les Crétois qui avaient accompagné Mérionès au siège de Troie, elle ne prit jamais un grand développement.

L'histoire de Gocalus était rapportée par Philistus dans le livre l'' de ses Sicétiques et par Éphore dans le VII<sup>e</sup> livre de ses Histoires<sup>8</sup>. Hérodote dit que la mort de Minos eut lieu trois générations avant la guerre de Troie; ce qui, én

<sup>1</sup> Diodore, IV, 79.

<sup>\*</sup> Hérodote, Polymnie, 170.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Charax, cité par Étienne de Byzance (v. Κάμικος), plaçait la capitale de Cocalus à Inykus. Pausanias (Achaie, ch. 1v), en racontant la fuite de Dédale, le fait aborder aussi à Inykus.

bius, J. V., ga. — Hypin, Able to, — Un antere Chalaber, Clitodrien (fregim. 5 dans les Fragas, kist., gr.). En discourse (fregim. 5 dans les Fragas, kist., gr.) a Minos. Selon lui, Dedale s'était régigié dans l'Attique, as patric, près de Théste, son coussi. Minos, ayant vouili le poursairer aecde a vaisseaux de gourre, fist jeté, par une templete, sur les obtes de Scicle, où il trouva la mort. Celts fradition confirme du moins la présence de Minos en Scifice.

adoptant les calculs de Larcher, feraît remonter le règne de Cocalus vèrs 1370. Le marbre de Paros, qui place la prise de Troic en 1208, indique l'année 1294, comme celle où les Athéniens se soumirent au tribut imposé par Minos, ce qui précéda sa mort de quelques années<sup>3</sup>. Enfin Eusèbe place la mort de Minos en Sicile en 1203, vingt-deux ans seulement ayant la date adoptée par lui pour la prise de Troie.

L'ordre des temps nous amènerait à parler de l'expédition d'Hercule en Sicile, dont Diodore nous a conservé un récit détaillé, curieux par les traditions locales qu'il avait pu recueillir; mais la légende religieuse d'Hercule est trop compliquée pour que nous espérions la ramener à la simplicité des faits historiques. Nous aimons done mieux réserver cette question pour le chapitre sur la religion, où nous dirons aussi quelques mots du prétendu voyagé des Digseures en Sicile, au retour de la conquête de la toison-d'or.

# \$ III. COLONIES TROYENNES.

« Les Troyens, dit The shide, fuyant les Achéens, après la prise d'Ilion, abordèrent en Sicile et vinrent se facer près des Sicanicns; on les appelle tous Élymes; leurs villes sont Eryx et Ségeste. Avec eux habitèrent aussi quelques-uns des Phocéens qui revenaient de Troie, et qui furent jetés par la tempête, d'abord en Libye, et de là en Sicile¹.» L'extrême concision de ce passage pourrait donner lieu à quelques interprétations incaactes, si l'on ne trouvait dans Denys d'Halicarnasse des détails plus circonstanciés ². Les Troyens qui s'établirent à Éryx et à Ségeste, après la prise de Troie, ne furent pas les fondateurs de ces villes; elles oxistaient auparavant.

<sup>1</sup> Thuc. VI, 2. - 1 Antiquit. rom, 1. I", 43.

Selon les interprètes d'Hellanicus I, les Élymes dont il est iei question étaient une tribu pélasgique qui séjourna quelque temps en Italie, d'où elle passa en Sicanie, environ cinq ans avant l'invasion des Sicules dans cette île. L'origine pélasgique des Élymes est eonfirmée par des analogies de noms géographiques dans les trois contrées qu'ils habitèrent successivement : l'Épire, l'OEnotrie et la Sicile2. L'ancienneté dela ville d'Éryx et de son temple de Vénus s'aceorde avec les récits mythologiques de la lutte d'Hereule et du fils de Vénus, Éryx, qui régnait dans cette contrée 3. On dit aussi que Dédale avait travaillé à l'embellissement du temple de Vénus Éryeine, ce qui en ferait remonter l'existence avant la guerre de Troie. Ce temple fameux avait par un privilége bien rare, comme le remarque Diodore, traversé les siècles sans avoir jamais été dévasté. Au contraire, Énée et les Troyeus l'avaient décoré de beaucoup d'offrandes ; les Carthaginois le respectèrent tant qu'ils furent maîtres de ces lieux, et les Romains, en mémoire de leur origine, lui rendirent de nouveaux honneurs 4. L'autre ville des Élymes, Ségeste, qui porte le nom du Troyen Égeste, passe pour avoir été le bereeau de ce héros, dont la mère s'était réfugiée en Sicile pour éviter la cruauté de Laomédon. Nous devons eneore mentionner ici une tradition rapportée par

"Hellanicus (frig. 53, éd. Didot), cité par Denys d'Halie. To mescario yvon ell'auto. Paraller de par Elda-vace à Arthur de par Elda-vace à Arthur de par Elda-vace à Arthur de par Landon et la Caron and itacolor fron. Auto yin consec chair instance destinance destinance des avant de la caron and itacolor fron. Auto yin consec chair instance destinance des l'acceptance de la Caron de l'acceptance 
δέ μετά τότον έτει πέμπλος γενόμενος, Αυσοκίων Ιάπιγ ας Φυγόντων βασιλέα δέ τότων ἀποφαίνει Σικελόν, ἀψ' οὐ τόνομα τοῖς τε ἀνθρώποις καὶ τῆ κήσος τεθήναι.

<sup>2</sup> Històire des colonies grecq. t: I<sup>ee</sup>, p. 368 et suiv.

<sup>3</sup> Diod. de Sic. IV, 23. <sup>4</sup> Diod. IV, 83. Strabon¹, d'après laquelle Égeste, à son retour en Sicile après la chute de Troie, aurait été secondé par quelquesuns des compagnons de Philoetète. La colonie phocéenne
indiquée par Thucydide n'est pas connue d'ailleurs; car le
témoignage de Pausanias² n'ajoute aucun renseignement
nouveau. Cluvier² suppose une erreur peu probable de la
part de Thucydide. Peut-être quelques-uns des Phocéens
qui vinrent dans ce même temps à Métaponte s'arrebutentils près des Troyens. Patron de Thurium ou d'Acarnanie,
après avoir accompagné quelque temps Énée, vint aussi
fonder Alontium en Sicile ¹.

## 5 IV. INVASION DES SICULES.-PHOENICIENS.

Vers le même temps, cut lieu le passage du peuple qui douna à la Sicile le nom qu'elle porte encore. Les auteurs anciens étaine loin d'être daccord sur l'origine et la patrie primitive de ces conquérants. Selon Thueydide, les Sicules habitaient I'Italie où, de son temps, subsistait encore un peuple de ce nom. Fuyant les Opiques, ils passèrent le détroit avec une armée nombreuse. battirent les Sicaniens, et les répoussèrent dans les parties méridionales et oecidentales de l'île; pour cux, ils en occupérent les plus belles contrées pendant près de trois cents ans, jusqu'à l'arrivée des Grees, qui les obligèrent à se retirer, à leur tour, vers le centre et le nord. Antiochus de Syracuse,

<sup>&#</sup>x27; Strabon, l. VI. Παρ' αὐτὸ [ ζιλοκτήτο ] δέ τινες ςαλέντες εἰς Σικελίαν περί Ερυκα μετά Λίγές» τὰ Τρωός, Λίγέςαν τειχίσαι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pausanias, V, 25. <sup>3</sup> Sicilia Antiq. p. 35. — Hut. des col. gr. t. II, p. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Denys d'Hai. Ant. rom. I. <sup>5</sup> Thucyd. VI. 2. Σικελοί δ' έξ Ιταλίας (έντατθα γάρ φαυ») διέθησαν είς

Σικελίαν .....
Ελβόντες δ'ές την Σικελίαν ςρατός πολύς, τώς τε Σικανώς κρατώντες μάχη, απέςειλαν πρός τὰ μεσημβρινά καὶ ἐσ-

un des historiens les plus importants en ces matières et cité par Denys d'Halicarnasse1, n'indique pas la date de l'émigration des Sicules, mais il dit qu'ils y avaient été contraints par les OEnotriens et les Opiques. Selon le même aufeur, les OEnotriens étaient les anciens habitants de l'Italie; ils prirent dans la suite le nom d'Italiens, du roi Italus, et celui de Morgètes, du successeur d'Italus, nommé Morgès, Sicélus, hôte de ce Morgès, aurait cherché à se créer un royaume à part2. Hellanicus fixait le passage des Sicules à la troisième génération avant la guerre de Troie, la vingt-sixième année du sacerdoce d'Aleyone (ou Alcinoé) à Argos 3. Enfin, selon Philistus, cette émigration serait de l'an 80 avant la guerre de Troie, et n'aurait été composée ni de Sicules, ni d'Ausoniens, ni d'Élymcs, mais de Ligyens (Liguriens), conduits par Sicélus. Il ajoutait que ce Sicélus était fils d'Italus; que c'était sous son règne que

refum ariet, sait dreit Zannien Zuerlahen vie stoon enkolonien skildeling, nat it algebrag vie fan fan de skildeling sk

¹ Denys d'Hal. Απίις. τοπ. Ι, ² 2 ; Λαιίος λαι, frag. τ". Αντίοχος δὲ ὁ Συρακάσιος χρόνον μὲν οὐ δηλοῖ τῆς διαδότεως, Σικελούς δὲ τὸς μετανασίντας ἀποψαίρει, βοασθέντας ὑπό τε Οἰφωτρῶν nal Önnüs comiss sprain via čeosista vocesnistus. La demitre partic de cette plaras partia latére i te mot cparis y est superflu, el Ton y cherche le nom duch de la colonie. Il sufficial d'ajouter une lettre pour fière de pessive un nom propre. Expérieure, Máis il cet pas premis d'antroduire, particularie, particularie, particularie d'accommangé inconna d'ailleura. Il faut donc attendre une meilleure leçon de ce texte, ou s'ent cenir à la correction proposée par quelques délicurs, de cparis en Exardor.

Antiochus, frag. 3 et 4. — Denvs d'Hal. Antiq. rom. I. 12.

<sup>5</sup> Hellanicus, frag. 53; lieu cité plus haut.

le peuple avait pris le nom de Sieules, et qu'ils avaient quitté l'Italie, pressés par les Ombriques et les Pélasges <sup>1</sup>.

Les anciens eux-mêmes, comme on le voit, étaient loin d'être d'accord sur l'origine de ces migrations; et, malgré les travaux de quelques savants modernes sur les premiers habitants de l'Italie, le manque de monuments des langues italiques ne permet pas de décider entre les assertions contradictoires des auteurs anciens. La confusion s'est augmentée, parce que les historiens ont puisé concurremment aux sources greeques et latines, et peut-être n'a-t-on pas toujours su établir la synonymie. Ainsi, pour citer un exemple que ecpendant nous n'oscrions garantir, car ce. n'est de notre part qu'une conjecture, les Sabins et les OEnotriens sont peut-être le même peuple sous deux noms, l'un gree et l'autre italique. Selon Jean Lydus 2, Sabinus voudrait dire planteur de vignes. D'après cette étymologie. ce nom serait presque la traduction d'olεωτρόs. Cette conjecture n'est pas en contradiction avec les faits. Varron dit qu'OEnotrus était roi de la Sabinie, et Servius assure que l'OEnotrie était proprement le pays des Sabins3, Quoi qu'il en soit de cette eonjecture, et sans entrer sur les peuples d'Italie dans une discussion qui nous entraînerait trop loin, nous nous en tiendrons au récit de Denys d'Halicarnasse, qui avait comparé avec soin les assertions de tous

J Denys d'Hal. Antiq. rom. - Philistus, frag. 22

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ioa. Laurentii Philad. Lydi, fragment, de Mensibus, ed. Schow, p. 2; Σαδίνος άν τῆς κερί τὸν οἰνον γεωργίας Ορωνόμως ἀνομάσθη. Τὸ γὰρ Σαδίνος όνομα σπορέα καί ψυτυτήν οίνου διασημαίρει. Le nom d'oiso-

τροί indique également un peuple adonné à la culture de la vigne.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Varro (ap. Servium ad Æneid. I, v. 536). el Servius (ad Æneid. VH, y. 85), cités l'un et l'autre par M. Raoul-Rochette, Hist. des colon. greq. t. 1", p. 234.

les historiens ancieus. Selou lui, les Sicules habitaient anciennement le pays situé près du Tibre, et où, plus tard, Rome fut fondée. Après avoir soutenu de longues guerres contre leurs voisins, désignés habituellement sous le nom d'Aborigènes, et que Denvs d'Halicarnasse croit les mêmes que les Ofinotriens venus d'Arcadie, ils furent obligés de céder, lorsqu'à leurs anciens ennemis se joignit une nouvelle invasion de Pélasges. Alors les Sicules, emportant tous leurs objets précieux, auraient descendu, en suivant la chaîne des montagnes, jusque sur les bords du détroit de la Sicile, et l'auraient traversé sur des radeaux en profitant des eourants favorables. Établis d'abord sur la côte voisine de l'Etna, qui était alors à peu près déserte par suite des ravages du volcan, ils n'auraient pas tardé à se répandre dans les autres parties de l'île, où ils eurent de longues guerres contre les Sicaniens 1. Tel est le récit de Denys d'Halicarnasse 2; mais nous devons dire que les critiques modernes, guidés par Niebuhr3, rejettent cette version, et, loin de croire que les Sicules aient été expulsés par les Pélasges, ils pensent qu'ils

Denys d'Hal, Act, ross. 1.1, 1.
Denys d'Hal, Act, ross. 1.1, 1.
Denys d'Halicianuses se contente de rapporter les opinions diseruses sur l'époque de l'émigration des Sicules sans éneutres on vais. Haît remacquer la date récente que Thouythde hui saigue; ris à l'é grésor sobbié feren risir Papsaés écépor. Sans avoir de moyers directs de décider cette question, il nous semble que Philitus, qui était inues placé que personne pour avoir des renségonments le cet épon, il na gos dé s'écentre sans motif de Thucydide, son modèle ha bitnet.

Nicholar, Ilitic rom-introd. L. I.\*, p. 66 de la trad. Franc, penes que Zucilori reist qui une variante orthagraphique du nom Irable, per le changement de l'appiration en Z. .
comme centre Eloue et Zeloue (mais Irable et appiration en Z. .
trable en que pene de Zeloue (mais Irable et appiration en X. ), et april dous, qui un se change pass ordinairement en X.), et april et hangement du c ét a, per les changement du c ét april et de la fainsu on a fait Lateinius. Les Sonni et Serde ne les forres du mémo nom. Nous nemqueron que les Grees ont indirect l'étable de la Serie les derives de un mêmo nom. Nous entraperson que les Grees ont indirect l'étable de la Serie de la puisiers nous de villes de la Serie de l'application nous de l'applicat

faissient eux-mêmes partie de cette nation. On trouve en ellet, même en Grèce, l'indication des colonies de Pélasges Sicules venus d'Italie; mais il est difficile de tirer une conclusion rigoureuse d'un fait semblable, attendu que les Pélasges ont pu prendre le nom du peuple dont ils avaient envalui le pays; et, bien que la résistance des Sicules'aux établissements grees n'ait pas été très-vive, nous croyons que la fusion entre les deux peuples se serait opérée plus vite si les premièrs eussent été Pélasges.

Nous devons encore rapporter une tradition qui nous ramène presque sur le terrain de la mythologie, puisqu'il s'agit du règne des fils de cet Eole qu'Homère a représenté comme le roi des vents. Cependant les historiens grecs ont considéré le prince qui donna son nom aux îles Éoliennes comme un personnage réel que sa généalogie rattachait à la Grèce, puisqu'il descendait, selon Diodore, d'Hellen, fils de Deucalion. Un de ses fils lui succéda dans l'île de Lipara . Joeastus obtint Rhégium . Agathyrnus et Xuthus donnèrent leurs noms à Agathyrnum et à Xouthia, en Sicile; enfin deux autres de ses enfants, Androclès et Phérémon, furent appelés par les Sicaniens et les Siciliens, qui se faisaient une guerre acharnée, et qui se soumirent volontairement à leur autorité tutélaire. La postérité de ces princes continua même de régner pendant plusieurs générations sur une partie de la Sicile. Après l'extinction de cette famille, les Siciliens, dit toujours Diodore, confièrent le gouvernement de leurs villes aux plus éminents d'entre eux; mais les Sicaniens, se disputant le pouvoir, furent,

d'après la langue des Opiques, c'est à-dire dans l'osque; car, ainsi que l'a établi Niebuhr, les-Osques et les Opiques ne sont qu'un même peuple, sous les noms d'Ôπικόs, Opscos, Oscus, pendant longues années, en proie à des guerres intestines.

Les Phéniciens (et sous ce nom les Grecs comprenaient les Carthaginois) occupèrent aussi beaucoup de points du littoral de la Sicille, et la plupart des îlots adjacents, îls trafiquaient au moyen de ces comptoirs avec les Sicules; mais, quand les Grecs arrivèrent en grand nombre, ils se retirèrent dans les villes de Motya, Solonte et Panorme, dans le voisinage des Élymes, avec lesquels ils s'allièrent, et dont le pays était le plus rapproché de Carthage!

#### 5 V. FONDATION DE NAXOS.

Enfin arrivèrent les colonies ioniennes et doriennes, qui prirent bientôt racine sur le sol de la Sicile, au point de la couvrir tout entière de leurs rameaux, et de la faire désormais compter au nombre des îles de la Grèce. Déjà cette nation entreprenante avait peuplé les côtes de l'Asie, et dirigé quelques colonies dans le midi de l'Italie, où les anciens établissements des Pélasges leur avaient préparé les voies, lorsque l'Athénien Théoclès fut conduit par les hasards de la mer sur la côte de Sieile voisine de l'Etna, dont la crainte des Tyrrhéniens, pendant longtemps maîtres de ces mers, avait tenus les Grees éloignés. Théoclès fut frappé de la fertilité de ce sol occupé par un peuple rare et peu guerrier; et, à son retour, il engagea les Athéniens à y envoyer une colonie. N'avant pu les y déterminer, il se tourna vers les Chalcidiens d'Eubée, qui jouissaient alors d'une grande prospérité, et avaient déjà, dit-on, sur ses avis,

¹ Thucyd. VI, 2, Quon de nai Golnines nepl nāgas pēn thu Einehlau, dupas te enl til Jahdaan duohacdu-

τες καὶ τὰ ἐπικείμενα νησίδια, ἐμποplas ένοκον τῆς πρὸς τὸς Σικελός....

formé, quelques années auparavant, des établissements importants sur les côtes de Thrace. Théoclès fut désigné par eux pour être le chef de la nouvelle entreprise, à laquelle se joignirent des Doriens, et aussi, à ce qu'il paraît, des loniens de Naxos. Mais les rivalités de race qui divisaient les Hellènes éclatèrent dans la petite expédition, avant même qu'elle eût atteint le but de son voyage 1. Les Doriens s'arrêtèrent sur la côte d'Italie nommée Zéphyrium, où Archias, chef d'une colonie corinthienne, qui se rendait presque en même temps en Sicile, les reeueillit en passant, et ils fondèrent en commun Syraeuse, pendant que les colonies chalcidiennes élevaient la ville de Naxos. Ainsi se trouvèrent importés en Sicile les germes de ces funestes rivalités qui changerent si souvent ses champs sertiles en une arène sanglante, et fournirent aux étrangers, jaloux de sa prospérité, de fréquents prétextes de l'envahir.

L'époque de la fondation des premières villes greeques en Sielle et leur antiquité relative présentent plusieurs difficultés que nous devons essayer de résoudre. Il ne nous est parvenu aucun des ouvrages qui traitaient spécialement de cette partie de l'histoire. Elle était comprise dans les livres perdus de la Bibliothèque de Diodore, qui avait dû, selon son système, en indiquer l'époque d'après l'ère des olympiades, tandis que Thucydide se borne à dire que Naxos fut

<sup>1</sup> Scymnus de Chios, v. 273, éd. de M. Letronne:

Καὶ συνηλίου, ώς λόγος, Ιωνες, εἶτα Δωριεῖς, οἰκήτορες. Στάσεως δ'έν αὐτοῖς γενομένης, οἰ 'Χαλκιδεῖς

Krileon Nakor oi Meyapeis de res

Τὸ δ'ἐπιζέθυρου τῆς Ιταλίας οἱ Δωριεῖς Κατέσχου. Αρχίας δὲ τέτας προσλα-Ε::-

 Ο Κορίνθιος, μετά Δωρεύων κατώκιστες, Από τῆς όμόρω λίμνης λαθώσας τόνομα.
 Τὰς μὰν Συρακώσας παρ' αὐτοῖς λεγομένης. le premier établissement des Chalcidiens en Sicile, et précéda d'un an la fondation de Syracuse; mais il ne détermine par aucun synchronisme cette date importante, à laquelle cependant il rapporte tous les événements subséquents. Ce n'est que par la durée qu'il assigne à l'existence de certaines villes, dont la destruction est cónnue d'ailleurs, que nous pouvons remonter à l'époque de leur établissement. Le texte d'Eusèbe place la fondation de Naxos à la première année de la x'o dimpiade (736 ans avant J. C.), et cette date, qui s'accorde à peu près avec les calculs de Thueydide, a été adoptée par le plus grand nombre des chronologistes modernes , à l'avis desquels nous nous rafgeons, suuf une légère correction de deux ans, dont nous donnerons les

1 Strabon, l. VI, dit, en parlant. de Naxos et de Mégare : Onoi de ruéτας Εφορός πρώτας πτεσθήναι πόλεις έλλημίδας έμ Σικελία καὶ τῆ γεμεᾶ μετά τὰ τρωϊκά. Il est évident que les mots жи тё sont à la place d'un nom de nombre qui devait indiquer dans quelle génération, après la guerre de Troie, ces villes furent fondées. Laporte du Theil, dans la traduction de Strabon, dit que les manuscrits ne fournissent aucun secours pour remplir cette lacuue. Coray a admis dans le texte πέμπτη καὶ δεκάτη. Nons ne savons pas précisément quelle date Ephore assignait à la prise de Troic; mais il résulte d'un passage de Diodore, I. XVI, 76, qu'il plaçait le retour des Héraclides vers 1000. ce qui ne s'écarte que de quatorze ans des calculs d'Eratosthèue, S'il en était de même pour la prise de Troie,

et qu'il la plaçat en 1170, quinte générations, à trois par siècles, donnersient pour la fondation de Naxos 670, date beaucoup trop récente ; et il nons semble un'il faut plutôt lire : tplry sal desáry. D'un antre côté, Scymnus de Chion, v. 269 et sniv. place l'arrivée des Grecs en Sicile dans la dixième génération après fa gnerre de Troie; ce qui n'est pas admissible, s'il entend parler de la fondation de Naxos par Théoclès, Mais les mots perà ravrà, qui suivent, ferzient croire qu'il s'agit de quelque établissement antérienr, peut-être de la première colonie de Zanele.

<sup>a</sup> Scaliger, Animado, p. 75. — Corsini, Fasti attici, t. III, p. 18. — M. Raoul-Rochette, Hist. des col, greeq, t. III, p. 175. — Schooll, Hist. de la Litter, greeq, t. VIII, p. 44.

motifs en parlant de Syracuse. Selon nous, cet événement serait de la 3° année de la x1° olympiade (734 ans avant J. C.).

La colonic conduite par Théoelès était composée, solon Éphore, cité par Strabon, outre les Eubéens, de Doriens, venus pour la plupart de Mégares, et de quelques Ioniens. Ces derniers, ainsi que l'a montré M. Raoul-Rochette<sup>3</sup>, d'après un passage d'Ilelanieus<sup>3</sup>, devaient être des labitants de l'ile de Navos, qui, en éllet, étaitionienne à éctte époquée, et cela explique pourquoi la nouvelle ville reçut le nom de Navos. Théoelès dressa sur le rivage auquel il avait abordé l'autel d'Apollon Archégète, guide de toutes les colonies greeques. Cétait sur cet autel que les théores qui partaient de Sieile pour quelque voyage religieux vers la métropole, offraient leurs premier saerifice.

Les Mégariens qui l'atsicent partie de l'expédition des Chalcidiens paraissent s'être séparés d'eux, aussitôt après leur arrivée. D'après Éphore, cité par Strabon, tandis que Théorèles fondait Naxos, ils se seraient établis dans une villenommée Hybla, qu'ils surnommèrent Mégares, Naxos et Mégares étaient, selon lui, les deux premières villes grecques de la Sicile; mais il faut croire que ce première s'ulles grecques de la Sicile; mais il faut croire que ce première Mégariens changeant plusieurs fois de demeures, et ne se fixant à Mégares que plusieurs années après la fondation de Syraeuse, postérieure d'un an t celle de Naxos.

<sup>1</sup> Hist. des col. gr. t. HI, p. 177.
<sup>2</sup> Étienne de Byz. au mot Xalxis.
Toutefois, nous derons avertir que la leçon sur laquelle repose en partie dette explication a été changée dans

les éditions récentes, et qu'au lieu de Geordis én Ardaidos perd Ardaidéon nai Nacion de Lucido notas énuce, on lit: vin Nacion én Luc nodas éntros. Fragm. So.

#### S VI. FONDATION DE SYRACUSE, 733 AVANT J. C.

Archias 1, descendant des Héraclides, et l'un des Bacchiades qui formaient le gouvernement aristocratique de Corinthe2, avait commis un meurtre en se livrant à la fougue de ses passions. On attribua une épidémie qui survint dans Corinthe, à l'impunité de ce crime. Archias alors s'exila voiontairement, suivi d'un grand nombre de clients qui s'attachèrent à sa fortune. On dit que, s'étant rencontré à l'oracle de Delphes avec Myscellus, qui voulait aussi fonder une colonie, la Pythie leur demanda s'îls préféraient richesse ou santé. Myscellus demanda la santé, et fut envoyé à Crotone. Le choix d'Archias fut pour la richesse, et Syracuse ne trompa point son espoir3. On peut supposer que la plupart des oracles qui avaient cours en Grèce furent composés longtemps après les événements; mais il serait bien intéressant, si l'on pouvait dégager l'histoire de l'oracle de Dodone et de Delphes des récits fabuleux dont elle est surchargée. de rechercher la politique suivie par les prêtres de ces deux sanctuaires qui, certainement, ne lançaient pas au hasard les essaims de la population grecque. Ce n'est pas par une

<sup>1</sup> Voy. Plut. Narrat. amat. 2; Diodore de Sicile, Excerpt. de virt. le sehol. d'Apollonius de Rhodes, 1v, v. 1212. Co dernier impute à Chersicrate les faits attribués par les autres historiens à Archias.

Voyez une note sur la chronologie des rois et des prytanes de Corinthe, à la suite de notre table chronologique. Nous tâchons d'y établir que le départ d'Archias eut lieu durant l'aristocratie des Bacchiades.

Strabon, liv. VI, et Étienne de Byance, au mot Συρακίσαι. Les fragments de Diodore retrouvés par monscigneur Mai, contiennent, en ontre; un autre oracle rendu à ce même : Myscellus.

coincidence fortuite que des colonies parties de Chaleis, de Mégares, de Corinthe, se dirigeaient dans le même temps vers la Sicile, et, sans doute, il existit un plan arrêté, et qui se réalisa, pour conquérir à la Grèce le midi de l'Italie et la Sicile.

Archias était accompagné, selon Strabon <sup>1</sup>, d'un autre membre de la famille des Hérachlées nommé Chersicrate, qui s'arrêta à Corcyre, appelée jadis Schéria, et d'où il expulsa les Liburniens. Archias toucha ensuite à la pointe de l'Italic chez les Zéphyriens. Il y trouva des Mégariens qui avaient écompagné jusque-la Théodèles, ou qui avaient échoué dans une tentative d'établissement en Sicile. Il les prit avec lui, et tous ensemble allèrent occuper une fle mommée Orygie<sup>2</sup>, contigué à la côte de Sicile, à Jaquelle clle pouvait être aisément réunie, et qui commandait un magnifique port. Archias, après en avoir expulsé les Sicules, à Josétt une ville qui, d'un marais voisin, prit le nom de Syracuse <sup>3</sup>. Bientôt, l'îlot dans lequel la ville est aujourd'hui

Strabon, I.VI, 4: Πλέοντα δέ τὸν Apylar ele the Linelian, natalineir . μετά μέρυς της spareias το των Πρακλειδών γένας Χερσικράτην συνοικάντα την νου Κέρχυραν καλουμένην, πρότεpor de Exéper. Timée, cité par le schol, d'Apollonius de Rhodes, IV. v. 1216 (frag. 53, éd. Didot), parlait anssi de la colonie de Chersicrate, qu'il plaçait 600 ans après la guerre de Troie. Nons avons dit, en parlant de Timée, que M. Müller a établi, par divers rapprochements, que cet historien plaçait la prise de Troie en 1313, La colonie de Chersicrate serait, en conséquence, de l'an 734;

ce qui s'accorde avec la fondation de Syracuse en 733.

Syracuse en 735.

10 propia, Jedrie d'dpret caille, était un des anciens noms de Délos et un des surames de Dinco. Ortgie de Sièté était également conserée à Dince (Drie). V. 31, qui l'avait reçue des dieux mêmss. Il est difficile d'étaible le degré d'antiquité de est légades, et de savoir a étet les faits d'éjà connue sons ce non parmi les Gress avant la fondation de Syracuse. L'Ortygie dont parle Hanère (Origo, 74, 8, 4, 3) araîté tre Délos (Origo, 74, 8, 4, 4, 3) araîté tre Délos (Origo, 74, 8, 4, 4, 3) araîté tre Délos (Origo, 74, 8, 4, 4, 3) araîté tre Délos (Origo, 74, 8, 4, 4, 4) araîté tre Délos (Origo, 74, 8, 4, 4, 4).

Étienne de Byz. v. Συρακδσαι. — Comme nous l'avons remarqué plus de nouveau confinée ne suffit plus à son rapide accroissement; un pont la joignit à la Sieile, et plusieurs bourgades voisines se trouvèrent successivement enveloppées dans son enceinte.

#### S VII. LÉONTINI, CATANE.

Les Chalcidiens furent à peine établis à Naxos, qu'ils commencèrent à s'étendre par les armes. Dès la cinquième année après la fondation de Syracuse, par conséquent la 1<sup>18</sup> année de la xur olympiade (728 ans av. J. C.). Théoelès, à la tête des Chalcidiens, expulsa les Sicules de la plaine fertile arrosée par les rivières Symethus et Panlagias 1, et connue sous le nom de Champ des Lestrygons, et il y bâtit Léontini. Ce fut, dans la suite, une des premières villes greeques qui eurent à souffeir de l'ambition de Syracuse et de la rivalité des Doriens. Mais, dans ces premiers temps, les Grees sentaient le besoin de s'unir contre les barbares, et d'occuper seuls toute cette côte pour être maîtres du commerce maritime.

haut, Thuycidide dit que Syncaise fut fondée l'anuée qui savis l'Itabilissement de Nason. Enable place Nason en 256, et Syncaise en 736, et Syncaise en 736, et Syncaise en 736, et Syncaise modernes ent adopté le premier de ces chiffres, et, par suite, corrigé le second, pour omentre qu'un an d'intervalle eutre la fondation de cede deux villes. Nous pensons qu'il vaudrait mieux corriger la date, de Nason, cer celle qu'Eastèe donne à Syncaise et corroborte par le date qu'il assigne à la fondation de Célla et de Camarina, positérieure de 45 et de Camarina, positérieure de 45 et de paus fayreuse;

d'après Thucydide, et aussi par la date de la destruction de Camarina. On serait donc entrainé à faire dans le teste d'Enable trois corrections an lieu d'une. Le marbre de Paros place la fondation de Syracuse en y5-5. Cette différence de vingt-einq ans se retrouve à l'occasion d'autres faits relatés sur ce marbre autérieurement à l'établissement des archontes annuels.

 Celle rivière figure dans la légende de l'enlèvement de Proserpine.
(Voy les notes d'Oberlin sur Vibius Sequester, p. 166.)

Peu après, les Chalcidiens fondèrent encore une autre ville au pied de l'Etna; elle reçut le nom de Catane¹ et reconnut Evarchus pour son fondateur. Ce titre n'emporte pas toujours l'idée d'un établissement dans un lieu inhabité¹; nous savons, au contraire, que presque toutes les villes que les Grees disent avoir fondées, reçurent seulement d'eux une nouvelle forme, mais étaient auparavant occupées par les Sicules. Aussi ces peuples, en s'emparant dans la suite de Tauroménium, sur l'emplacement de Nacos, disaient qu'ils ne fisiaient que rentrer dans l'héritage paternet dont les frees les avient dépouilés. Selon Polyen 3. Théoclès agait d'abord partagé avec les Sicules la ville de Léontini, dont il les expulsa par un stratagème et malgré ses serments.
Nacos donna encore naissence, dans ces premiers temps,

à une ville de Callipolis voisine de l'Etna; et les Léontins bâticent Eubea dont le nom rappelait leur ancienne patrie. Cette ville fut, dans la suite, conquise par Gélon et transformée en un château fort<sup>5</sup>.

1 Hécatée, cité par Étienne de Byzance, indiquait deux étymologies également invarisemblables du nom Κατάνη. Κέκληται δὲ οδτως ἐπειδή κατέδη πρός τον Αμευαδη κοταμόν θέου. Αλέσε τὰ Χαλικόδους καϊες, θα Λωριείς χωρίς τῶν νῶν Çωσινς ὁ δεν τὰς Αίτνης κατατοθέστης τὰ δενί καὶ κάτω γέγονεν.

" L'emploi du mot πτίζειν, en parlant d'ene ville dejà bâtie, est évident par ce passage d'Antiochus (frag. 11): Φησὶ δ' Αντίοχοι τῶ Θεῦ Φράσαντος Αχαίοις Κρότωνα πτίζειν, ἀπελθείν Μύσκελλον κατασκεπίδμενον τον τόπον ίδοντα δ'επισμένης ήδη την Σύδαριν.... κρίναι ταύτην άμείνω: έπανέρεσθαι δ'οδν άπείντα του Θεόν εί δοτον είη ταύτην άντ' έκείνης κτίζειν.

<sup>3</sup> Polyen, Strat. 1. V, 5.

\* Strabon, 1. VI, Scymnus, v. 285.
\* Strabon, 1. X. Πιν δε και έν Σεκελία Εύδουα χαλικίδου τῶν ἐκεῖ κτίσμα, ἡν Γελων εξανόςπου καὶ ἐγένετο Ερφριον Συρακυσίων. — Scymnus, v. 286.

### S VIII, MÉGARES.

Nous avons dit que l'époque de la fondation de Mégares présente des incertitudes par suite de la difficulté de concilier les témoignages d'Éphore et de Thucydide, Selon le premier de ces auteurs, Mégares est avec Naxos le plus ancien établissement des Grecs sur cette côte. Thucydide, an contraire, l'indique comme postérieur à Syracuse et à Léontini. Après avoir parlé de cette dernière ville et de Catane, il ajoute : « Dans le même temps, Lamis, amenant aussi de Mégares une colonie, arriva en Sicile et fonda an-dessus du fleuve Pantacias une place que l'on nomme Trotilos, d'où, après s'y être maintenu quelque temps avec les Chalcidiens, il fut chassé par eux et vint fonder Thansos, où il mourut. Quant à ses compagnons, expulsés de Thapsos, et conduits par Hyblon, roi des Sicules, qui leur livra son pays, ils fondèrent la ville des Mégaréens appelés Hybléens. Après l'avoir occupée pendant deux cent quarante-cinq ans, ils furent chassés de cette ville et de la contrée par Gélon, tyran de Syracuse 1. » Ce passage nous offre deux moyens d'arriver à fixer l'origine de Mégares; sa durée ayant été de deux cent quarante-cinq ans, si nous pouvons précises la date de sa destruction, nous aurons, par cela même, celle de sa fondation. L'auteur de l'Histoire des colonies grecques2, adoptant le sentiment de Pausanias, qui marque le commencement du règne de Gélon à Syraeuse à la a° année de la LxxII° olympiade (av. J. C. 491), est conduit à placer la fondation de Mégares dans la 1 " année de la x1° olym-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thueyd. I. VI, 4, traduct. de <sup>2</sup> Hist. des colon. gr. t. III, p. 213. M. F. Didot. <sup>3</sup> Pausanias, I. XI, 9.

piade (736 av. J. C.), ce qui s'accorde avec l'opinion d'Éphore. Mais nous aurons occasion d'établir, quand nous nous occuperons du règne de Gélon, que Pausanias a confondu l'avénement de ce prince au trône de Géla avec la prise de Syracuse, qui n'eut licu que la 4º année de la LXXIIIº olympiade (485 ans av. J. C.). Nons avons donc cru devoir fixer à l'an 482 la destruction de Mégares et des autres villes chalcidiennes, et, par suite, sa fondatien en 727 avant J. C. (ol. xiii°). Cette date a l'avantage de se concilier avec les circonstances rapportées dans le passage de Thucydidc cité plus haut. En effet, les Mégariens habitèrent quelque temps avec les Léontins, dont la ville fut fondée cinq ans après Syracuse, par conséquent, en 728. Sclon Polyen<sup>1</sup>, les Mégariens n'auraient habité que six mois avec les Léontins. Chassés par ceux-ci, qui leur avaient soustrait leurs armes, ils passèrent un hiver à Trog Jos. Les diverses circonstances du séjour des Mégariens à Léontini, Trogilos et Thapsos, peuvent se renfermer dans une annéc; ainsi le texte de Thucydide ne contient pas les coutradictions que l'on avait cru y voir.,

La ville de Trotilos, indiquée dans ce passage de Thucydide, ou Troilos, comme portent les anciennes éditions de Polyen, n'est point connue d'ailleurs, à moins que l'on n'admette la correction de Trotilos en Trogilos<sup>2</sup>, nom d'un port voisin du quartier de Tyché, à Syracuse, cité deux fois dans Thucydide et dans Étienne de Byrance. Nous devons cependant remarquer que Thucydide place Trotilos par delà la rivière Pantagias, que l'on s'accorde à chercher dans le voi-

<sup>Polyen, Strulag. I. V. 5.

Cette correction a été proposée
par M. Raoul-Rochette, Hist, des gine Syracusarum, p. 70.

col. gr. t. III, p. 216. Elle est combattue par M. Goeller De situ et origine Syracusarum, p. 70.</sup> 

sinage de Léontini, bien que la synonymie moderne n'en soit pas parfaitement établie¹. Thapsos, que nous venous d'indiquer plus haut, étati située sur un étroit promontoire, à peu de distance au nord de Syracuse². Eusèbe en Indique la fondation à la première année de la xv° ou de la xv° dympiade², en 720 ou 716 avant J. C. Le séjour passager des Mégariens dans cette presqu'lle doit être antérieur à cette date; mais, sans doute, après leur départ pour Hybla, quelques nouveaux colons se fixèrent à Thapsos, qui était cependant trop voisine de Syracuse pour acquérir quelque importance politique².

#### S IX. ZANCLE.

Zancle, appelée dans la suite Messine, et dont le nom signifiait dans le langage des Sicules une faux, probablement à cause de la forme de son «aste port», a toujours été enbutte à l'ambition des conquérants de la Sicile, dont elle est en quelque sorte la clef, du côté de l'Italie. Elle fut, dans

zance (au mot Záyxàn), Selon lui, Zancle aproit été ainsi nommée en l'honneur de Zanclos, un de ses anciens rois. Diodore, 1, IV, 24, fait aussi mention de ce prince; pour lequel Orion, selon les poètes, anrait construit le môle qui ferme le port. D'antres dérivaient ce nom d'une fontaine Zanclé. L'étymologie à laquelle nous nous sommes arrêté est indiquée par Thucydide, Strabon. Étienne de Byzance et le grand étymologiste, Nicandre, dans son poeme snr la Sicilo, disait que Saturne y avait caché la faux dont il fit usage. Étienne cité ce vers de Nicaudre :

Fazello et Dorville pensent que cette rivière est celle qui porte aujourd'hui le nom de Porcaria.

<sup>1</sup> Étienne de Byz. Ordos. - Thucydide, VI, 97. - Ptolémée, III, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eusèbe, Chronicorum canonam. I. II, ed. Aug. Maius et S. Zohrabus, Med. 1818, p. 322; Syncello, p. 212; Én Zucchla Xelphómoso éxcidon. Thaposo est quelquefois désigné sous ce seul nom de Chersonèse, de même qu'Ortygie est nommée l'île par excellence.

Sur Thapsos, voy. l'Histoire des colon. gr. t. III, p. 218.

<sup>.</sup> Hécatée, cité par Étienne de By-

l'òrigine, occupée par les Sieules aussitôt après leur passage d'Italie. Les premiers habitants grees furent, selon Thueydide, des pirates de Cumes, ville chalcidique du pays des Opiques. Plus tard, une multitude venue de Chalcis et du reste de l'Eubée se partagea son territoire. Elle reconnais sait pour ses fondateurs Péricrès et Cratéménes, l'un de Cumes, l'autre de Chalcis!, Strabon² et Seymnus de Chios²

Κ τί τις καὶ Ζάγ κλης ἐδάη δρεπανηίδος άσυ.

Callimaque rapportait la même tradition:

Káparsa yag flyðaða iracyflarig. Nous revielutrous av le mot t.§-p. Þaða en parlant til ulaletei siellien. Les plus anciennes médalle de Kanele, cellus qui portent en nom écrit DÁNKEL, ont pour type 'un darphin, symbole de la mer, qui entre dans un demi-cerele en forme de faucille, par lequel on a voulta ola faucille, par lequel on a voulta ola recensalit par le comparison avec des médailles plus réceuttes, ols sous tradem energreis les délifices qui ornaient ce port.

φικόσης Εσροπ δέ ἀπό Χαλκίδος καὶ τῆς αλλης Εδδοκας τλήθος Ελθος της πατευθμανης της γῆς. Καὶ οίκατεὐ Πεμείησε καὶ Κρατιμέτης ἐγένοντο αἰτης, ὁ μὲν ἀπό Κόμης, ὁ ἀ ἀπό Χαλκίδος, Dans es pasago, Thurcydide inthique denx colonies successives: i' des pirittes de Cames; a' des Chalcidiens Teublés puis il monum deux fonda-

μέν άργην άπο Κύμης της έν Οπικία

λαλειδιεής πόλεως ληςών άζιπομένων

teurs : Périérès et Cratéménès , l'un de Cumes, l'autre de Chalcis, Il nous semble résulter de la disposition de ce passage que Périérès de Cumes était le chef de la première colonie, et Cratéménès celui de la seconde : cependant on a cru qu'ils étaient contemporains. Pausanias, 1. IV, 23, réunit, il est vrai, les noms de ces deux chefs; mais, quoiqu'il fût plus capable qu'un moderne de bien entendre Thucydide, il parait avoir lu ce passage, ainsi que beauconp d'autres, avec une inattention qui diminue son autorité. En effet, il confond les deux colonies que Thucydide distingue, et donne à Cratéménès l'épithète de Samien. M. Raoul-Rocbette, en signalant cette erreur, suppose qu'elle provient des copistes, et propose de lire Kupaïos, au lieu de Zápsos. Ce mot a peut-être été amené sous la plume de Pausanias, parce qu'il se rencontrait quelques ligues plus bas dans Thucydide. Mais, selon nons, ce serait par Xalnidess qu'il faudrait le corriger.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabon , VI.

<sup>3</sup> Scymnus, v. 282.

comptent Zauele au nombre des colonies de Naxos. Ce dernier auteur paraît placer sa fondation vers le même temps que Léontini, Catane et Callipolis, e'est-à-dire vers la xue olympiade (732-729 av. J. C.). Nous ne voyons pas ee quiempêche d'admettre que cette colonie de 732 soit celle que Thueidide a indiquée vaguement par ces mots : « Plus tard, une multitude d'hommes, versus de Chaleis et de l'Eubée, sé partagèrent son territoire.» La multitude de colons qui se rendirent d'Eubée en Sieile, sur les traces de Théoelès, est attestée par le grand nombre de villes chaleidiques qui s'éleverent presque simultanément dans cette île, et Zancle, peuplée déjà en partie de Chaleidiens, dut naturellement les attirer. Nous pensons donc que Cratéménès, nommé par Thucydide, fut le chef de cette colonie chalcidique, postérieure à celle des pirates de Cumes, dont nous tacherons d'établir la haute antiquité en parlant de la fondation de Rhégium 1.

# S X. RHÉGIUM.

Bien que Rhégium ne fasse pas partie de la Sicile, son histoire est liée si intimement à celle de cette île, dont elle n'est séparée que par un détroit de quinze cents pas, que nous ne pouvons nous dispenser de parler de son origine et de ses révolutions. Les Grees lui attribuaient une grande antiquité, car ils pensient que le nom de Pérjuse lui avait été donné en mémoire de la rupture qui avait séparé la Sicile de l'Italie, et que cet événement était encore récent lors, de la fondation de cette ville par les Grees. Bien que l'histoire n'eut pas conservé de tradition positive sur cette grande

place la colonie des pirates de Cumes plus tard que la fondation de Nasos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous nous écartons sur ce point de l'opinion de M. Raoul-Rochette (*Histoire des colonies grecques*), qui

révolution physique qu'ils rapportaient à une éruption de l'Etna, plusieurs auteurs supposaient qu'elle n'était pas de beaucoup antérieure au passage des Sicules en Sicanie 1. Rhégium fut colonisce par les Chalcidiens2, auxquels se joignirent les Messéniens retirés à Maciste après l'attentat contre les vierges lacédémoniennes 3. Cet événement est de l'an 813; et, comme il paraît que le départ de la colonie suivit presque immédiatement, on peut le placer en 812. Antiqchus de Syracuse disait que les Chalcidiens avaient été appelés à Rhégium par les Zancléens . L'auteur de l'Histoire des colonies grecques suppose qu'Antiochus a mal à propos attribué à cette colonie de 812 av. J. C. l'appel des Zancléens, qui aurait eu lieu seulement lors d'une autre colonie messénienne à Rhégium, en 723, attendu que les Chalcidiens ne s'établirent à Zancle que vers 530°. Cependant, st. l'on admet avec nous qu'avant cette époque Zancle avait été:

Strabon, VI. Ωνομάσθη δὲ Ρήγιονεἰδ', δὲ ξησιν λίσχυλος, διὰ τὸ συμθάν πάθος, τῆ χώρα ταύτη. Απορραγήναι γὰρ ἀπὸ τῆς ἱξπείρου τὴν Σικελίαν ὑπὸ σεισμῶν θλλοι τὲ κὰκεῖνος είρηκεν.

Açu cò de rò Priyou audolestra. Il indique casoute en autre étypnelogic benicop moins vraisemblable. Sans doute l'aspect de jiur a sufi pour faire doune en mie d'hécigium à la ville, quoique la rupture fuit bien autricreu aux temps historiques. Homère, en nous pégnant Charple et Sellis, ne parle par d'un temps où la Sicile ait été juine à Tlutie, Gurillégaum, vor. Diedere, L'IV, Plinc, III, 4; Jadore de Sellis. ville, XIII., 18; Solin, e.wIII., et les poêtes Virgile, Silius Italicus, I. XIV, v.11; Oride, Metam. xv; Valer. Flaccus, Argon. 1; Claud. De Rapta Proserp. 1; Stace, Theb. 1. III.)

Strabon, VI. Κτίσμα δ' έσθι τὸ Ρήγιου Χαλικθέων τοθε καθά χρησιμόν δεκατικθένται τῷ Απολλωνι δι ἀφορίαν, καθερον ἐκ Δελφῶν ἀποικῆσαι δεῦρο γαθι, παραλαθόνται καὶ διλουε τῶν οἱ κοθεν.

3 Strabon, VI.

<sup>4</sup> Strabon, lieu cité: Ωs δ' Αντίοχός Φρσι, Ζαγκλαΐοι μετεπέμψαντο τούς Χαλκιδέας, καὶ οἰκισῖὴν Αντίμυησῖον συνέσῖησαν ἐκείνων.

<sup>5</sup> Hist, des colonies grecques, t. 111, p. 280. occupée par les Chalcidiens de Cumes, dont parle Thucydide, on ne sera pas surpris que, se voyant faibles et peu nombreux au milieu d'un pays barbare; ils aient cherché à attirer d'autres Grecs dans leur voisinage. Il est permis de croire que cette première occupation de Zancle était antérieure à 812, puisque Cumcs fut fondée 131 ans après la prisc de Troie 1. Antimnestus aurait, selon Antiochus, été . désigné par les Zancléens comme fondateur de cette colonie des Chalcidiens et des Messéniens réunis; mais les Messénions-auraient eu le privilége, à ce que dit Strabon, de fournir des chefs à la ville jusqu'au règne d'Anaxilas 2. De nouveaux émigrés messéniens vinrent, après la prise d'Ithôme, la deuxième année de la xivº olympiade (av. J. C. 7233), se fixer à Rhégium, sous la conduite d'Alcidamidas 4. Enfin, à la suite de la seconde guerre de Messénie et après la prisc d'Ira (ol. xxviii, av. J. C. 668), des émigrés, plus nombreux que les précédents, vinrent eneore s'établir à Rhégium, dont ils augmentèrent beaucoup la puissance. Pausanias nomme pour chefs de cette émigration Gorgus, fils d'Aristomène, et Manticlus, fils de Théoelès, qui donna son nom à un temple

1 Selon qu'on suppose la prise de Troie en 1270 ou en 1184, qui sont les denx termes extrémes, la fondation de Cumes en Italie tombera en 1135 ou en 1053. De toute manière, elle peut avoir envoyé des colons à Zancle avant 812.

<sup>9</sup> Strabon, VI: Ol τοῦν Ρηγίνων ψηςμόνες μέχρι Ανεξία ἐκ τοῦ Μεσσπρίων γάνουὶ del καθέμαντο. Héraclide de Ρόπι (κερὶ Πολιτ. frɨgm. 25) rapporte le même fail, auquel il ajoute quelques particularités. II dil, en parlant de l'arrivée de cette colonie, . qu'elle se fixa près du tombeau de Jocastus, l'un des fils d'Éole, dans un lieu nommé Rhégium, en l'bonneur d'un héros du pays.

3 Cette date est adoptée pur Oi. Müller, dans son livre sur les Doriens

<sup>4</sup> Ccs1 à cette émigration que M. Houl-Rochette rattache la colonic chalcidienne qui reconnaissait pour chef Antimnestus, zelon le passage d'Antiochus cité plus haut.

d'Hereule; mais il ajoute qu'ils furent mis par Anaxilas en possession de la ville de Zancle, et cette assertion a jeté les critiques modernes dans de grands embarras. Les uns ont supposé qu'il avait existé deux tyrans de Rhégium du nom d'Anaxilas; le premier, dont parle ici Pausanias, dans la xxviii olympiade, et le second, bien connu dans l'histoire, contemporain de Gélon et d'Hiéron, et qui régna dans la LXXII olympiade, Mais, dans cette hypothèse, soutenue par Fréret 1 et Clavier 2, Zancle, comme le fait remarquer M. Raoul-Rochette, aurait dù prendre le nom de Messana dès cette époque, tandis que nous voyons par llérodote qu'elle ne le recut que de son temps3. Une autre difficulté résulte de ce que, selon Pausanias , Anaxilas, qui appela les Messéniens à Zanele, était le quatrième descendant d'Alcidamidas, chef de la colonie messénienne de la xive olymplade, et l'on ne saurait placer quatre générations dans l'espace qui sépare ces deux événements, à moins que l'on ne veuille reculer, avec Clavier<sup>5</sup>, la fin de la seconde guerre de Messénie jusqu'à la xxxviii ou la xxxix olympiade. Mais, aucun auteur aneien n'ayant fait mention de deux Anaxilas, tyrans de Rhégium, et le contemporain de Gélon avant le premier changé le gouvernement aristocratique de cette ville 6, il paraît que Pausaujas, qui, dans plus d'un endroit, ne se montre pas assez attentif à la chronologie, a commis ici un énorme anachronisme 7, et nous ne pouvons admettre les détails qu'il donne sur l'humanité dont Manticlus et Gor-Mêm. de l'Acad des inscr. 1. VII.

p. 300. <sup>2</sup> Histoire des premiers temps de la

Grèce , 1. II , p .- 259. . Herodote, VII, 161.

A Paul. IV . 23. . .

Distoire des premiers temps de la Grèce, t. 11, p. 233 et 259.

Aristote, Politique, I. VIII, 10, p. 474 de l'édit, de M. Barthélemy

Saint-Hilaire. - 7 Selon Corsini (Fasti Attici, t. III.,

gus firent preuve, dit-il, envers les Zandéens, Il est probable que ces princes et leurs descendants habitèrent Rhégium jusqu'au temps d'Anaxilas, puisqu'on ne voit nulle part ailleurs de traces du séjour des Messéniens; et lorsque Anaxilas, vers la première- année de la Lxxir dympiade, établit les Messéniens à Zanche, ôn s'habitua facilement à rapprocher l'idée de leur fuite du Péloponnèse et de leur établissement en Sicile, sans tenir compte des cent soixante ans d'intervalle qui séparent ces deux événements.

### S XI. FONDATION DE GÉLA (AV. J. C. 688).

Géla est comptée parmi les villes doriennes de la Sicile ; mais son origine est différente de celle de Syraeuse et de Mégares. Elle fut fondée en commun par Entimus de Crète et Antiphème de Rhodes?. Ces deux lies ont toujours eu des relations intimes. Un petit-fils de Minos, Althéménès, était venu s'établir à Rhodes, près du mont Atabyrien, qui regardait son ancienne patrie, et où il transporta le culte national de Jupiter. Rhodes avait reçu aussi beaucoup d'autres colo-

pag. 156), Pausanias aurait été induit en erreur par le retour dans la liste des mechontes d'Athènes du nom de Miltiade. En effet, on trouve uu Miltiade archonte dans la .xxx\* olympiade, et un autre dans la .xxxu\*.

'Scymmus de Chios, qui résume, du reste, si fidèlement l'établissotiont des, colonies grecques en Sicille, ne parle pas de Géla, quoiqu'il uomme. Agrigente, fondée par les Géléens. Est-ce l'effet d'un oubli de l'auteur, ou une lacune dans les manuscrits?

\* Herod. VII., 153; Thueyd. VI., 4 Atheries, VII., 51; Divid. de; Ezcerpt. Vaticane, rapportent l'oracte readu à Antiphème. (Yoir ausilitélienne de Brance au mot Tela). Le grand étyrn. dit Arvièpeus è Aussuément de Colon. Autorité par de Poles. Et ce nous de Dinoménès, qui est aussi celui du père de Golon, a été porté par le fondateur de Géla, il est permis de supposer qu'it étaient de la même famille.

nies; une, entre autres, conduite par Tlépolème, ful d'Hercule, et doit faisaient partie des Tithèains et des Athéniens!

Par eux, le culte de Minere fui introduit à Rhodes, et, de là, en Sicile². Le lieu où les compagnons d'Antiphème s'établirent d'abord, à leur arrivée en Sicile, reçut le nom de Lindes, en mémoire de l'une des plus anciennes villes de Rhodes. Dans la suite, la ville qui s'éleva sur cet emplacement prit le nom de Géla, du fleuve sur lequel. elle était bâtié, d'après l'usage assez général en Sicile². Thucydide dit que Géla fut fondée quarante-cinq ans après Syracuse³. Eusèhe indique sa fondation à la première unnée de la xun\* olympiade (av. J. C. 688), ce qui fait quarante-cinq ans après l'époque qu'il a adoptée pour Syracuse³.

Nous n'avons, sur les circonstances qui accompagnèrent cet établissement, aucun détail historique e; car on ne peut

Voy. Hist. des colonies gr. t. II,
 p. 267 et suiv.
 Sar le culte de Minerve à Agri-

gente, voy. le chapitre Religion dans la III° partie de cel ouvrage.

<sup>2</sup> Étien, de Byt, au mot l'Oa, indique trois étymologies de ce nom: l'une, tirée de la langue des Opiques, se rapporte à la fraicheur des rives du fleuve, la seconde, qui était donnée par Hellanicus et par Prosénas; le dérivait d'un ancien roi Gélon; la troisième de yZase, à cause du rire qu'avait estié l'oracle rendu à Antiphème.

<sup>3</sup> Thucyd. VI, 4. Γέλαν δε Αντίζημος έχ Ρόδου και Εντιμος έχ Κρέτης αποίχους αγαγώντες, κουή έκτισαν, ετέμπ<sup>2</sup>ψ καὶ τεσσαραχουξό μετά την Συραχουσόν οίκιστο. Sur la fondation de Géla, consulter Heyne, Quascula Academica, t. II, p. 260; Raoul-Roehette, Hist. des col. gr. I. III, p. 247 et suiv. Dorville, Sicula, p. 116 et suiv.)

Surs).

Eusebe, I. II. Nous suivons le teste donné par monseigneur Angelo Mai, Milan, 1818. Dans l'édition de Scaliger, ce fait est placé, aionsi qu'en avertit M. Raoul Rochette, psous l'olymp, xx, d. Larcher le fait racher le fait route de la var' ol, d'après l'époque qu'il avait adoptée pour Syrèuxe, en suivant le marbre de Paros.

4 La fondation de Géla par les Rhodieus ne dut pas être de leur part une entreprise isolée; mais elle se liait, sans doute, avec d'autres tentatives d'établissement. La ville de Rhodes (aujourd'hui Roses), dont

guère considérer comme tel ce qu'Artémon, pour expliquer un passage de Pindare, disait des nombreuses difficultés qu'avait rencontrées la colonie d'Antiphème, tandis qu'un autre grammairien affirmait au contraire qu'elle s'établit très-facilement 1. Il paraît qu'Antiphème étendit ses conquêtes sur les Sicaniens jusqu'à Omphacé, petite ville située sur l'emplacement où s'éleva plus tard Agrigente. Il en rapporta, comme trophée, une statue de Dédale 2. On ne saurait douter que Géla n'ait prospéré rapidement, puisqu'elle fonda, au bout d'un siècle d'existence; une ville comme Agrigente. Géla dut principalement son bien-être à la fertilité de son territoire, qui produisait du froment en abondance3; mais elle souffrit plusieurs révolutions, dont nous parlerons en leur temps et à la suite desquelles elle fut entièrement détruite. Strabon dit que, de son temps, elle n'existait plus; et l'on n'est pas même certain aujourd'hui de son emplacement. Dorville, d'après Cluvier et ses observations personnelles, croit que le fleuve Géla est celui qui est nommé aujourd'hui di Terra Nuova, et que la ville ancienne était bâtie à quelque distance de la mer, non loin de la ville actuelle de Terra Naova. Ce que l'on nommait la plaine de Géla. Γελώον πε-Slov, Geloi campi, remontait assez haut vers le nord, en suivant les bords de la rivière du côté de la ville d'Éryce et des autels des dieux Palici. En largeur, cette plaine s'étendait depuis le territoire de Camarina jusque dans le voisinage du fleuve Himéra', aujourd'hui le Salso, sur lequel est bâtic

le nom rappelait celui de sa métropolé, fut foudée par eux sur les côtes de l'Ibérie, à une époque qui n'est pas précisément connue, mais que l'on peut supposer asses voisine de la fondation de Géla; car cette ville fut ensuite occupée par les Phocéeus de Marseille, vers 580. <sup>1</sup> Schol. de Pindare, od. 11, v. 15.

<sup>1</sup> Schol. de Pindare, od. 11, v. 1 <sup>2</sup> Pausan. Arcad. 16.

<sup>3</sup> Πυρθοροιο Γέλας dans l'épitaphe d'Eschyle. Alicata. Dorville évalue cette étendue à trente mille pas environ, dans l'un et l'autre sens.

Les médailles de Géla présentent divers types. Celles qui paraissent les plus anciennes portent la partie antérieure d'un bœuf à tête humaine, qui rappelle les traditions crétoises sur le Minotaure, et au revers un cavalier armé d'une lance, ou un bige<sup>5</sup>.

#### \$ XII. COLONIES DE SYRACUSE, ACRES, ENNA, CASMÈNES (Av. J. C. 663-643).

« Acres et Casmènes, dit Thucydide, furent fondées par les Syracusains: Acres, soxante et dix ans après Syracuse, et Casmènes environ viugt ans après Acres <sup>3</sup>. « Acres est donc de la 2° année de la xxxx olymp. av. J. C. 663 <sup>3</sup>. Cette ville était dans la dépendance trop immédiate de Syracuse pour jouer un rôle dans l'histoire. On sait seulement, par un fragment de Diodore <sup>5</sup>. que, dans les conventions entre les

Dorville, Sicula, ch. vi., p. 130.
Parmi les vases peints tronvés

en assez grand nombre dans cette région, Dorville en a fait dessiner un qui représente la lutte de Thésée avec le Minotaura (Sicula, p. 123]. (Voyez aussi Maisonneuve, introd. pl. 38; Ot. Müller, Archeol. 5 100, p. 2.)

<sup>13</sup> Thucyd. VI, 5. Ακραι καὶ Κάσμεναι ὑπὸ Συρακουσίων ψικίσθησαν. Ακραι μὲν ἐδδομήκοντα ἐτεσι μετὰ Συρακούσας· Κάσμεναι δὲ ἐγγὸς εἰκοσι μετὰ Ακρας.

> Fondation do Syracuse... 733 Intervalle selon Thucyd... 70

Fondation d'Acres.... 66

Donn la table chronologique en tête

de l'Histoire de la littérature greeque, par scheil, Arces a placée en 686, et qui se rapporte à la fondation de Syracus en 758; et en conséquence. Cambiese si indiquée à l'amée 668. Cependant, une ligue plus los, ce savant place en 665 la fondation d'Ama, qui ent assis l'es soissant et dix an après Syracus se ôno Étienne de Byrance, et, par conséquent, la même année qu'Acres. Il s'est aussi gliusé deux fautes de chiffre dan l'Histoire des colonies gree dans l'inscript de son fine de la fire dans l'Histoire des colonies gree dans l'Inscript des colonies gree dans l'Inscript des colonies gree de l'Inscript de solonies gree de l'Inscript de l'Inscript de solonies gree de l'Inscript de

ques, où on lit pour date d'Acres 655, an lieu de 665, et, pour Casmèmes, 635 au lieu de 645. Diodore, I. XXIII. Excepta: Συpaxouslay καί τῶν ὑπ' ἀθτῶν πόλουν, Romains et Hiéron II, elle continua à faire partie du royaume de Syracuse, et, plus tard, après la conquête romaine, elle est comptée parmi les villes tributaires 1. La position d'Acres, qui avait été l'objet de discussions entre les antiquaires, a êté constatée par les découvertes de monuments anciens dues aux fouilles du baron Judica et, en dernier lieu, de la commission sieilienne, à Aeremonte, près de Palazzolo, à vingt-quatre milles de Syracuse 2.

Ces fouilles ont fait connaître de nombreux fragments d'architecture, des statues, des tombeaux ornés de basreliefs taillés dans le roc, un amplithéâtre et même un odéon contigu3. Ces monuments d'une ville subalterne comme Aeres donnent une idée de la splendeur de la métropole 4.

Dans eette même année où fut fondée Aeres, les Syracusains bâtirent aussi, selon Étienne de Byzanee<sup>5</sup>, une ville à Enna, près de la vallée où, d'après la fable, Pluton était

Ακρών, Λεοντίνων, Μεγαρέων, Ελώρων , Νεαιτίνων , Ταυρομενίων.

1 Pline, 1. III, 14.

<sup>2</sup> Fazello (Décad. I., l. X) avait déjà placé Acres près de Palazzolo. Cluvier combattit cette opinion, et supposa qu'elle avait pu se trouver près du couvent de Santa Maria del Areo, qu'il nomme dell' Arcia. Bonanni, dans la Siracusa illustrata, défendit l'opinion de Fazello, que M. le duc de Serra di Falco a définitivement établie dans son magnifique ouvrage Antichità della Sicilia . Palermo, 1840, t. IV, p. 156 et suiv. - Thucyd, I. VII, 78, parle d'nne colline axpaior héras, dont le nom et

la position se rapportent à Acremente. 3 Dans le chapitre sur les arts, nous parlerons de cet odéon, qui est peut-être, de tous les monuments de ce genre, celui dont la destination

est le mieux constatée. Les médailles d'Acres portent une tête de femme avec une espèce de chapeau couronné d'épis, et au revers une femme debout, tenant deux .flambeaux, avec la légende : Axpaiur,

4 Sur Acres, voy. Heyne, Opusc. acad. t. 11; p. 259; Raout-Rochette, Hist. des col. gr. t. IV, p. 73; Letronne, Topogr. de Syracuse, p. 25. <sup>6</sup> Étienne de Byz. Éγνα, πόλις Σι-

κελίας, κτίσμα Συρακουσίων μετά ο

sorti de son empire souterrain pour enlever Proserpine1. Ge lieu, qui passait pour être précisément au centre de la Sicile, Σικελίας δμφαλός<sup>2</sup>, est remarquable par des sources abondantes qui découlent de tous côtés des montagnes, forment un beau lac et répandent la fraîcheur dans la vallée qui s'étend au-dessous. L'aspect riant de cette contrée justifie encore les descriptions des anciens poètes. La petite ville de San Giovanni, qui s'élève sur l'emplacement d'Enna, n'a pas conservé de monuments antiques. On y reconnaît seulement les fondations d'un temple dont les pierres ont sans doute été enlevées pour bâtir les églises chrétiennes. . Ce monument, qui occupait un carré long, paraît avoir été construit sur une très-grande échelle; mais Dorville a cru reconnaître que quelques parties n'avaient pas été édifiées. D'après une conjecture assez ingénieuse de Cluvier. adopté par Dorville, cet édifice auraît été le temple de Cérès que Gélon faisait construire lorsqu'il fut surpris par la mort4.

Nous aurons plusieurs fois occasion de parler d'Enna, qui, après la mort de Thrasybule, redevint indépendante, fut reconquise par Denys l'Ancien<sup>5</sup>, occupée par les Campa-

Em Espaxousour. Quelque rapide qu'on suppose l'accroissement de Syracuse, on est surpris de lui voir fonder deux colonies dans une même année.

Ovid. Métam. 1. V. — Silius Ital.
 XIII.

<sup>3</sup> Diod. 1. V. Δοκεῖ δ' ἐν μέσφ κεῖσθαι τῆς όλης νήσου, διὸ καὶ Σεκελίας ὀμφαλὸς ὑπό τινων ὀνομάζεται. (Cf. Cicéron, Verr. IV.)

Dorv. Sicula, p. 143. . ... Locus

sane omnibus nature deliciis ri«dens: passim colles adusque ver»ticem vineis et aliis arboribus
«fruticibus vestiuntur: ripa tamen
»patiando apta, imo curribus agen«tits satis patens undequaque libera
»frucitetis relicia est.

\* Diodore, 1. XI. Ο δέ Γέλων δαελάθετο σεερον και κατά την Αίτνην (au lieu de ce mot, Cluvier lit Έννην) κατασκενάζεις νέων Δήμητρος.

Diod. 3. XIV, 14.

niens sous Denys le Jeune<sup>1</sup>, rétablie par Timoléon<sup>2</sup>, soumise de nouveau à Syracuse par Agathocle<sup>3</sup>, et qui finit par se donner aux Romains<sup>4</sup>, desquels elle reçut le titre de municipe attesté par des médailles<sup>3</sup>.

Casmènes, fondée vingt ans après Acres\*, par conséquent olymp. xxxv\*, 2 (av. J. C., 643), était plus éloignée de Syracuse, dans la direction du cap Pachynum. Les géographes ne sont pas d'accord sur sa position précise. Arezio la suppose près de la ville moderne de Camiso; Cluvier, dont l'opinion est la plus suivie, à Siceli; Bonanni, entre ces deux villes\*. Après l'indication de sa fondation, il n'est plus fait mention de cette ville qu'à l'occasion du retour des Géomores, qui s'y étaient réfugiés, et que Gélon ramena à Syracuse\*.

Nois joindrons ici deux autres petites villes ou places de guerre du territoire des Syracusains, sur la fondation desquelles nous n'avons trouvé aucune indication précise, mais que nous croyons remonter à cette première époque du développement paisible de leur prospérité °, l'éloros °, près de l'embouchure de la rivière du même nom (aujourd'hui le Noto ou Aviso) et probablement sur la voie Hélorine <sup>11</sup>, qui

<sup>1</sup> Diod. 1. XIV, 78.
1 Idem, ibid. 73.

<sup>3</sup> Idem, XIX, 71.

Tite-Live, 1. XXIV, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> P. Burmann, Comment. ad num. Scal. p. 366. Des médailles d'Enna portent une charrue trainée par deux dragons, et un épi de froment. Rev. un homme debout, revêtu d'un manteap et tenant de la main droite un

sceptre. Lég. ENNAION.

\* Thucyd. VI., 5. — Étienne de Bys. v. Kzopéve.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Serra di Falco, Antichità della Sic. t. IV, p. 157.

<sup>\*</sup> Hérodote, l. VII, 155.

Hist. des colonies gr. t. IV, p. 73.
 Letronne, Topogr. de Syrac. p. 25.
 Elien, Hist. des An. 1, XII. 30.

passage corrigé par Wesseling. — Diod. Except. t. II., p. 502. (Voir l'édition d'Ælien de Fr. Jacobs, Iéna, 1832.) — Étienne de Byz. — Apollod. Chron. I. fig. 47. — Athénée, l. VIII: — Pline, l. XXXII. 2.

<sup>12</sup> Thucyd. VI , 70; VII , 80. - Le-

conduisait de Syracuse, vers la côte méridionale de la Sieile, à Camarina, Géla, etc. et Nétum, aujourd'hui Noto, voisine d'Héloros et un peu moins éloignée de Syraeuse que Casmène, ce qui peut faire supposer qu'elle fut fondée antéricurement.

# S XIII. SÉLINONTE.

Malgré l'absence de détails historiques, on ne saurait douter de la consistance que les établissements des Grecs avaient acquise sur toute la côte orientale de la Sicile, quand on voit Mégares, environ un siècle après sa fondation, non eontente de l'extension de territoire qu'elle aurait pu chercher dans son voisinage, envoyer une colonie presque à l'autre extrémité de la Sicile, à Sélinonte 1, près du eap Lilybée, en vue de Carthage et au milieu des comptoirs commereiaux des Phéniciens. Les Mégariens donnèrent pour chef à cette expédition Pammilus, que, suivant l'usage recu en pareil cas, ils avaient appelé de leur mère-patrie2. Les indications chronologiques fournies par Thucydide sur l'époque de la fondation de Sélinonte ne s'accordent pas parfaitement avec celles qui résultent du texte de Diodore. Nous avons vu que, selon Thueydide3, Mégares avait été détruite par Gélon, après deux cent quarante-einq ans de durée. Nous

tronne, Topogr. de Syruc. p. 53 el 60. J Scymuus de Chios, v. 291: Meyapeis Echwerd . of Lehior of έχτισαν Ακράγαντα.

2 Thucyd. l. I, 24, indique, d'une manière formelle, cet usage de demander à leur métropole les chefs des nouvéaux établissements que les colonies fondaient à leur tour. Επίδημους.... Ταύτην ἀπώκισαν μέν Κερχυραίοι, οίπίσης δ' έγένετο Φάλιος Ερατοκλείδου κορίνθιος, γένος τῶν ἀζ' Ηρακλέυς, κατά δή τὸν παλαιόν νόμον έκ της μητροπολέως κατακληθείς.

3 Thucyd. VI , 4. Hpir đề draciira, έτεσιν ύςερον έκατὸν ή αὐτοὺς οἰκή-. σαι, Πάμμιλον πέμφαντες ές Σελινούντα κτίζουσι· καὶ ἐκ Μεγάρων, τῆς μησφοavons fixé cette destruction à l'an 48a, et., par conséquent, la fondation de Mégares à l'an 7ap¹. Thucydide ajoutant que Mégares envoya une colonie à Sélinonte cent aus après sa propre fondation, nous devrions done placer cette entreprise en 6ap. Cependant, Eusèbe place la fondation de Sélimonte à une époque antérieure, dans la 2' année de la xxx' olympiade, av. J. C. 655°, et Diodore, en parlant de la destruction de Sélimonte par les Carthaginois (olymp. xcn. 4; av. J. C. 409), lui donne quatre cent deux aus d'existence eq uir eporte son origine à l'olympiade xxui (av. J. C. 65), date qui s'écarte peu de celle d'Eusèbe. Il n'est donc pas à propos de corriger le texte de Diodore, comme quelques critiques l'ont proposé, pour le faire cadrer avec les calculs de Thucydide.

Peut-ètre le chiffre de Diodore se rapportet-il à un établessement qui aurait précédé de quelques années celui des Mégariens. On peut croire que les premiers habitants de Sélinonte étaient des Phéniciens. Ils exercèrent souvent une sorte de suzeraineté sur Sélinonte, même avant l'époque où ils s'en rendirent maîtres, et les Sélinontins eurent à combattre, dès les premiers temps de leur établissement, les Égestains, alliés constants des Phéniciens. Les Gnidiens, qui se fixèrent, d'ans l'olymp. L (av. J. C. 580), selon Diodore, à Lipara, une des iles d'Éole<sup>3</sup>, avaient abordé auparavant près

πόλεως ούσης αὐτοῖς, ἐπελθών, συγκατώκισε.

<sup>1</sup> Ces calculs s'accordent avec ceux d'Ot. Müller, *The Dorians*, I, c. v1, 5 10, note B, t. Γ<sup>n</sup>, p. 135 de la traduction anglaise.

<sup>2</sup> Eusèbe, Chron. II, p. 121. — Syncell. Chronogr. p. 213. Il est à remarquer que cette indication de la fondation de Sélinonte ne se trouve pas dans l'édition d'Eusèhe d'après le texte arménien, Milan 1818,

<sup>3</sup> Eusèbe place la fondation de Lipara à l'qlymp. xxxvin (av. J. C. 628), p. 328, édit. de Milan. Il ne dit point par qui. Diodore; l. V, 8, dit qu'elle

du cap Lilybée, où ils avaient trouvé les Sélinontins en guerre contre les Égestains. Pentahlus, chef des Gnidiens et descendant d'hippotès, un des Héraclides, avait embrasé avec empressement la cause des Doriens de Sélinonte; cependant, les Égestains furent vainqueurs, Pentathlus périt dans le combat, et les autres chefs des Cnidiens, Gorgus, Thestor et Épithersidès se rembarquèrent!. Il est probable que, après leur départ, les Sélinoutins furent forcés de souscrire à une paix onéreuse.

Pausanias rapporte les mêmes événements, avec quelques variantes, d'après Antiochus de Syracuse. Selon lui, Pantathlus aurait fondé en Sicile une ville qui paraît être Motya, d'où il fut expulsé peu de temps après par les Élymes et les Phéniciens<sup>2</sup>.

Sélinonte, comme plusieurs des villes de la Sicile, avait emprunté son nom du fleuve près duquel elle était bàtie 3. Strabon énumère plusieurs fleuves Sélinonte: l'un près d'Éphèse, un autre en Élide, un près d'Égée, et, enfin, celui qui coule chez les Mégariens d'Hybla 3. Ce mot dérive de Eschyów, espèce d'ache ou de persil dont la feuille figure comme symbole sur les médailles de Sélinonte<sup>8</sup>.

fut gouvernée par Astyochus, un des fils d'Éole, et que longtemps après, comme elle était redevenne déserte, les Caidiens et les Rhodiens résolurent d'y établir une colonie. 1 Diod. V. o.

<sup>9</sup> Pausanias, X, 11. — Antiochus, frag. 2. (Snr la colonie des Cnidiens à Lipara, voy. l'Hist. des col. gr. t. III, p. 388 et sniv.)

3 C'est une remarque de Duris, cité par Étienne de Byz. au mot Āπραγαε. Φποί Δοῦριε ότι αἰ πλεῖςαι τών Σικελών πόλεων έκ πών ποτιμών όνομάζοντας, Συρακούσας, Γέλεν, Ιμέραν, Σελινούστα καὶ ζουικούστα καὶ Ερύκην καὶ Κάμικον, Αλοκόν τα καὶ Θέρμον καὶ Καμαρίναν, (Υογεα aussi Vibius Sequester, de Fluminibus, et les notes d'Oberlin, p. 185.)

Strabon, I. VIII, p. 387: Ωλος δὲ Σελινοῦς ὁ πρὰ τοῖς Τέλαἰοςς Μεγαρεῦσι, οδε ἀνέψτσαν Καρχηδόνιοι. Strabon parle aussi, I. X, d'un oracle d'Apollon sélinontin en Eubéo.

Les plus anciennes médailles de

#### 5 XIV. HIMÉRA.

A peu près vers le même temps où les Mégariens s'établissaient à Sélinonte, les Zancléens envoyaient aussi à l'occident, mais sur la côte opposée, baignée par la mer de Tyrrhénie, Euclide, Simus et Sacon fonder la ville d'Himéra, A cette colonie s'étaient joints des exilés de Syracuse, que Thucydide désigne sous le nom de Mylétides 1. Ce nom leur venait probablement de ce qu'ils avaient séjourné quelque temps à Mylæ, petite ville bâtie un peu auparavant par les Zancléens sur cette même côte et en face des îles d'Éole. En effet, Strabon2 confirme cette conjecture en disant qu'Himéra fut fondée par les Zancléens de Mylæ. De cette réunion résulta dans le langage un mélange de dorien et de chalcidien, c'est-à-dire d'ionien; mais les institutions de Chaleis dominèrent 3. La fusion des dialectes chez les habitants d'Himéra s'explique encore par les nouveaux colons doriens ou venus d'autres parties de la Grèce, que Théron y établit après avoir fait périr beaucoup de citoyens ennemis de son autorité . Après cette révolution, dont nous par-

Sélinonte portent pour type la fouille de sellnum, « for evens un carré creux divisé en huit partien, et présentient à peu près l'aspect d'une coix de Male, ou la même feuille dans le carré creux, avec les lettres EAAL Les médalles plus récentes ont des types variés, où la feuille de celinôme ne récouver dans le chânige.

¹ Thucyd. VI, 5 : Kai lyafen droi

Thucyd. VI, 5.: Καὶ Ιμάρα ἀπὸ Ζάγαλης ψαίσθη, ὁπὸ Εὐαλρίδου καὶ Σέκωνος, Καὶ Χαλαιδεῖς

μέν οι πλείτου Ελθού είς την δικοικίαυ. Συνήκησαν δέ αύτοις και όκ Συρακουσών Φυγάδες, σίδισει νικηθέντες, οι Μυλυτίδαι καλούμενου.

Strabon, I. VI: The ludges who of its Muhaus Extrava Zayahaño.
Thucyd: VI, 5: Kai Queen with use yeards the texture and despides despides to Kadaubów and despides despides to the control of t

Diod. XI, 59.

lerons à l'occasion du règne de Théron, Himéra redevint florissante, jusqu'à l'époque où les Carthaginois la renversèrent, olympiade xcri, 4 (av. J. C. Aog.). Diodore, qui mous a donné le récit de la destruction d'Himéra, nous apprend qu'elle avait subsisté deux cent quarante ans¹, ce qui place sa fondation en 64g. Ce fut le dernier établissement important des colonies chalcidiennes, et peut-être l'apogée de leur prospérité; bientôt nous les verrons, en contact et en guerre avec les villes doriennes, tomber succesivement sous les coups de leurs heureuses rivales².

### S XV. CAMARINA.

Syraeuse, quoique agitée déja de convulsions politiques, dont l'existence nous est révélée par ses émigrés, surnommés Mylétides, forcés de chercher de nouveaux pénates parmi les Chalcidiens, fonda une colonie qui ne tarda pas à devenir plus importante que celles d'Acres et de Casmènes, dont nous avons parlé plus haut. Les chés en furent Dascon et Ménécolus; ils bâtirent Camarina près d'un marais du même nom, entre les rivières Hipparis et Oanos, à peu de distance du territoire de Géla's. Camarina dut peut-être sa naissance à quelque dissension civile. On serait tenté de le supposer en voyant les discordes se manifester souvent entre elle et Syraeuse, au lieu des rapports intimes qui

mot suépa, jour). Dans le champ, les initiales HI. Rv. carré creux divisé en huit parties.

<sup>1</sup> Diod. XIII , 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur la fondation d'Himéra, voy. Here, Opascala academica, l. II, p. 270; Hist. des col. gr. t. III, p. 319; Fazello, De rebas siculis, décad. 1, l. IX, ch. II, p. 374 de l'édit. de 1949; Le type le plus ancien des médailles d'Himéra est un coq (par allusion au

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Τουςγά, VI, 5: Καὶ Καμαρίσα τὸ πρώτου ὑπὸ Συρακοσίωυ ψαίσθα, ότουν έγγότατα πέντε καὶ τριάκουτα καὶ ἐκατὸυ μετὰ Συρακουσόν πτίστυ.

doivent unir les colonies à leur métropole. Quarante-six ans après sa fondation, elle fut détruite par Syracuse, à l'autorité de laquelle elle avait voulu se soustraire 1. Dans la suite, elle fut rétablie par Hippocrate; tyran de Géla, qui l'obtint des Syracusains, en échange des prisonniers qu'il avait faits sur eux2; puis, quand Gélon réunit la souveraineté de Géla et de Syracuse, il transporta dans cette dernière ville les habitants de Camarina; elle se releva cependant, et nous la verrons, au temps de la guerre du Péloponnèse, alliée des Léontins contre sa métropole.

Pour l'époque de la fondation de Camarina, nous avons la rare satisfaction de trouver, dans des auteurs différents, des dates concordantes. Thucydide nous apprend qu'elle eut lieu cent trente-cinq ans après celle de Syracuse. Eusèbe 5 la fixe à l'olympiade xLv, 3, ce qui est, en effet, cent trente-cinq ans après l'année où il a placé la fondation de Syracuse. Selon Scymnus de Chios, Camarina fut détruite après quarantesix ans d'existence, par conséquent 552 ans av. J. C. en l'olympiade LVII, dans laquelle le scholiaste de Pindare \* place aussi cet événement ; coîncidence qui vient à l'appui des dates fournies par Eusèbe 5. L'emplacement de Camarina n'est au-

<sup>1</sup> Scymnus, v. 293, édit. de M. Le-Συρακόσιοι δέ την Καμαρίνην λεγο-

μένην [έχτισαν]. Αὐτοὶ δὰ ταύτην ήραν ἐκ βάθρων κάλεν,

Hode &E ben nal rerlapinour ganulyny.

<sup>3</sup> Thucyd. lieu cité. - Hérod. VII. 3 Eusèbe, I, II : Kanapira wols

<sup>4</sup> Schol. Pind. Olymp. V, 16. Kri-

ζεται μέν γάρ ή Καμαρίνα τεσσαρακο

off starry Dunnide . emparado των δέ τῶν Συρακουρίων, πορθείται τθ εξ' δλύμπ, είτα δυ τη πε' δλυμπιάδι.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nous rapprochons ces diverses Fendet. de Syr. selou Enable. 933 av. J. C. Latervalle selon Thucydide ... 435 ...

Fond. de Camarina celon Eusèba et le scholiaste de Pindare, ol. ins, 3 ..... 598 av. 5. C.

Interv. selon Scymaus de Chios. 46 Destroct, de Comacina pelos fo

schol. de Pindare, ol. Lvn.. 652 ov. J. C

jourd'hui marqué que par le marais près duquel elle s'élevait, et que les habitants avaient essayé vainement d'assainir <sup>1</sup>.

# S XVI. AGRIGENTE.

Agrigente dut son origine à Géla, qu'elle ne tarda pas à éclipser. Selon Thucydide, les habitants de cette ville, cent huit ans environ après leur établissement, bâtirent Agri-

1 A l'occasion de ces tentatives malhenreuses, les Camarinéens reçurent l'oracle, passé depuis en proverbe : Mit zive: Kapápivav. azivntos γάρ άμείνων. Μήποτε χινήσαι την uciora ucicora Deins, (Voy. Anthol. palat, IX , 685,-Zenob. cent. V, 18.) M. le duc Serra di Falco (Antic. di Sirac. p. 150) a'exprime ainsi sur Camarina: «Pindaro celebra i due «fiumi Oano ed Ippari e la palude « Camerina che dato avea nome alla città. Or l'esistenza della palnde «Camerana in mezzo ai due finmi Frascolaro e Camerana mostrande capertamente l'identita de' luoghi emoderni con quelli indicati da Pinedaro, non lascia punto a dubitare cehe quivi vicine e propriamante nello scaro nominato delli scoglitti · sorgere l'antica Camarina. ·

Les types des médailles de Camarina sont très-rariés, peut-être par suite de ses révolutions. Un eygne figure dans la plupart. Les unes portent une Pallas debout, appuyée sur a lance. Rv. la Victoire volant audessua d'un eygne. D'autres, la tête de Pallas, celle d'Hercule, une sénouette et un fézard, etc. Quelques médailles de petit module, qui portent un cygne, et au revers un carré creux divisé par deux lignes diagonales, et que l'on avait attribuées à Camarina, paraissent appartenir à des colonies athéniennes de la Thrace. Quelques médailles de Camarina portent une tête de face tirant la la langue, que l'on désigna, tantôt comme un masque scénique, tantôt comme une tête de Méduse. D'après une observation d'Eckel , développée par M. le duc de Luynes, ee type représenterait la face de la lune. et conviendrait d'autant mieux à Camarina, que gamar signifie, diton , lune , en phénicien. Il est donc probable qu'avant l'occupation bellénique, les Phéniciens occupérent ce lieu, auquel ils laissèrent un nom tiré de leur langue. Les médailles dont nous parlons, et qui portent au revers un crabe ou un palmier, avec légende phénicienne, durent être frappées, en mémoire de ce premier établissement, par les Carthaginois, redevenns momentanément maitres de Camarina, du temps de Denys, d'Icétas on d'Agathocle.

gente, à laquelle ils donnèrent le nom du fleuve Acragas, et qui reçut d'eux des institutions doriques. Aristonous et Pystilus furent ses fondateurs 1. On ne trouve pas dans Eusèbe la date précise de la fondation d'Agrigente; mais, comme il suit Thucydide, en mettant quarante-cinq ans d'intervalle entre Géla et Syracuse, dont il avait placé l'origine en 733 avant J. C. on peut, d'après ce point de départ, fixer la fondation d'Agrigente à l'an 580, ce qui correspond à l'olympiade L, 1, et s'accorde exactement avec le scholiaste de Pindare 2. Un autre commentateur de ce poête prétendait que les ancêtres de Théron étaient venus directement de Rhodes à Agrigente. Nous avons dit, en parlant de Géla, qu'Entiphème, fondateur de cette ville, avait pris sur les Sicaniens la place forte d'Omphacé, bâtie par Dédale pour Cocalus, à l'emplacement où s'éleva depuis Agrigente. Il serait possible qu'une partie des Rhodiens se fût fixée, dès ce moment, en ce lieu, qui, prenant dans la suite de l'importance, aura été érigé en cité indépendante de Géla, l'an 580. Agrigente, comme la plupart des villes les plus anciennes, était bâtie à quelque distance de la mer; mais elle avait, à l'embouchure de l'Acragas, un port de commerce 3.

Agrigente est la dernière cité Importante élevée en Sicile par les Grees, et nous aurons à enregistrer à l'avenir plus de révolutions et de villes détruites que de fondations nouvelles. Les états dont nous venons de voir la naissance,

- Thneyd. VI, 4.— Scymnus, v. 201.
  - Schol, de Pind. Olympique II.
    Εμπορεῖον. Ce mot était quelquefois devenn un nom propre. Étienne de Byzance cite trois villes ainsi nom-

mées, dont une en Sicile.

- Une belle description d'Agrigente par Polybe nous a été conservée dans les extraits de son IX° livre.
- Le type le pins fréquent sur les médailles d'Agrigente est un aigle, quelquefois dévorant un lièvre, et au revers un crabe.

Zancle, Navos, Catane, Léontini, colonies des Chaleidiens; Syracuse et ses dépendances, Camarina, qui sépara plusieurs fois sa cause de celle de sa métropole; Géla', Agrigente, enfin Himéra et Sélinonte, premières conquêtes des Carthaginois, sont les seuls qui jouent un rôle politique dans cette histoire; et, dans l'éspace de quelques siècles, nous les verrons, pour la plupart, disparaître successivement de la seène.

Dans cette première période, les Grecs, maîtres de presque tout le littoral et des campagnes les plus fertiles, n'eurent de luttes à soutenir que contre les barbares, Sicaniens ou Sicules, qu'ils avaient repoussés dans le centre de l'île. Grâce au commerce et à l'agriculture, toutes ees villes avaient prospéré sans chercher à acquérir par les armes la suprématie sur leurs voisines. Mais, lorsque la population, prodigieusement accrue, ne trouva plus à s'étendre, en même temps que la plus grande partie des terres restaient entre les mains d'un petit nombre de familles issues des premiers colons, alors les prolétaires éprouvèrent un état de malaise, dont quelques ambitieux profitèrent pour changer la forme de la république et s'emparer du pouvoir absolu. Dans chaque ville surgit un tyran, qui chercha dans la guerre un moyen de conserver ou d'étendre son autorité précaire. Les Grecs s'épuisaient ainsi en luttes intestines, lorsque enfin s'élevèrent quelques princes plus grands, qui ne ramenèrent en Sicile ni la paix, ni la liberté, mais lui donnèrent, en échange, la splendeur des arts et la gloire militaire.

# S XVII. PANÆTIUS, TYRAN DE LÉONTINI.

On lit dans Eusèbe, à la quatrième année de la xun' olympiade (600 avant J. C.):

«Panætius, le premier en Sicile, se fait tyran 1, » Cette courte indication est confirmée par deux passages presque aussi laconiques de la Politique d'Aristote. En énumérant les diverses révolutions, ce philosophe dit que souvent les oligarchies se changent en tyrannie, comme cela est arrivé. à la plupart des anciennes oligarchies de la Sicile, par exemple, chez les Léontins, la tyrannie de Panætius ; à Géla, celle de Cléandre; à Rhegium, celle d'Anaxilas, et de même dans beaucoup d'autres villes2, Il remarque encore ailleurs que l'on arrive à la tyrannie par la démagogie<sup>3</sup>, comme fit Panætius chez les Léontins. Probablement Aristote avait rapporté avec quelques détails dans son recueil des Gouvernements. Πολιτεΐαι, la révolution à laquelle il fait ici une simple allusion, et il est possible que Polyen ait puisé à cette source le récit du stratagème odieux par lequel Panætius s'empara du pouvoir 4. Les Léontins étaient en guerre contre les Mégariens au sujet de leurs frontières. Panætius, qui avait le commandement des troupes, commenca par exciter secrètement les fantassins et les pauvres contre les riches et les chevaliers; puis, un jour, à l'occasion d'une revue hors des murs de la ville, il ordonna d'éprouver et de compter les armes des chevaliers, dont les écuyers, pendant ce temps, devaient faire paître les chevaux. Il char-

2 Eusèbe, II, p. 329, ed A. Mai: « Panætius in Sicilia primus tyrananum se fecit.»

1 Aristote , Politique , livre VIII 0 . (5), chap. x , édition de M. Barthélemy Saint-Hilaire : Kal sis rupusvida usraballes et aliyapylas, 60περ έν Σικελία σχεδόν αι πλείσθαι του devalue, de Acorrison de την Παναιτίου τυραγνέδα, καὶ έν Γέλα εἰς

The Kheinspoo, and in Paylo els The Αναβλάδο, και έν άλλαις πολλαϊς πό-

λεσιν ώσπένων. A Arist. Polit. VIII (5), 8: Hapaletos de és Acorcisos na Kóledos és Koρίοθο και Πειδίτρατος Αθήσησι και Acceptores de Enphanolouis nat érepor τον αύτου τρόπου έπ δημαγωγέας: Polyen, Stratag. V, 47.7

gea de l'inspection des armes soixante fantassins qu'il avait fait entrer dans ses projets is éloignant un peu, comme pour chercher l'ombrage d'un petit bois, il engage les écuyers à tomber sur leurs maîtres. Ces hommes montent à cheval, s'emparent des armes que l'on comptait, massacrent les chevaliers sans défense, et, accompagnés des fantassins qui avaient pris part à ce meurtre, ils rentrent dans la ville, qu'ils livrent à Panætius.

#### S XVIII. PHALARIS.

Le nom de Phalaris, tyran d'Agrigente, est taistement fameux i dans l'antiquité; mais cette célébrité, loin de répardre du jour sur son histoire, n'a fait que l'entourer de fables entre lesquelles il est difficile de démèler la vérité. Échétus, Busiris, Phalaris, sont devenus des types de la cruauté, et les auteurs ont mis sans serupule sur le compte de ces tyrans tous les sévices imaginables. Phalaris est surtout connu par le taureau d'airain dans lequel il faisait brûler viís les malheureux, dont les cris, imitant le mugissement d'un bœuf, complétaient l'illusion. L'Athénien Périlaüs, inventeur de cet odieux supplice, en fut, diton, par un juste châtiment, la première victime. La réalité des traditions relatives à ce taureau a été très-contreversée dans l'antiquité 2. Timée niait son existence 3 ou plutôt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Cicéron, Dr disinat. I. I, 23. — Pindare, Pyth. I et le schol. — Callimaque, fragm. 63, edit. de M. Boissonade, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez une dissertation de J. F. Ebert, Historia critica Tauri Phalaridei, dans son livre intitulé Eureluiv sive Commentariorum de Sicilia vete-

ris geographia, historia, mythologia, lingua, antiquitatibus sylloge; Regimonti Pruss. 1830. Nous croyons qu'il n'a paru jusqu'ici qu'une faible partie des travaux que ce titre fait.

espérer.

Diodore, XIII, 90. — Timée, fragm. 117, éd. Didot.

disait qu'il avait été jeté à la mer par les Agrigentins 1; Polybe et Diodore assurent, au contraire, qu'il fût retrouvé à Carthage, où il avait été transporté après la conquête d'Agrigente 2. Nous reviendrons, à l'occasion du culte de Jupiter atabyrien, sur ce taureau de Phalaris, qui n'était peut-être pas un acte isolé de cruauté. mais une tentavive d'introduire les coutumes féroces des Phéniciens et la crémation des victimes humaines<sup>3</sup>. Le taureau de Phalaris a fourni à Lucien le sujet de deux déclamations dans lesquelles il suppose que le tyran fait hommage au temple de Delphes de cet instrument de supplice, et que les Delphiens délibèrent s'ils doivent accepter une semblable offrande 4. Un autre sophiste, dont l'époque et le, nom sont restés inconnus, a mis sous le nom de Phalaris un recueil de lettres3, qui, durant le moyen âge et même encore depuis la renaissance, ont passé pour authentiques. Bentley, dans une discussion célèbre parmi les critiques, a fait justice de l'œuvre de ce faussaire, et montré, par le style, par l'ensemble de l'histoire littéraire de la Grèce et par les anachronismes que cette correspondance renferme, qu'elle avait été forgée à une époque bien postérieure à Phalaris6. Cependant, si l'auteur s'était appliqué à donner avec soin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schol. Pind. Pyth. I, v. 135. — Timée, fragm. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Polybe, XII, 55. – Diod. XIII, 91.

<sup>3</sup> Il y a quelques traces de l'useques describces bumains dans les temps antérieurs à l'établissement des Grecs. (Voy. le paragraphe sur les dieux Pulici, dans la 3º partie de ce livre, an chapitre Religien.

Luciani oper. t. V, p. 38, ed. Bipont, La première de ces déclama-

tions est une apologie de Phalaris. On y tronve quelques faits qui paraissent historiques, par exemple na acte de clémence du tyran envers deux amis qui avaient conspiré contre

ses jours. (V. Elien, Hist. drs. II, 4:)

M. H. Schafer en a donné, en
1823, à Leipsick, nne nouvelle édit.
avec le commentaire de Boyle, Lenneo-et Walkenacr.

Voyez la dissertation de Beutley

à ces lettres ce que l'on nomme aujourd'hui la couleur locale, en recherchant les détails historiques qui, certainement, existaint encore de son temps, nous pourrions trouver dans cette composition des renseignements précieux; mais on voit qu'il s'est borné à peindre un caractère et à exercer sa plume. Sous le rapport du style et même des pensées, ces lettres sont loin d'être sans mérite; mais nous devons renoncer à y puiser des indications historiques, à moins qu'elles ne s'accordent parfaitement avec les faits constatés.

On trouve aussi plusieurs récits sur Phalaris dans les Stratagèmes de Polyen, qui, malheureusement, ne cite pas les auteurs qu'il copie, et ne monte pas asses de critique pour faire lui-même autorité. Cependant, la disette d'historiens nous oblige à lui emprunter quelques détails. Phalaris, si l'on en croît les lettres qui portent son nom 3, était d'Astypalée, une des lles Sporades. Exilé par ses concitoyens, il vint s'établir à Agrigente, où il s'empara de l'autorité. Selon Polyen, il avait commencé par être publicain, c'est-àdire fermier des impôts\* dans extet ville, et s'était aequis sains une grande fortune. Les Agrigentins ayant résolu d'élever, sur la montagne qui domine leur ville, un temple à Jupiter, Phalaris offrit d'en faire l'entreprise. Sa fortune et son habitude des affaires présentant des garanties pour l'achèvement

sur les lettres de Phalaris, en anglais, 1697 et 1699, et en latin, avec des additions de Lennep, 1777, on sous le titre de Bentleii opascula philologica, Lips. 1781.

L'auteur des lettres de Phalaris le fait ainsi parler sur lui-même (lettre w): Eyn yap ús éuxurou olda Φελαριν Λεωδάμπντος ωίον, Αςυπαλαιέα το γένος, πατρίδος δικοτερήμενου, τόρουνον Ακραγαντίνου, έμπειρου πολέμων, άπτῶτα μέχρι τοῦ παρόντος. Cette espèce d'exposition théatrale u'est pas très-naturelle.

<sup>2</sup> Polyen, Strat. V. 1: Φάλαριε άπραγαρτίνος τελώνης. κ.τ.λ. des travaux, sa proposition fut agréée: on lui confia donc les deniers publics. Il acheta un grand nombre d'esclaves travailleurs, fit venir des ouvriers étrangers, et amassa sur la hauteur des matériaux de toute espèce. Un jour, il fit publier la promesse d'une récompense à ceux qui dénonceraient les voleurs qui avaient, disait-il, enlevé du fer et des pierres. Comme le peuple s'indignait de ce vol, il obtint la permission d'entourer la montagne d'une enceinte destinée, en apparence, à prévenir le retour d'une semblable tentative. Après ces précautions, il arme ses ouvriers, et, profitant d'une fête de Cérès, il tombe, à l'improviste, sur les citoyens désarmés, en tue un grand nombre et établit la tyrannie dans Agrigente. Nous ne suivrons pas Polyen dans le récit des autres perfidies de Phalaris qu'il décore du nom de stratagèmes, les uns contre les Sicaniens, auxquels il fit la guerre, les autres contre ses propres sujets 1. Nous n'énumérerons pas non plus tous les actes de cruauté qu'on lui reproche, et qu'il accompagnait quelquesois de jeux de mots cruels 2. Nous devons seulement chercher à préciser l'époque de son règne, sur laquelle il y a quelques divergences.

Eusèbe présente deux dates contradictoires; la première dans la troisième année de la xxaur olympiade (avant J. C. 650); mais, à cette époque, Agrigente même n'existait pas encore, et le nom de Phalaris n'a pu être introduit à cette place que par quelque méprise; car Eusèbe indique à l'Olympiade xun, 4 (avant J. C. 665), Panætius comme

Pol. V. 1, 2, 3, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diogen. Param. cent. 11, 50. — Arsenii viol. p. 22: Αεὶ Λεοντῖνοι περὶ τοὺς κρατῆρας.... Οἱ γὰρ ἐν Σι-

κελία Λεοντίνοι περί πότους έσχόλαζον Φάλαρις δ' αὐτούς καταπολεμήσας είς τοῦς κρατήρας έβριψεν.

le plus ancien des tyrans de la Sicile, et, à la troisième année de la an' olympiade (avant J. C. 570), il dit que Phalaris fut tyran d'Agrigente pendant seize ans; ce qui s'accorde avec Suidas, qui place également la tyrannie de Phalaris dans la Lue olympiade 1. Eusèbe fixe vers le même temps (olymp. Lv, 2; 559 avant J. C.) la mort du poête Stésichore, qui fut, en effet, contemporain de ce prince, puisque Aristote rapporte un apologue par lequel il détournait ses concitoyens d'accorder des gardes à Phalaris 2. Si l'on en croit les lettres attribuées à Phalaris, le tyran aurait eu beaucoup d'estime et d'admiration pour ce poête, et lui aurait rendu de grands honneurs après sa' mort. Dans ce même recueil de lettres, on en trouve plusieurs adressées à Pythagore; et, dans la vie du philosophe par Jamblique<sup>3</sup>, il est aussi question de leurs rapports; mais ce livre, informe compilation dénuée de toute critique, ne peut faire une autorité bien forte en faveur de ce synchronisme. La mort de Phalaris est diversement moontée. Selon Tzetzės, que suit peut-être Diodore 4, Phalaris, voyant un jour un épervier poursuivre une volée de pigeons, dit : « Voyez ce que c'est que la lâcheté, car si l'un d'eux résis-

au moment où il allait attenter aux jours d'Abaris et de Pythagore.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suidas : Φάλαρις ἀκραγαντίνος τυραννήσας Σικελίας όλης κατὰ τὴν νδ΄ όλυμπιάδα.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arist. Rhet. 1. II., 20, \$ 3: Λόγος δὲ οἶος ὁ Στιστχόρου πρὸς Φάλαρις. C'est la fable du cheval et du cerf, dont nous avons parlé au paragraphe viii de la première partie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Îαμδλίχου Χαλκιδέων περὶ βίου πυθαγορικοῦ λόγος. Éd. Kiesseling, ch. XXXII, SS 115-122. Selon cet ouvrage, Phalaris aurait été assassiné

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tectes, dans ses Cătiliades, parle plusieurs fois de Phalaris. Il indique ses autorités. Ce sont: Diodore, Lucien et les lettres de Phalaris, auxquelles il ajoute confiance entière. Le récit de la mort du tyran, n'étant pas tiré de ces deux derniers ouvrages, est probablement pris des livres perdus de Diodore. (Voyez Chil. v. hist. 31, v. 95 et suire.)

« tait, ils pourraient triompher de l'épervier qui les pour-« suit 1. » Un vieillard, profitant aussitôt de ce conseil, saisit une pierre et la lance au tyran, qui tombe sous les coups de la multitude. Quelques auteurs ont dit que l'on prolongea son supplice, et que l'on fit périr avec lui sa mère et ses amis 2; Les Agrigentins, en haine de la mémoire de Phalaris, défendirent de porter des manteaux bleus, parce que ceux de ses gardes étaient de cette couleur3. Ce puéril décret, dont on peut du reste trouver d'autres exemples, même chez despeuples plus avancés, n'empêcha pas les Agrigentins de passer immédiatement sous l'autorité d'Alcménès et ensuite d'Alcandre. Ce dernier exerça le pouvoir avec douceur; mais l'on ne sait rien sur leurs règnes, si ce n'est que de cette époque datent la richesse et le luxe des Agrigentins, qui adoptèrent l'usage des vêtements bordés de pourpre 4. Au nombre des conjurés contre Phalaris était Télémaque, qui passait pour un descendant de Cadmus, fils d'Agénor, et dont l'arrière-petit-fils, Theron, occupa le trône d'Agrigente en 487 avant J. C.

## \$ XIX. INVASION CARTHAGINOISE.

Les Grecs durent faire trêve à leurs guerres intestines pour résister à un ennemi puissant de l'extérieur, dont les

- Buffon constate que l'oiseau de proie n'ose pas attaquer les pigeons quand ils sont en tronpe. On voit aussi quelquefois les oiseaux de proie poursuivis par les hirondelles.
- <sup>3</sup> Tretzès, lien cité: Kal de τινες μέν, Θνήσκει, de άλλοι de τινές Φασι, δεσμότητε κατεσχέθη. Compare: Héraclide de Pont, fr. 36. — Valère-Maxime, III, c. 3, attribue la mort
- de Phalaris à Zénon d'Éléa. Gicéron, De officiis, II. 7: «Testis est Phalaris cujus est præter exteros «nobilitata crudelitás; qui non ex «insidiis interiit... non a pancis...» «sed in quem universa Agrigention» «rum multitodo impetum fecil.»
  - <sup>3</sup> Plutarque, Préc. pol. 28.
  - Héraclide, fieu eité.

tentatives, renouvelées durant plusieurs siècles, inondèrent la Sicile de flots de sang, et y amenèrent les redoutables auxiliaires qui mirent un terme à la lutte en soumettant les deux partis au même joug. Les établissements des Carthaginois sur les côtes de la Sicile étaient fort anciens et avaient même précédé l'arrivée des Grecs. Quand ceuxci abordèrent en grand nombre sur les côtes voisines de l'Italie, les Carthaginois se retirèrent dans les îles adjacentes et à l'extrémité occidentale de la Sicile qui regardait Carthage 1. Il paraît d'ailleurs que leurs possessions étaient plutôt des comptoirs de commerce que des colonies militaires. Cependant, nous avons déjà vu qu'ils s'opposèrent, vers 580, à l'établissement des Cnidiens, qui avaient voulu se fixer à Motya. Mais, vers le milieu du vr' siècle avant J. C. la puissance de Carthage prit une grande extension; elle envoya des colonies dans presque toutes les îles occidentales de la Méditerranée et même de la mer Extérieure, et enleva aux Phocéens l'empire de la mer. On rapporte à cette époque l'occupation des îles Baléares, de la Corse, de la Sardaigne 2. Il paraît que ces établissements avaient été précédés de conquêtes en Sicile. Nous n'avons aucun des historiens grecs qui avaient pu parler de ces guerres. Ce n'est que dans l'abréviateur de Trogue Pompée que nous trouvons quelques indications à ce sujet 3. « Après

<sup>1</sup> Thucyd. VI, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heeren: De la politique et du commerce des peuples de l'antiquité; Carthaginois, ch. 11, 5 1<sup>ee</sup>, t. IV, p. 67 de la traduction française.

Justin, I. XVIII, 7: «Cum in «Sicilia diu feliciter dimicassent, «translato in Sardiniam bello, amissa

smajore exercitus parte, gravi prelio victi sunt. Propter quod dacem suum «Malchum, cujus auspiciis et Sicilia partem domuerani et adversus Afros smagnas rea gesserani, cum parto exercitus que superfuerat essulare jusceruni, «—Oroce, IV, 6, tranacrii à pen près ce passage. Seulement,

avoir longtemps combattu, dit Justin, les Carthaginois portèrent la guerre en Sardaigne; mais là ; vaincus dans une grande bataille, ils perdirent une partie de leurs troupes; c'est pourquoi ils condamnèrent à l'exil les restes de l'armée et leur général Malchus, sous la conduite duquel ils avaient auparavant soumis une partie de la Sicile et accompli de grandes choses contre les Africains. » Justin raconte ensuite comment Malchus, au lieu de se soumestre à cet arrêt; vint mettre le siège devant Carthage, et signala sa cruauté contre son propre fils Carthalo, qui revenait après avoir consacré, dans le temple d'Hercule à Tyr, la dime des dépouilles de la Sicile, D'après Orose 1, Malchus était contemporain de Cyrus, par conséquent vers 540 avant J. C. Le combat naval des Carthaginois et des Phocéens, à la suite duquel ces derniers, quoique avant eu l'avantage, jugèrent prudent de se retirer à Marseille et à Élée, est de 539 ou de 536. Les auteurs de l'Art de vérifier les dates placent également en 536 les conquêtes de Malchus en Sicile, ce qui s'accorde avec le reste de l'histoire de Carthage, puisque Malchus précéda de peu de temps Magon, lequel acheva de fonder la puissance militaire de sa patrie2. Mais les au-

d'après soin plan, qui est de montrer que l'histoire des temps antériours au christiantime » l'avrié ét qu'un time christiantime » l'avrié ét qu'un time de malheurs, il a remplacé le mos fidicire, de lastin, per infelière. Mais on ne pent d'outer que les compagnes de Malcheus en Secile a sient été heureuses pour Cartlage, d'après cet autre passage de Justin : fostrere Carthalo, Malchie cuits des criss films, cum pretter castre, partir « Treve, que d'emiss Mirculi ferries si Treve, que d'emiss Mirculi ferries mis Mirculi ferries ma Mirculi ferries de l'artire de l'artire par l'artire que de l'artire par l'artire que de l'artire par l'artire passage de l'artire par l'artire

ex prada Siciliensi quam pater eceperat a Carthaginionsibus missus efuerat, reverteretar, etc.»

Paul Orose, Hist. 1. IV, 6.

<sup>3</sup> Justin, XVIII, 7: «Nec multo spost ipoe (Malchus) elfectati reggii «secusatus, daplicis, et in filio et, in spatria parriedii; pienas dedit. Huic «Mago imperator successit, cujus industria et opes Carthaginensium et imperii fines et belling gloris lau-«des creverunt.»

teurs de cet ouvrage vont trop loin quand ils disent que les Carthaginois firent la conquête de presque toute la Sicile 1; car ils ne furent jamais solidement établis qu'à l'occident de cette île. Sélinonte, qui leur devait peut-être sa première fondation, embrassa souvent leur parti. Ainsi, dans la guerre d'Hamilcar, en 480, elle était l'alliée des Carthaginois, et l'on peut supposer que cette alliance remonte à l'époque des succès de Malchus, vers 540, si ce n'est même à la défaite de Pentathlus le Cnidien, en 580. Dans le traité de commerce conclu entre Rome et Carthage, sous le consulat de Junius Brutus et de Marcus Horatius (500 avant J. C.), et dans . le deuxième traité rapporté également par Polybe (livre III). les Carthaginois, qui interdisent aux Romains tout commerce en Sardaigne et en Libye, les admettent sur le pied d'égalité dans les parties de la Sicile dépendantes de Carthage 2, ce qui nous paraît indiquer que les Phéniciens y comptaient davantage sur l'attachement des habitants. Dans la disette de faits où nous laisse la perte des historiens de cette époque, nous ne devons pas négliger d'enregistrer la victoire olympique de Pamenide de Camarina, dans l'olym-

Art de vérifier les dates, tom. III, pag. 416; éd. de 1819, in-8°.

Νοήμε, Ι. III, S 2α. Σάν Γωριών τι είν Σακλάν παρτήν γεται, δε Καρχόδουα επέρχουαν, Γοι Ας το Ρουμένο πέτες Ρούμε, εκρίμεται Πιώποπο Ιεσακ Ανε ερακές το μεταικό το κατά το πολομόν το μεταικό το πολομόν το μεταικό το πολομόν το μεταικό το πολομόν το μεταικό το μεταικό το περίδεια κοιόμεται το πλόλου το μεταικό περίδεια το πότη μετάτε το πότη μετά

piade LXII" (avant J. C. 5281), qui montre que cette ville, malgré sa destruction en 552, n'était pas tout à fait anéantie, et la victoire d'Ischyrus d'Himéra, dans la LXII olympiade (516 avant J. C.).

## 5 XX. DORIÉE.

Dans les dernières années du vr siècle avant J. C. la Sicile devint le théâtre d'événements importants<sup>3</sup>, qui fixèrent sur elle l'attention de la Grèce, et dont le souvenir nous a été transmis par plusieurs historiens, entre lesquels il suffit de citer Hérodote. Un fils du roi de Sparte vint réclamer Phéritage d'Hercule dans l'occident de la Sicile. Les Carthaginois, qui dominaient dans cette contrée, le repoussèrent et menacèrent d'étendre leurs conquêtes dans toute la Sicile; mais, après une lutte abenirée, les Gress détruisirent l'armée des barbares, en même temps que leurs frères du Péloponnèes triomphaient des Mèdes, et, à la suite de ces succès, commença pour la Sicile une ère de prospérité pendant laquelle elle a jeté le plus vif éclat.

Hérodote<sup>3</sup> raconte comment Anaxandride, fils de Léon, roi de Sparte, n'ayant pas eu d'enfants, les Éphores craignirent de voir s'éteindre en lui la race d'Euristhée, et l'obligèrent, puisqu'il ne voulait pas répudier sa femme, à en épouser une seconde<sup>4</sup>. Celle-ci fut mère de Cléomène; mais alors la première femme cessa d'être stérile et donna le jour à Doriée, et, plus tard, à Léonidas et à Cléombrote. Doriée, qui se faisait remarquer entre tous les jeunes gens

<sup>1</sup> Eusèbe, ol. LXIII; Corsini, Dissert, agonist, pag. 188.

<sup>\*</sup> Eusèbe, ol. LXVI; Corsini, pag.

<sup>3</sup> Hérodote, Terptichore, v. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cette bigamie légale est un fait que nous devons noter en passant, parce que nous reviendrons sur cette question à l'occasion du double mariage de Denys.

par ses brillantes qualités, avait concu l'espoir d'arriver au trône de préférence à Cléomène, dont la raison n'était pas saine. Mais, à la mort de leur père, les Spartiates élurent Cléomène, selon le droit de primogéniture, et Doriée; ne pouvant souffrir de lui rester soumis, demanda et obtint une portion du peuple pour aller fonder une colonie quelque part. Il s'établit près du ficuve Cynips, dans la partie la plus fertile de la Libye. Mais, au bout de trois ans, il fut forcé par les Maces, les Libyens et les Carthaginois, d'abandonner cette contrée, et il revint dans le Péloponnèse. Hérodote impute le mauvais succès de cette colonie à la précipitation qui l'avait fait partir sans consulter l'oracle ni accomplir aucun des rites usités en pareil cas. A son retour, Anticharès lui conseilla, d'après l'oracle de Laïus, d'occuper en Sicile la ville d'Héraclée, assurant que le pays d'Eryx entier appartenait aux Héraclides, comme ayant été conquis par Hercule. Cette fois, Doriée ne manqua pas de consulter la Pythie, qui lui prédit qu'il viendrait à bout de son entreprise. Mais on dit que les Crotoniates, qui étaient menacés par Telys, roi des Sybarites, le prièrent de leur donner du secours. Il y consentit; ct, avec son aide, selon la tradition des Sybarites, les Crotoniates prirent Sybaris, De là, Doriée se rendit en Sicile où il trouva la mort après de grands revers, ce que le pieux Hérodote attribue à la faute qu'il avait commise de se détourner du but qui lui était marqué par les oracles. Les autres chess des Spartiates, Thessalus, Parebatès et Céléas, périrent aussi dans une bataille contre les Carthaginois et les Égestains. Il ne demeura qu'Euryléon, qui alla se jeter avec les restes de son armée dans Minoa, colonie des Sélinontins 1. Il délivra

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hérodote, lieu cité : Εσχε Μινώην την Σελινουσίων dποικίαν. Nous

Sdinonte de la tyrannie de Pythagore¹; mais, ayant voulu, à son tour, y régner, il fut massaeré aux pieds de l'autel de Jupiter où il s'étair réfugié. Dans cette guerre périt aussi Philippe de Crotone, qui avait dù épouser la fille de Telys, roi de Sybaris; mais qui, banni de Crotone, s'était réfugié à Cyrène, d'où il était venu se joindre à Doriée aveu vaisseau et des soldats entretenus à ses frais. Comme il avait remporté une victoire olympique, et qu'il passais pour le plus beau et le plus brave des Grees de son temps, les Égestains lui rendirent un honneur qu'ils n'avaient encore accordé à personne, celui d'un monument et d'un culte héroique 2.

Tel est à peu près le récit d'Hérodote. Maintenant, si nous cherchons à préciser les dates chronologiques, nous remarquerons que la colonie de Doriée en Libye doit suivre de près l'avénement de Cléomène, que l'on place eu 515. Il séjourna trois ans en Afrique, revint en Grèce et prépara une nouvelle colonie, ce qui remplit l'espace de temps compris entre cette date et 510, où eut lieu la destruction de Sybaris par les Crotoniates, à laquelle Doriée

avoss vu que Minoa existait longtemps avant l'arrivée des Grees. Ces mots signifient done seulement que les Sélinontins avaient occupé Minoa. Dans la suite, elle partagea presque toujours le sort de Sélinonte.

Pent-être doit-on rapporter à cet événement une épitaphe en vers rapportée par Plustarque, dans les Apophthegmes lacéd.: Δεὰ Σελινοῦτοι ἐἐ ποτε τῆτ Σικελίας πορευόμενος [ὁ Αργινόι], Ιόδον ἐπὶ μπίματος έλεγοῦτο ἐπὶ γεγραμμένου:

Σδευνόντας ποτέ τούεδε τυραννίδα χάλκος Άρης Είλε· Σελινούντος δ' ἀμζί πύλαις Θανου', κ.τ.λ.

Castelli de Torremusa, dans ses Inscriptiones Sicilies, p. 201, a donné cette inscription d'après Plutarque, mais d'une manière peu exacte, qui qui fait craidare que les inscriptions publiées par lui, d'après les originaux, ue soient pas nou plus représentées très fdèlement.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hérod. V, 147.

avait pris part, à ce que disaient les Sybarites, quoique les Crotoniates n'en convinssent pas, Selon Diodore, la défaite et la mort de Doriée ne suivirent pas immédiatement son débarquement en Sicile, comme cela semblerait résulter du récit d'Hérodote. Au contraire, il aurait fondé une ville d'Héracléa, dont la prospérité naissante porta ombrage aux Phéniciens, qui, craignant qu'elle ne vînt un jour à l'emporter sur Carthage, réunirent de grandes forces et finirent par s'en emparer et la détruire. Diodore entre dans peu de détails sur ces événements auxquels il fait seulement allusion dans les livres mythologiques, à l'occasion de l'expédition d'Hercule en Sicile, et sur lesquels il annonce qu'il reviendra en son lieu 1. Malheureusement le livre Xº, dans lequel l'ordre des temps l'appelait à en parler, ne nous est pas parvenu. On peut donc se demander si l'Héracléa, fondée par Doriéc et détruite par les Carthaginois, est bien Héracléa-Minoa, laquelle est assez éloignée de la ville d'Éryx, et subsista longtemps après ce temps. On pourrait supposer que l'Héracléa de Doriée, qui était probablement dans le voisinage de Ségeste et du temple d'Érycine, fut détruite par les Carthaginois, de manière qu'il n'en est pas resté vestige, et qu'Euryléon et les restes de la colonie, retirés à Minoa, donnèrent à cette ville le surnom d'Héracléa, en mémoire de la ville d'où ils avaient été expulsés, de même que les Etnéens, chassés par les Catanéens, allèrent fonder un peu plus loin une seconde

<sup>1</sup> Diod. IV. π8. Πολλαίε γάρ δσερου γενεπίε, Δωριεθε ὁ Λακεδαιμόνιος, καταντήσας εἰε Σικελίαν και τήν χώραν ἀπολαδών, έκτισε πόλιν Πράκλειαν. Ταχό δ' αὐτῆς αὐδομένης, οἱ Καρχπόνρι Θθονήσαντες άμα καὶ Θοδηθέντες μήποτε πλείον Ισχύσασα τής Καρχηδόνος άφεληται τών Φοινίκων την ήγεμονίαν, στρατεύσαντες έπ' αύτην μεγάλαις δυνάμεσι καί κατά κράτος Ελόντες, κατάσκηθας.

ville d'Étna. Mais Héraelide de Pont affirmant, comme nous l'avons dit, qu'avant le temps de Minos cette ville se nommait Macara (mot qui est, en phénicien, synonyme d'Héracléa 1), il est probable qu'il est question de cette même ville dans Hérodote et dans Diodore, et qu'il ne faut pas prendre, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, les expressions fonder et détraire dans un sens rigoureux, puisque cette ville existait avant l'arrivée de Doriée, et se maintint après sa défaite. Les guerres que l'entreprise de ce prince avait attirées sur la Sicile se prolongèrent pendant plusieurs années. Magon et ses fils avaient fait de Carthage une puissance militaire redoutable. Il paraît que, pour résister aux Carthaginois, les Grecs de Sieile s'adressèrent à Léonidas2, celui-là même qui, quelques années plus tard, éternisa son nom aux Thermopyles. Léonidas devait désirer lui-même venger la mort de son frère Doriée; eependant, il ne vint pas en Sicile; probablement l'orage qui menacait de fondre sur la Grèce ne lui permit pas de s'en éloigner. Quand les députés de Lacédémone et d'Athènes vinrent, quelques années plus tard, demander à Gélon des troupes contre Xerxès, il leur reprocha l'abandon dans lequel on l'avait laissé lorsqu'il combattait contre les Égestains, pour les punir de la mort de Doriée, et lorsque la Sieile était menaeée d'être entièrement soumise aux barbares 3. Quoique destituée des secours de la Grèce, elle était sortie triomphante de cette

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez G. Gesenius, Scripture linguaque pharnicia nonamenta, nomina propr. urb. p. 424 et 353: Minoa în Sicilia a ppyp Hercules.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cet appel, fait à Léonidas, n'est rapporté que par Justin, XIX, 1; mais, quoique cet auteur ait souvent

commis des erreurs en recoupant le texte de Trogue-Pompée, nons ne voyons rien dans ce fait qui doire le faire rejeter. Il serait possible, cependant, que Justin cut mis le nom de Léonidas pour celui de Doriée.

<sup>3</sup> Hérod. Polymnie, VII, 158.

lutte. Arrêtons-nous donc un instant ici pour voir quelle était la situation des colonies grecques en Sicile au commencement de ce siècle.

#### 5 XXI, GUERRES INTESTINES.

Nous avons dit que, dans presque toutes les cités greeques, le pouvoir d'un seul, ou, comme on disait, la tyrannie, avait succédé à l'aristocratie qui dominait depuis la fondation de ces villes. Panætius avait donné l'exemple à Léontini, Phalaris; dans Agrigente, avait, par ses talents militaires, étendu la puissance dont il s'était aussi emparé par ruse et qu'il maintenait par terreur. Le peuple lui fit expier ses cruautés; mais la monarchie n'en subsista pas moins à Agrigente, sous Alcamène et Alcandre; Géla était gouvernée par Cléandre, qui périt assassiné, après sept ans de règne; mais son frère Hippocrate lui succéda. Scythès régnait à Zancle ; Himéra avait aussi un tyran nommé Térillus , beau-père d'Anaxilas, qui s'était emparé de l'autorité à Rhégium. Syracusc seule se maintenait encore en république, mais agitée par des factions qui ne tardèrent pas à frayer à Gélon le chemin du pouvoir.

Tous ces princes étaient belliqueux, et cherchaient à étendre leur domination aux dépens de leurs voisins. Hipporrate de Géla avait fait la guerre contre les Caltipolitains, les Naxiens, les Zaueléens et les Léontins. Théron d'Agrigente détrôna Térillus d'Himéra, ce qui fut une des causes qui ramenèrent les Carthaginois en Sicile. Anaxilas de Rhégium avait des vues ambiticuses sur Zanele, et Seythès cherchait à enlever des villes aux Sicules. Ces luttes continuelles eurent du moins cet avantage qu'elles permirent aux Greés d'opposer aux forces supérieures en noubre des Carthaginois une population aguerrie. Mais elles dénotaient un mat profond, qui devait finir par perdre la Sicile et la Grèce. L'esprit de municipalité, excité aux dépens du sentiment de nationalité, devait être favorable à un développement plus multiplié des talents de tout genre; mais il s'opposait à ce que la nation grecque devint une puissance capable de résister à un état bien constitué. Du moment que chaque ville eut exploité son territoire, qu'elle ne trouva plus moyen de s'étendre sans rencontrer des villes grecques rivales, cette activité, qui avait hâté les progrès des établissements grecs, aurait peut-être précipité leur ruine, si la guerre étrangère, en faisant taire pour un temps les rivalités de ville à ville, et, réunissant tous les Grecs dans les mêmes camps, ne leur eût ouvert une ère de gloire et de prospérité. Deux noms dominent dans cette partie de l'histoire de la Sicile; ce sont ceux de Gélon et de Théron, qui s'unirent pour résister aux Carthaginois, et se créèrent une puissance que leurs héritiers ne surent pas conserver.

# S XXII. GÉLON.

Gélon descendait d'Écétor, qui était venu de l'île de Télos, une des Sporades 1, s'établir en Sicile lors de la fondation de Géla par les Rhodiens. A la suite d'une sédition, où une partie des habitants de Géla avaient été obligés de se retirer à Mactorium, petite ville voisine 2. Télinès, un des ancètres de Gélon, et pontife des divinités infernales, s'offirit

Strabon, I. Χ. Καὶ ἐν τῷ Καρπαδἱῳ ἔ εἰοὶ πολλαὶ τῶν Εποράδων μεταξὸ τῆς Κῶ μάλια?α καὶ Ρόδου καὶ Κρήτης: ὄν εἰοὶν Αστυπάλαιά τε (patrie de Phalaris, tyran d'Agrigente) καὶ Τῆλος.

Etienne de Byz. Μακτώριον πόλες Σακελίας. Φίλιστος πρότφ, ήν έκτισε μόνην τὸ έθνικὸν Μακτωρίνος. Il y a, dans ce passage, une altération ou une lacune qui nous a fait perdre le nom du fondateur de Mactorium.

de rétablir les émigrés dans leur pays, s'ils lui assuraient la perpétuité de ce sacerdoce dans sa famille; et il accomplit cette entreprise par la scule autorité de son ministère, Sous le règne d'Hippoerate, qui gouverna Géla pendant sept ans, Gélon, fils de Dinomène, un des descendants de Télinès, embrassa le métier des armes où il se distingua de manière à être nommé chef de la cavalerie. Il rendit de grands services à Hippocrate dans ses guerres contre les Callipolitains, les Naxiens, les Zaneléens, les Léontins et les Syraeusains 1. Ces derniers, vaineus près du fleuve Hélorus, implorèrent les secours de Corinthe et de Coreyre, qui s'interposèrent et firent eonelure la paix, à condition que les Syracusains céderaient à Hippocrate, en échange des prisonniers qu'il avait faits, la ville de Camarina, qui était une colonie des Syracusains, mais qu'ils avaient ravagée quelque temps auparavant (dans la Lyn\* olympiade, avant J. C. 552)2. Hippoerate, qui avait poussé ses conquêtes jusqu'à Ergétium3, périt, peu de temps après dans la ville d'Hybla, pendant

1 Hérodote, Polymnie, VII. 154. Un extrait du livre X de Diodore. conservé dans le recueil De virtatibus et vitiis, nous apprend qu'après sa victoire Hippocrate était venu camper an temple de Jupiter olympien. Il y surprit le grand prêtre et quelques Syracusains occupés à enlever les offrandes d'or et un manteau de ec métal dont le dieu était revêtu. Hippocrate leur reprocha ce sacrilège et respecta religiensement les trésors saerés, persuadé qu'un honsme qui entreprend de grandes, choses doît so concilier la faveur des Dicux, et sans doute aussi pour donner aux Syracusains une haute idée de son caractère. Théognis avait chanté les Syracusains morts pendant ee siége.

Schol. de Pind. Olymp. V, 19.
— Philistus, frag. 17.

<sup>3</sup> Sur Ergétium ou Sergentium, vor, Étienne de Byzanee; Polémée, III, 4, 12; Silius Italicus, XIV, v. 250; Philistus, frag. 14; Pline, III, 8.— Polyen, V. 6, rapporte le stratagème par lequel Hippocrate, après avoir attiér persque tous les Ergétius dans son camp, attaqua leur ville, privée de défenseurs, et les litra eu-mêmes au fer des Géléens et des Camparinéess.

qu'il faissit la guerre aux Sicules, Les habitants de Géla voulurent profiter de cette circonstance pour recouvrer leur liberté; mais Gélon, à la tête des troupes, vint comme pour défendre les droits des enfants d'Hippocrate, Euclide et Gélandre; cependant, une fois maître de la ville, il garda le pouvoir pour lui-même.<sup>1</sup>

A cette époque. Syracuse était agitée par les plus violentes factions. Les Géomores, héritiers des colons entre lesqueis, dans l'origine, le territoire avait été partagé et qui étaient restés, à ce qu'il paraît, en possession de l'autorité, furent expulsés par des citoyens nouveaux et même par des esclaves que l'on désigne sous le nom de Calibyria.

Nous aurons occasion de revenir, avec plus de détails, sur la nature de cette révolution, dans le chapitre sur le gouvernement. Il suffit de dire iet que les Géomores se retirèrent à Casmènes, une des colonies de Syracuse. Gélon, qui suivait des yeux ces mouvements, ramena les familles exilées dans Syracuse, qui, déjà lasse de ses nouveaux maîtres, le reçut avec empressement et lui confia l'autorité.

ll règne quelque incertitude sur l'époque de cetévénement, principalement par suite d'une méprise de Pausanias. Aristote, dans sa Politique, dit que la tyrannie de Gélon et de

¹ Hérod. VII., 155. Denys d'Ellaic. a commencement du. V III des, Aulig, reni. fixe l'époque à laquelle Gélon succéda à Hippocrate à la 2° sunée de la XXIII¹ olymp. Mais il le nomme foire d'Hippocrate, ce qui cet indisque per aucus autre auteur et n'est post-être qu'une erreur de copite. Tipopure d'é utre aux sulons prè four: t'arphoderatro. El Piland à Auresplaces sencel vire l'arangière l'ès αδελφού τυραντίδα παρειληφώς. Ne faudraitil pas, après le mot άδελφε, suppléer Κλεάνδρου?

Denny d'Hal, Ant. F. VI., dans un discours qu'il préte à Appius Claudius, fait allusion à l'expalsion des Géomorres par leurs esclaves ou serfs: [Hobémen]. Ses trâblemen spits et l'entrefrette riss soleurs, de che vollais d'haus, au de traburaire à Deparacions et l'experience de proposage si par palarité d'échâteurs.

sa famille à Syracuse, dura dix-huit ans, Gélon étant mort dans la huitième année de son règne, Hiéron ayant régné dix ans, et Thrasybule étant tombé au bout de onze mois 1. Diodore, qui place la mort de Gélon sous l'archontat de Timosthène (ol. 1xxv, 3; avant J. C. 478), lui attribue sept ans de règne, et à son frère onze ans et huit mois (il place sa mort sous l'archontat de Lysistrate, ol. LxxvIIIº, 2; avant J. C. 467). Enfin, il assigne un an de règne à Thrasybule (sous l'archontat de Lysanias), ce qui s'accorde, à deux ans près, avec la durée donnée par Aristote à la tyrannie de Gélon et des siens à Syracuse 2: Pausanias dit que Gélon s'empara de Syracuse la deuxième année de la Lxx11° olympiade3; mais cette date ne peut être que celle où il se rendit maître de Géla et non de Syracuse, car tous les auteurs s'accordent à dire qu'il n'a régné que sept ou huit ans à Syracuse. On le ferait ainsi mourir plusieurs années avant la grande victoire

<sup>1</sup> Aristot. Polit. VIII. (5), 10, pag. άγοι é d. Barthélemy S-Hil. Reg. (Ερωνα της μορανίκ), περ. Συβρακούσειε έττι όδ' αύτη πολλά δήμεικεν, Ολλά τό σύμπεντ δούδ δύσμεν κατ έδουα, (Ελων μέν γρά μέτα δύσκα τῷ διγός τὸν βίον ἐτελεύτισε\* όξεια δ' Ιέρων\* Θρασίδουλος δὲ τῷ τα΄ ματὰ ἐξέπεσα».

2 Diodore, l. XI, 66.

<sup>3</sup> Pausaniai, (Élule, VI, 9), après avoir décrit un char dont l'inscription portaits Gilon, fid de Dissonies, de Gila, et se rapportait à une victoire olympique de la EXELIF olympiade, annonce qu'il à écarte de l'opinion reque et ne croît pas que co Gélon soit le primes de Syracuse. « Eu effet, ditil, Gélon ayant occupé Syracuse in la grandia de l'accept su presente l'accept de l

2º année de la ExxIIº olympiade, sous l'archoutat d'Hybrilides à Athènes, il aurait dù prendre, dans la LXXIII", le titre de syracusain au lieu de celui de géléen. » Pausanias est donc amené à conclure qu'il a existé à la même époque, en Sicile, un autre particulier nommé Gélon et dont le père se nommait également Dinomène, aupposition très-peu probable et tout à fait inntile, en prenant l'olympiade LXMI pour la date de l'avénement de Gélon à Géla. (Sur cette opinion de Pansanias, voyes Facius, t. II, p. 158; Arnold, Hist. do Syrac, p. 37; Wesseling sur Hérodote, l. 1, et sur Diodore, t. IV, p. 352; Goder, De situ et orig, Syrac, p. 10; et M. Back, Corpus inscript, t. H, p. 339.)

qu'il remporta sur les Carthaginois en 480, et dont la date est bien fixée. Cependant, cette méprise de Pausanis a égarde Burigny et quelques autres savants. La chronique de Paros renferme aussi une erreur au sujet des règnes de Gélon et d'Hiéron. En effet, elle porte : « Depuis quo Gélon, fils de Dinomène, fut tyran de Syracuse, Timosthène, étant archonte à Athènes, il s'est écoulé deux cent quinze ans. « Cette date répond à l'olympiade Lxxv, 3; avant J. C. 478, qui est l'époque de la mort de Gélon et de l'avénement de son fière ).

Gélon, une fois maître de Syracuse, y transporta le siège de sa puissance, et abandonna à son frère Hiéron le gouvernement de Géla, dont il fit venir une partie des habitants à Syracuse. Il y établit aussi ceux de Camarina <sup>2</sup>.

Ayant vaincu les Mégariens et les ayant forcés de se rendre à discrétion, il accorda le droit de cité dans Syracuse à tous les riches Mégariens qui avaient été les promoteurs de la guerre contre lui et qui s'attendaient à périr, tandis que le petit peuple, qui n'était nullement coupable, fut vendu comme eslave à la condition d'être conduit hors de la Sicile. Il en agit de même avec les Eubéens. Son ambition était de concentrer à Syracuse toutes les forces de la Sicile; mais, en augmentant sa population, il voulait toutefois éviter d'y

et álso, époque où Gélon marcha contre leu Carthaginois. Nous adoptous la dade de álso, qui nous permet de concilier les diverses traditions relatives. Al la fondation de cetto ville. Les Syrecusains restèrent en possession du territoire de Mégares et y conservèrent une place forts (épupa) que les Altécians essayèrent vainement de prendre, en il 4.

¹ Chronique de Paros, ligne 69. ΑΦ' ἔ [Γέ]λων ὁ Δεινομένους [Συρακυσών] ἐτυράννευσεν έτη ΗΗΔΠ, ἀρχοντος Αθήνησιν Τιμοσθένους.

<sup>1</sup> Hérod. VII, 156.

Ja mort de Gélon, après sept aus de règno, étant, selon Diodore, de l'an 478, la prise de possession de Syracuso tombs en 485, et la prise de Mégares doit être placée critre 485

entasser une classe d'hommes que l'indigence aurait rendus, plus que d'autres, avides de révolutions <sup>1</sup>. En même temps, Gélon avait fortifié son pouvoir en épousant la fille de Théron, souverain d'Agrigente, et qui étendait son influence sur plusieurs villes de la Sicile.

### S XXIII. THÉRON.

Théron, fils d'Énésidème, qui égala presque le prince de Syracuse en puissance et en renommée, faisait remonter son origine à Cadmus, fils d'Agénor<sup>2</sup>.

On ne sait pas bien par-quelles voies il vint à occuper le trône de Phalaris, que son aïeul Télémachus avait contribué à renverser. Si l'on en croit Polyen3, il aurait employé à peu près le même stratagème par lequel les Agrigentins avaient perdu la première fois la liberté. «Théron, dit-il, avait des mercenaires tout prêts à servir ses projets, mais il manquait d'argent. Or, à cette époque, la ville faisait construire un magnifique temple de Minerve\*. Théron conseilla de charger de la direction des travaux quelqu'un qui s'engagerait à les terminer dans un délai fixé: Gorgus, qui lui était dévoué, se rendit entrepreneur, et, lorsqu'il eut reçu les deniers de l'état, il les employa à stipendier des soldats qui devaient asservir Agrigente. » Tel est le récit de Polyen, mais, en l'absence de témoignages plus graves, il est permis de révoguer en doute que Théron se soit emparé, par un semblable artifice, d'une autorité qu'il exerça dans la suite

Hérod. VII, 156. — Polyen, Strat. I, 27, \$ 3. Voyez la généalogie de Théron,

à la suite de la table chronologique.

Polyen, VI, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le culte de Minerve était en grand honneur à Agrigente. Une des collines de la ville, sur laquelle a'élevait le temple de cette déesse, était nommée Adrigaco.

ayec éclat et modération, en comparaison du moins des autres tyrans. Le commencement du règne de Théron doit être fixé à l'olympiade LXXIII, 1; avant J. C. 488; car Diodore, en marquant sa mort à l'olympiade Lxxviii, avant J. C. 472, dit qu'il avait régné seize ans. Au début, il rencontra, dans sa propre famille, une opposition violente à son autorité. Hippocrate et Capys, qui descendaient comme lui de Télémachus et qu'il avait comblés de bienfaits, cherchèrent à le renverser du trône, et, ayant échoué, se retirèrent chez Térillus, fils de Crinippus, tyran d'Himéra. Celui-ci fut vaincu par Théron, qui donna le gouvernement d'Himéra à son fils Thrasydée. Térillus, après la perte de son royaume, se réfugia près d'Anaxilas, auguel il avait donné en mariage sa fille Cydippe. Ce prince avait, depuis quelques années, joint à la possession de Rhégium celle de Zancle, où il établit les émigrés de Messénic.

## 5 XXIV. COLONIE DES SAMIENS A ZANCLE.

Nous avons déjà, en parlant de la fondation de Zancle et de Rhégium, discuté l'époque de cette révolution; mais nous devons revenir ici sur les circonstances qui l'accompagnèrent. Hérodote nous apprend qu'au temps de la révolte des loniens contre Darius, par conséquent dans les premières années du v' siècle avant J. C. les Zancléens avaient cavoyé des ambassadeurs chez les loniens pour les engager à venir former une établissement en Sicile, au tieu nommé Calé-Acté, ou le Beau rivage, qui fait face à la Tyrrhénie et était occupé par les Sicules \(^1\). On ne doit pas être surpris

<sup>1</sup> Hérodote, VI, 32. Ζαγκλαΐοι γάρ οί από Σικελίης του αύτου χρούου τάτου πέμπουτες εἰς τὴυ Ιανόην άγγέ-

λους, έπεκαλέοντο τούς Ιωνας ές Καλήν ακτήν, βουλόμενοι αυτόθι πόλιν κτίσαι Ιόγκον, κ.τ.λ.

de cette démarche des Zancléens; car, à cette époque, les Ioniens étaient les plus grands navigateurs d'entre les Grecs, et pouvaient seuls lutter contre les Carthaginois et les Tyrrhéniens, qui désolaient les côtes de la Sicile. Déjà, depuis un siècle, les Phocéens avaient fondé Marseille (600 ans avant J. C.). Lors de la destruction de Phocée en 542, la majeure partie des Phocéens vint chercher un asile en Corse, où ils avaient fondé, vingt ans auparavant, la ville d'Alalie; mais, au bout de cinq ans, ils renoncèrent à cet établissement, à la suite d'une grande bataille navale contre les Carthaginois et les Tyrrhéniens. Ils se retirèrent alors les uns à Marseille, les autres en Italie, où, après avoir séjourné quelque temps à Rhégium 1, ils se fixèrent à Hyété ou Élée. Il était donc naturel que les Zancléens, Ioniens eux-mêmes, cherchassent à se fortifier contre les Tyrrhéniens par le voisinage de nouvelles colonies ioniennes; mais; dans l'état où les députés trouvèrent l'Asie Mineure, ils ne purent décider à cette émigration que ceux des Samiens qui n'avaient pas pris le parti des Perses, et craignaient leur vengeance, ainsi que quelques habitants de Milet, échappés à la destruction de leur ville. Le résultat de cette colonie trompa cruellement l'attente des Zancléens. En effet, les Samiens, qui se rendaient en Sicile, ayant abordé chez les Locriens-Épizéphyriens, pendant que les Zancléens et leur roi Scythès étaient occupés à assiéger une ville des Sicules, Anaxilas, fils de Crétinas, tyran de Rhégium, alors ennemi des Zancléens, persuada aux Samiens de ne plus penser à Calé-Acté, vers laquelle ils faisaient voile, mais de s'emparer

Η Hérod. I, 167: Καὶ έπειτα άθέντες την Κύρνον, έπλεον ές Ρήγιον..... οἱ δὲ αὐτῶν ἐς τὸ Ρήγιον καταθυγόντες ένθεϋτεν όρμεώμενοι έκτήσαντο πό λιν γής τής Οίνωτρέης ταύτην , ήτες νϋν Τέλη καλάεται. de Zancle, qui était, en cet instant, vide de défenseurs. Les Samiens suivirent ce conseil et se rendirent maîtres de Zancle. Dès que les Zancléens, qui étaient en campagne, apprirent la perte de leur ville, ils s'adressèrent à Hippocrate, tyran de Géla, leur allié; mais celui-ci, par une odieuse perfidie, venu comme pour les secourir, fit mettre aux fers le roi Scythès, sous prétexte qu'il avait perdu la ville par sa faute, et l'envoya, ainsi que Pithogène, frère de ce malheureux prince, dans la ville d'Inykum, et il conclut avec les Samiens un traité qui lui assurait, pour prix de cette trahison, la moitié des esclaves et des richesses de la ville, et tout ce qui était dans la campagne. Il réduisit en servitude la plus grande partie des Zancléens, et livra trois cents des principaux aux Samiens pour les faire périr; mais ceux-ci ne se souillèrent pas d'un pareil crime. Pendant ce temps, Scythès parvint à s'échapper d'Inykum; il se réfugia d'abord à Himéra, colonie de Zancle, et, de là, près de Darius, qui eut pour lui beaucoup de considération, surtout depuis que. ayant obtenu de faire un voyage en Sicile, il fut revenu près du roi comme il en avait pris l'engagement 1.

¹ Hérodete, VI, a3 et a1.—Elien, list, dieverse, VIII, 17. La prise de Milet est fixée per le plus grand non-pos des chronologiste à 498; cependant, Corsini· la place en 495; ri l'on suppose une année pour les préparatifs de l'émigration, le voyage, la rallache ches les Locriens, etc. l'in-tervention d'Anazillas serait de 491. Selon Diodere, ce prince mournt en 476, après dix-huit ans de règue, ce

qui reporte son avénement en 491.5 il von adopte pour la price de 161.6 la date de 493, on peut supposer qu'antilas réait encore que alimple magistrat de Rhégium lersqu'il engagea les Samiens à l'emparer de Zande et que de l'époque où il rénait les deux villes sous son antorité. Hippocrate, qui prit une part si peu honorable dans cette guerre, mourat en 492.

#### 5 XXV. PHOCÉENS EN SICILE.

Vers ce même temps, vint en Sicile un chef des Phocéens nommé Denys, dont l'expérience aurait pu sauver les loniens, s'ils avaient suivi ses conseils 1. Dans l'assemblée de toutes leurs forces maritimes à Lada, Denys, qui était venu à la tête de trois vaisseaux phocéens, fit voir aux Ioniens qu'ils n'avaient d'espoir de salut qu'en assurant, par de fréquentes manœuvres, leur supériorité sur la flotte barbare plus nombreuse. Pendant dix jours toute l'escadre ionienne exécuta, sous les ordres de Denys, toutes les évolutions maritimes; mais ces peuples amollis se lassèrent bientôt, d'exercices fatigants; ils refusèrent d'obéir plus longtemps au chef des Phocéens, qui s'était arrogé, disaient-ils, le droit de commander à toute la flotte, quoiqu'il n'eût amené que trois vaisseaux. Témoins de cette mutinerie et désespérant du succès, les Samiens acceptèrent les propositions secrètes des Perses, et, dans la bataille navale qui eut lieu à Lada, donnèrent le signal de la déroute. Pour Denys, il s'empara de trois vaisseaux ennemis; mais, au lieu de retourner à Phocée, dont il prévoyait la ruine, il se rendit sur les côtes de Phénicie, où il prit un grand nombre de bâtiments de commerce et s'empara de sommes très-considérables. De là, il fit voile vers la Sicile, d'où il dirigeait ses corsaires, non point contre les Hellènes, mais contre les Carthaginois et les Tyrrhéniens 2. Tel est le récit d'Hérodote, qui, malheureusement, a négligé de nous apprendre dans quel port de la Sieile ces Phoeéens avaient fixé leurs quartiers. Peutêtre se réunirent-ils à leurs anciens alliés les Samiens, quand

f Hérod. VI, 11 à 16. - f Hérodote, lieu cité.

ceux-ci se furent emparés de Zancle, dont le port, occupé primitivement par les pirates de Cumes, était très-bien situé pour ces sortes d'expéditions.

### S XXVI. OCCUPATION DE ZANCLE PAR ANAXILAS.

Anaxilas, qui avait engagé les Samiens à détrôner Seythès, vit probablement ses projets dérangés par leur alliance avec Hippocrate, tyran de Géla, et, jaloux de rétablir la suprématie que Rhégium avait presque toujours exercée sur Zancle, il déclara la guerre aux nouveaux habitants. Il paraît qu'elle fut à son avantage, puisque nous voyons dans la suite son autorité établie sur ces deux villes. Anaxilas peupla Zancle de colons venus de divers pays et principalement, sans doute, de Messéniens; il lui donna le nom de Messine (ou Messana, selon la prononciation dorienne), en mémoire du pays dont il était originaire, ce qui a fait commettre à Pausanias l'erreur dont nous avons parlé à l'occasion de Rhégium, et supposer qu'Anaxilas, qui avait établi les Messéniens en Sicile, devait être contemporain de leur fuite du Péloponnèse. Strabon dit que Zancle fut habitée par des Messéniens du Péloponnèse qui changèrent son nom 1, mais il n'indique pas l'époque de cette révolution. On pourrait la rapporter à une autre colonie des Messéniens qui vint en Sicile dans la première année de la LXXXIº olympiade (av. J. C. 455), et à laquelle Diodore de Sicile semble attribuer la dénomination nouvelle de Zancle 2. Cependant, comme Hérodote 3 parle de ce changement de nom, et que Thucy-

¹ Strabon, l. VI, 3. Κτίσμα δ' ἐστὶ Μεσσηνίων τῶν ἐν Πελοποννήσφ, παρ' ὧν τούνομα μετήλλαξε, Ζάγκλη πρότερου καλουμένη.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diod. XV, 66 : Τινές δ' έν Σικελία Μεσσήνην την απ' έκείνων όνομασθεϊσαν κατώκησαν.

<sup>3</sup> Hérod. VII, 164.

dide¹ l'attribue formellement à Anaxilas , nous devons suivre ces autorités, confirmées par les médailles². La perte du X'ivre de Diodore fait que nous manquons de détails sur les premières années du règne d'Anaxilas; nous savons par Hérodote qu'il embrassa avec ardeur la cause de son beau-père, détrôné par Théron. Il sollicita pour lui l'appui des Carthaginois; leur promit de joindre ses armes aux leurs, et leur offrit, ses enfants comme otages de sa fidélité. Les Carthaginois se trouvèrent d'autant plus disposés à accéder à sa demande, qu'elle favorisait leurs projets ambitieux, et qu'une ambassade de Xerxès était venue les engager à faire la guerre aux Grecs d'Occident, pendant que le grand roi envahirait l'Attique et le Péloponnése².

## S XXVII. AMBASSADE DES GRECS EN SICILE.

Sur ces entrefaites, arrivèrent en Sicile les ambassadeurs de Lacédémone et d'Athènes, qui venaient réclamer le concours de Gélon pour repousser l'invasion des Perses. On comptait beaucoup en Grèce sur cet auxiliaire; car on se souvenait qu'il n'avait fallu rien moins que l'intervention de

¹ Thucyd. VI, 5: Τοὺς δὲ Σαμίους Αναξέλος, Ρηγίνων τύραννος, οὐ πολλῷ ὅστερον ἐκθαλῶν, καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς ξυμμίκτων ἀνθρώτων οἰκίσως, Μεσσύντην ἀπὸ τῆς ἐαυτοῦ τὸ ἀρχαῖον κατρίδος ἀντωνόμασε.

<sup>2</sup> Pollux, Onom. V, 12, rapporte, d'après Aristote, qu'Anaxilas ayant introduit des lièrres en Sicile, qui jusqu'alors n'en nourrissait pas, et remporté une victoire olympique à la course des mules, grava sur les médailles de Rhégium un lièrre et un attelage de mules. On trouve en effet des médailles avec ees types et les légendes : RECINON ou MEXEANION.

<sup>3</sup> Le séjour de Scythèa, le roi détroné de Zancle, près de Darius, et son voyage en Seile, ne furent peuttre pas étrongers à cette invasion de la Sicile par les Carthaginois; car ce sont presque toujours les dissensions cités qui amènent le guerre étrangère. Ainsi l'invasion des Perses en Grèes fut, dit-on, provoquée par les Artgiens. Corinthe et de Corcyre pour protéger Syracuse contre les attaques de son prédécesseur, Hippocrate, tyran de Géla; et depuis que ces deux villes étaient réunies sous le même sceptre ainsi qu'une partie des autres eités de la Sicile, peu d'états grecs pouvaient disposer de forces aussi importantes 1. Les richesses de Syracuse étaient déjà proverbiales, et la générosité de Gélon s'était manifestée même à l'égard des Romains 2. Il faut lire dans Hérodote le récit dramatique de cette ambassade. Gélon, après avoir reproché aux Hellènes de ne lui être pas venus en aide lorsqu'il combattait les barbares pour venger Borice et assurer aux Grecs la liberté du commerce, leur offre néanmoins deux cents galères, vingt mille hoplites, deux mille chevaux, deux mille archers et autant de frondeurs et de cavalerie légère 5, enfin du blé pour tout le temps de la guerre; à la condition d'avoir le commandement en chef, ou au moins celui de l'armée de terre ou de la flotte. La réponse pleine de fierté des ambassadeurs de Sparte et d'Athènes, que ni la grandeur du péril, ni l'espoir d'un secours si efficace n'engagèrent à se départir de leurs droits, montre l'exaltation de l'orgueil national de ces deux républiques, orgueil qu'elles justifièrent par leur héroïsme. Hérodote prétend que Gélon, à la suite de ces conférences, désespérant du salut des Grecs, aurait envoyé Cadmus de Cos, avec trois vaisseaux chargés de grands trésors, pour attendre l'issue de la lutte; et, dans le eas où le grand roi scrait vainqueur, il devait lui offrir aussitôt, au nom du prince de Syraeuse, l'hommage de la terre et de riches présents. Mais les Sieiliens,

Hérodote, VII, 145.

<sup>2</sup> Denys d'Hal. l. VII, 1.

Jenys d Hai. I. VII, 1.
Jilérod. VII, 158.— Le schol. de Pindare, sur la 1" Pyth. v. 176, rap-

porte aussi ces préparatifs d'après Éphore, et ajoute, par un singulier anachronisme, que Pindare a dû les lire dans cet historieu.

disaient que Gélon, malgré le rejet de ses prétentions, aurait secouru la Grèce, si la Sicile n'avait été elle-même, à cette époque, envahie par une armée carthaginoise.

## S XXVIII. DÉFAITE DES CARTHAGINOIS.

Le XI livre de Diodore de Sicile, qui commence la série de ceux qui nous sont parvenus de la II¹ partie de sa Bibliothèque, débute par la défaite des Peress en Grèce et celle des Carthaginois en Sicile. Conformément au traité conclu avec Xerrès, les Carthaginois avaient réuni des troupes mercenaires de tous les pays de leur domination, et choisi pour général Hamilear, dans lequel ils avaient la plus haute confiance. Il était fais de Magon, le fondateur de la puis sance militaire de Carthage, et sa mère était de Syracuse¹, ce qui pouvait lui ménager des intelligences en Sicile. Hamilear partit, de Carthage, selon Diodore, avec trois cent mille hommes de pied, plus de deux cents³ vaisseaux de guerre, et au moins trois mille bâtiments de charge. Dans la traversée, une partie de ces derniers, qui portaient les chevaux et les chars³, furent perdus ou dis-

Hérodote, l. VII, 166.

Died. XI. 300. Les anciennes délitons portent vàciour et às Beyr. Alexy panis, chan la couvelle recension de M. L. Dindort, ces mots ent été cerrigés on a bénéur vià Bancouvelle recension de M. L. Dindort, ces mots ent été cerrigés on a bénéur vià Bancouve. En effet, Heeren, dans son ouvrage De la politique et de commerce de paraphes de l'antiquité, an livre qui traité des Cardaghgiois, dit que le nombre codinaire de leurs vaisseaux de guerre semble avoir été dis à peur pets par les dispositions de leur port, et que ce nombre c'est arrennent éleré un derment de semble avoir été dis à peur pets par les dispositions de leur port, et que ce nombre c'est arrennent éleré un de-semble avoir été dis à peur pets par les dispositions de leur port, et que ce nombre c'est arrennent éleré un de-semble avoir été dis à peur pets par les dispositions de leur port, et que ce nombre c'est arrennent éleré un de-semble avoir été dis à peur pets par les dispositions de leur port, et que ce nombre c'est arrennent éleré un després de leur port, et que ce nombre c'est arrennent éleré un després de l'autre de l'est de leur port, et que ce nombre c'est arrennent de leur pet, et que ce nombre c'est arrennent d'est au de-semble avoir été dis à peur pets par les dispositions de leur port, et que comme de l'est pour les de l'est peut l'est peut les de l'est peur les de l'est peut les de l'est peur les de l'est peur les de l'est peut les de l'est peut les des de l'est peut l'est peut les de l'

sus de deux cente. Dans leur Intrecontre les Romains, les Carbaginois ne purent équippe plus de trois cent cinquante gabres. Il est vrai qu'à centépoque les visesant sétaient plus grands que du temps de Gélon. Selon Pobles. I. I. 7, 61. les quinquerèmes portaient cent vingt soldate et trois cente marias; nuis cet armenente était pour un combat naval, et la proportion est toots différente aux une flotte destinfes simplement à on débarquement.

3 Diod. l. XI, 20, dopara. Les

persés dans une tempête. Cependant, Hamilcar parvint à aborder dans le port de Panorme 1 et regarda dès lors la conquête de la Sicile comme assurée. Après avoir consacré trois jours à se refaire de la tempête, il conduisit ses troupes contre Himéra en se faisant suivre de sa flotte. Arrivé devant la ville grecque, il éleva deux camps retranchés, l'un pour l'infanterie, l'autre pour les forces maritimes. Il fit tirer à terre tous les vaisseaux longs, les entoura d'un fossé profond et d'un rempart de bois. Il étendit ensuite le camp de l'infanterie en face de la place, depuis les retranchements des vaisseaux jusqu'aux hauteurs qui dominaient la ville. Théron, qui était à Himéra avec des forces assez considérables, avant éprouvé un échec dans le premier engagement, se hâta de demander des secours à Gélon, Celui-ci était en mesure. Il avait réuni cinquante mille hommes d'infanterie et cinq mille chevaux 2. Par une marche rapide, il arriva devant la ville assiégée, où sa présence rendit la confiance, au point que l'on rouvrit les portes qui avaient été murées. Le prince de Syracuse, après avoir dressé son camp près de la ville, envoya sa cavalerie battre la campagne et tomber à l'improviste sur les fourrageurs carthaginois. Cette opération eut le plus grand succès. Chaque cavalier ramena au-

Carthaginois paraissent avoir conservé assez tard l'usage des chars de guerre. (Voy. Hoeren, t. IV, p. 292.)

- A cette époque, Panerme, ainsi que Sélinonte, était, sinen soumise entièrement aux Carthaginois, du moins dans leur alliance.
- <sup>2</sup> Ce nombre, si l'on ponvait compter sur l'exactitude de Diodere, serait important à constater comme une donnée de la population grecque

de la Sicile, car il no paratt pas que delm cett alera dans son armée de mercenaires étrangers. Il n'avait pas mêmes sons ses ordres toutes les villes de la Sicile, car plasiaurs n'avoyèreat près de lui qu'après sa victoire. En in, Théren devait commander une ferce à peu près égale, puisque, sous le règne suivant, le sui de Syracuse et celni d'Agrigente furent près de se mieurer.

tant de prisonniers qu'il en ponyait conduire, et le nombre en monta, dit on, à dix mille. Gélon méditait de brûler les vaisseaux carthaginois, quand le hasard lui vint en aide, Des soldats amenèrent un messager de Sélinonte, qu'ils avaient arrêté. Les lettres dont il était porteur aunoncaient que les cavaliers qu'Hamilear avait démandés à Sélinonte arriveraient au jour prescrit. Aussitôt Gélon concut le projet d'un stratagème dont le succès dépassa ses espérances. Un corps de cavalerie envoyé par lui sur la route de Sélinonte, et que les Carthaginois prirent pour leurs auxiliaires grecs, pénétra dans l'enceinte de la marine, où le général carthaginois était en train d'offrir à Neptune un sacrifice solennel. Les cavaliers de Gélon fondent tout à coup sur les chefs des Carthaginois, et mettent le feu aux vaisseaux; en même temps, les Grecs attaquent le camp sur toute la ligne. Les Carthaginois sontinrent d'abord le combat: mais la vue de l'incendie et la disparition du général en chef amenèrent bientôt une déroute complète. Les Grecs poursuivirent les barbares jusqu'à la nuit, sans faire aucun quartier. Diodore porte à cent cinquante mille le nombre des morts, nombre qu'il est difficile d'admettre; mais ce qui paraît constant, c'est que l'armée carthaginoise fut à peu près anéantie !. Une portion considérable qui s'était réfugiée dans les montagnes, fut contrainte, par le manque d'eau, de se rendre. Vingt vaisseaux qu'Ha-

5. Hérodote et Diodore à accordent sur les principales circonstances de la défaite des Carthaginois. Selon Diodore, Hamiltar était occupé dans rénecimte des vaisseaux à offrir les victimes, quand les cavaliers greca pénérèvent dans son camp et le toder de la cavalier de la

guage d'Hérodote, rapportaient qu'en voyant la défaite des siens, il s'était jeté sur le bûcher où l'on consumait les victimes. Après la batsille, maigré les recherches ordonnées par Gélon, on ne pui le retronrer ni parmi les vivants, ni patrui les morts. Les Carthoginois rendirent à se mémoire.

milcar n'avait pas retirés de la mer échappèrent seuls ; mais, surchargés de fuyards, ils eurent encore à essuyer des tempêtes : en sorte qu'un bien petit nombre vint apporter à Carthage la nouvelle de ce désastre, qui frappa la ville de stupeur et la remplit de désolation. Ce fut, au contraire, pour la Grèce une joie d'autant plus vive, que la nouvelle de ce succès y parvint lorsque les Grecs étaient fiers d'un triomphe semblable sur les Asiatiques 1. La supériorité des Hellènes sur les harbares était à jamais établie dans l'opinion des hommes. Les prisonniers carthaginois surent répartis entre les villes grecques de la Sicile en proportion du nombre des soldats qu'elles avaient fournis. Agrigente surtout en regorgeait, tant de ceux qui lui revinrent dans le partage, que de tous ceux qui furent pris sur son territoire. Tel citoyen en cut jusqu'à cinq cents. On les employa à la construction des temples d'abord, puis à des travaux d'assainissement, tels que des égouts souterrains auxquels l'architecte Phæax a donné son nom, et à la célébre piscine qui favorisa dans la suite le luxe des tables d'Agrigente 2. Gélon,

des honnens héroiques. Polyca, Swrt. 1. 1, raporte différenment la mort d'Hamileza, qu'il noume Iminon. Gélon airri fair restrie de ses habits oryaux un archer nommé Politrichua, qu'i, accompagné d'autres archers vitus de robes blanches et cachant feurs armes sous des branches de myris, aurili frappié legistrial carthaginois predust que, ausa défance. Il acomplisaise, or une des deux armées, les rites réligieux. Nous ignorous à quelle source Polyen es puisée er écis peu bosornéle pour Gélon et démué de vaisemblance.

Selon Hérodote, les Siciliens rapportaient que la victoire de Gélon et de Théron sus les Carthagrinos avait en lieu le jour de la batuille de Salamine. Diodore dit que en fue ce lui du combat des Thermopyles. Il no faut par chercher un synchronisme trup rigourera de ces référements, qui furreit sans donte rapprocéde, mais que les Grees se plurent à trealire ples merveilleux en suppossat qu'ils étains arraviès le mémo jour, qu'ils étains arraviès le mémo jour, qu'ils étains arraviès le mémo jour, qu'ils étains arraviès le mémo jour.

Nous parlerons plus en détail de ces constructions dans le chapitre sur les arts.

rentré dans Syracuse après cette brillante victoire due principalement à ses talents militaires, reçut immédiatement les députés de plusieurs villes de Sicile qui lui étaient opposées auparavant, et qui imploraient leur pardon. Usant modérément du succès, îl les reçut toutes dans son alliance ; te pardonna même à Anatilas. Les Carthaginois, qui craignaient d'être attaqués en Afrique, tui envoyèrent des ambassadeurs chargés de solliciter la paix. Il la leur accorda à deux mille talents d'argent . Il leur ordonna en outre de construire deux temples pour y déposer ce traité de paix. La clause la plus honorable pour Gélon dans ce traité, fut la promesse qu'il exigea des Carthaginois de s'abstenir désormais de sacrifices humains . Dans leur reconnaissance de ces conditions, plus favorables qu'ils n'avaient osé l'espé-

¹ On pent donc dire avec Ensible que Gélon était chef de toute la Sicille, ¿ñase Zuachlas ñpyg. Copendant, les villes qui ne dépendaient pas aupararant de Syracuse et de Géla conservèrent feur autonomie. Syracuse acquis seblement le droit d'hégémonie, que Sparte exerçais sur le reste de la Grèce.

<sup>2</sup> Deux mille talents d'argent à 5,560 go = 11,121,800.

3 Il dis bien à regretter que les anteurs ne nous sient pas conservé le texte même de ce traité, comme Polybe a rapporté les premiers traités eatre Rome et Carthage. Il est trèsprohable qu'ottre les conditions permisers il réglait les rapports commerchaux, si importants pour la prospérité des deux nations, If est singulier que Diodore ait omis un fait aussi remarquable, qui est attesié par des auteurs dignes de foi, en tête desquels on doit places. Théophrate, cité par le schol. de Pind. Pyh. Il. 1, 3. To p's debye wohrens, poeir à Geodpourse de spi esql Topornois, mémadies airois, l'éhours avoire groupes de spi hours airois groupes de spi more du strait d'arrivant de l'appens. L'epans du strait d'arry poet l'e-

Plutarque, Apople voyane et Du tardif chalinent des Divas, supporte d'une manière non moins formelle cette défense de Gélon, Púpus de sai sportosquious deserva aut apartosa palega par que Recupitonies ou dispirapor sipirme éxoriente upos avisas desprime de la la sirio cuis curvières de superiores de la contrata de la company de la c

rer, ils offrirent une couronne d'or de cent talents à la reine Démarète, qui en fit frapper une monnaie à laquelle elle donna son nom 1. Les affaires de la Sicile ainsi réglées, Gélon se disposait à passer en Grèce, quand un vaisseau corinthien apporta la nouvelle de la défaite des Perses à Salamine. Alors Gélon convoqua une assemblée de Syracusains au milieu de laquelle il se présenta seul, sans armes, et remit au peuple l'autorité absolue dont il avait été revêtu2. Mais, comme on le pense, elle lui fut confirmée, et l'assemblée, tout d'une voix, lui décerna les titres de bienfaiteur, de sauveur et de roi. Non-seulement il continua à en jouir; mais il légua à ses héritiers un pouvoir respecté, et, longtemps après l'abolition de la royauté, son souvenir fut toujours honoré en Sicile et sa statue demeura scule debout, quand le peuple abattit celles des autres princes. Gélon employa les loisirs de la paix et les dépouilles des ennemis à construire deux temples magnifiques à Cérès et à Proserpine 3. Il consacra aussi à Delphes, en action de grâces à Apolton, un trépied d'or 4, de seize talents selon Diodore, et

Крозф хатабборгаз. Jussin, l. XIX, 1, 6 fait honneur de cette défense à Darins. Les Carthaginois n'observèrent pas toujours l'engagement de s'abstenir de leurs sacrifices homicides.

i Poliux, IX, 6, explique sutrement l'origine de la monuaie qui prit le nom de Démarète. Dans la giserre contre les Africains, dit-il, Gélon, manquant d'argent, Démarète, sa femme, demanda à toutes les femmes leurs bijoux; dont elle fit frapper la mounaie nommée dapapéricos. par Dad. I. XI, 26, et par Elien,

Hit.d.m. VI, s.
Yoy, is III part. S Benus-arts.
1 ke schol: de Pind. Pyth. I. v., 155,
rapporte l'inscription que Gélo avait
fait grave aur son offrande et oh,
par affection pour ses frères, it avait
fait grave aur son offrande et oh,
par affection pour ses frères, it avait
fait inscrire leurs noms. L'Anthologie, I. VI, 3. s., 1 payorte cette reque
dédicace sons le son de S'imonide, et
et on junéarud deux vera qui erpriment la valeur de l'offrande, tandis
qu'elle ment le deux derniers. La
voic vielle qu'elle résulte de cer deux
textes conhibrés, Non mour réscrous

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce trait de Gélou est rapporté

qui ne représentait que la centième partie du butin. Enfin il s'occupait de faire élever un temple de Cérès à Enna<sup>3</sup>, lorsque, dans la troisième année de la txt olympiade et la septième de son règne, la mort mit un terme à son gouvernement plein de douceur et d'équité, au milieu d'une prospérité générale. Respectant jusqu'à ses derniers moments les meurs populaires, Gélon recommanda d'observer à ses obsèques les lois somptuaires qui réprimaient le luxe des funérailles. Elles men furent que plus remarquables, car le peuple entire suivit son convoi durant deux cents stades, jusqu'à un champ qui avait appartenu à sa femme, et où il fut enterré<sup>2</sup>. Les Carthaginois, dans la suite, remersèrent son monument, cl'on dit qu'Agathoele, par un sentiment de basse jalousie, fit démolir les tours qui l'ornaient; mais ils ne purent porter aucune atteinte à sa foriesse mémorire <sup>3</sup>.

de discuter les vers 4 et 5 en traitant des monnaies siciliennes. Φημί Γέλων', Ιέρωνα, Πολύζηλον,

[Θρασίδουλου. Παΐδας Δεινομένευς τὸν τρίποθ' [ἀι Εμεναι,

Εξ έκατον λιτρών και πεντήκοντα [ταλάντων Δαρετίν χρυσωτάς δεκάτας δεκάταν. Βάρδαρα νικήσας έθνη · πολλήν δέ

[παρασχείν Σόμμαχον Έλλησι χεῖρ εἰε ελευ-[Θερίνν.]

1 Diod. XI, 26. Nous suivons Cluvier, qui lit Εννην au lieu d'Αίτνην.

2 Diod. XI, 38. Ce lieu s'appelait

ai Érréa Tépasis e les Neuf Tours.»

L'histoire de Gélou, comme celle de tous les hommes illustres de la Grèce, a été entourée de merveilleux

par les écrivains anciens. On rapporte un oracle rendu à son père, Dinomène, qui lui annonçait que trois de ses fils régneraient, mais non sans souffrances. En effet, Gélon fut atteint d'hydropisie et Hiéron souffrait de la pierre. On racontait aussi la manière miraculeuse dont il fut sauvé dans sa jeunesse. Pendant qu'il était à l'école, un lonp emporta son déjeuner : l'enfant de courir après. A peine était-il sorti de l'école, que le toit tombé et écrase les autres enfants. Tretzès cite les auteurs qui indiquaient même le nombre des enfants : Τών δέ παίδων τον άριθμον οί συγγρα-Peie Coder

## 5 XXIX. HIÉRON. — POLYZÉLUS. — MICYTHUS.

Gélon transmit en mourant la couronne à Hiéron. l'ainé de ses frères, qui, malgré les éloges que les poêtes lui ont prodigués, était loin de l'égaler, et surtout ne montra pas la même douceur nour ses suicts ni pour ses alliés. En même temps , Gélon laissa le commandement des armées à son frère Polyzélus, qui épousa sa veuve Démarète, fille de Théron 1. Cette alliance et cette autorité portèrent ombrage à Hiéron, qui chercha les moyens de perdre Polyzélus: Un accord que celui-ci-conclut, sans le consulter, entre les villes de Sicile contre lesquelles il l'avait envoyé combattre, acheva de l'exaspérer et de lui faire craindre qu'il n'aspirât à lui enlever la royauté<sup>2</sup>, Les Sybarités, assiégés par les Crotoniates, en demandant des secours au roi de Syracuse, lui fournirent un prétexte d'éloigner ce dangereux compétiteur; mais il ne tarda pas à revenir. Alors Hiéron ne cacha plus ses sentiments hostiles pour son frère, qui se retira près de Théron. Thrasydée, fils du prince d'Agrigente, qui continuait de gouverner Himéra, pressait Polyzélus de s'emparer

se sont jubilen dequis le tempo de Tratista; care passage en a retrevere pas dans ce qui nous est paremo de cen atteins. Il ne fant dance pas tout. à fait négliger les écrivaine des aut et aut visides. Malbeuroneaceurs, les leurs extenis cont les serve peut de discernement. Almis, anadiq que tent de polats importants outre cette dediscernement. Almis, anadiq que tent de polats importants outre cette dediscernement. Almis, anadiq que tent de polats importants outre cette delibration de dellon, qui tiers un matire d'un material river d'incolor et availe de Sellon, qui tiers un matire d'un material river. sire, 1., 12 st Hild. des noims VI. 62), dans Polless (L. V., 5) et dans Plines (Hafr. and VIII.), 61), d'aprèle Philiateus (fr. 16), Dontstoutes ees transcriptions, cette historiette auch plasticure variantes, Ainsi, Pollus dit que le chiem on question peptrennti à Pyrrhus, tandis que Pyrrhuz était, selon Phititutus, le norm du chien. Combiem de mépriess semblables noi notelles pas lice une des sujete plus graves?

<sup>1</sup> Timée; fragm. 90.
2 Schol. de Pindare, 11. -

de Syracuse. Hiéron voulut aller au-devant du danger en attaquant Agrigente; mais le poête Simonide, qui vivait à la cour d'Hiéron et qu'il avait chargé d'une mission près de Théron, parvint à rétablir la concorde avant qu'on en vînt aux mains. Cette paix fut même scellée par une nouvelle alliance de famille. Hiéron épousa, selon les uns, une sœur, selon d'autres; une nièce de Théron. L'histoire ne nous apprend pas ce que devint Polyzélus. Diodore dit qu'il rentra en grâce près d'Hiéron 1; mais il paraît qu'il mourut avant ce prince, puisque la couronne passa à Thrasybule, qui s'en montra si peu digne. En se réconciliant avec Théron, le roi de Syracuse, par un procédé qu'il crut peut-être d'habile politique, mais qui ne témoigne pas de sa part une grande droiture, lui dénonça les offres de service que lui avaient faites les habitants d'Himéra, mécontents du gouvernement de Thrasydée<sup>2</sup>. Théron s'abandonna envers eux à son ressentiment, et fit périr un grand nombre de citovens. Ensuite. pour repeupler la ville, il y appela des Grecs de divers pays, . mais parmi lesquels il est probable que les Doriens domi-

Il paraît que cette rivalité ne dura que peu de temps, puisque Elien vante l'affection constante. d'Hiéron pour ses trois frères (Hist. din. I. K., 1): Åδασανίστως δε καὶ τοῦς εἰδελφοῖς σωσεδίωσε τρίσιο τὸτα, τώτο σφόδρα όγατήστας αὐτού καὶ τὰ τῶν Φιληθείς ἐν τῷ μέρει.

<sup>3</sup> Le schol. de Pindare, Olymp. II. v. 2g, dont unalheureusement le texte est très-altéré, présente un peu différemment ces circonstances. Selon lui, ce serait Simonide qui, pour effrayer Théron, lui aurait révété le projet de soulèvement des Himéréens, Le prince d'Agrigente aurait de tellement alarmé de colager, qu'il auxii remoch velontaireade an pouvoir, mais liferon le lia aranti rendo en contratant avec loi Talliance, dont nous avons parlé. Quidques suterar disent austi que ce fint dans cette circonstance que Capya el Hipporatels, avens de Théron, passirent du cité des on devraires. Sebon la variante à-préso au lieu de silva-phidipouve, dans le passage relatif a marige d'Hifero, ente princes de vait étre fille de Neucrate ou sœur de Capya et d'Hipporette. nèrent 1. Ainsi les colonies chalcidiennes perdaient toujours du terrain en Sicile. De son côté, Hiéron, dans la première année de la LXXVI olymplade (av. J. C. 476) expulsa les habitans de Naxos et de Catane. Il appela dans cette dernière ville, à laquelle il donna le nom d'Ætna, de nouveaux citoyens au nombre de dix mille, dont la moitié vint du Péloponnèse et l'autre moitié fut tirée de Syracuse. En remplaçant les Ioniens de Catane par les Doriens, Hiéron voulait s'assurer des auxiliaires en cas de besoin, et, par cette fondation d'une ville de dix mille âmes, obtenir les honneurs héroiques attachés au titre de fondateur ; il prit désormais le surnom d'Ætnéen, au lieu de Syracusain2. Cependant, il continua de séjourner à Syracuse, ct confia l'administration de la nouvelle ville à son fils Dinomène et à son beau-frère Chromius, tous deux célébrés par Pindare, Hiéron agrandit, en faveur des Ætnéens, l'ancien territoire des Catanéens, Quant à ceux-ci, il les réunit, ainsi que les Naxiens, dans la ville de Léontini.

Un peu avant ce temps, les Locriens Épizéphyriens, menacés par Anaxilas, s'adressèrent à lliéron, auquel il suffit d'envoyer Chromius signifier au tyrand de Rhégium qu'il c'à s'abstent d'attaquer les Locriens, s'il ne voulait attirer contre fui-même les armos d'Hiéron. Ce fut assez de cette

• Diod. XI, 4g, fixe l'établissement de ces nouveaux babitant d'Himéra à la 1" année de fa EXEXT d'Appiade (ex. J. C. 4g/6), et il sjonte qu'ils vécurent en bonne harmonie pendanginquante-buil ans, jusqu'à la destruction de cette ville par les Carthaginois. Or, cette destruction et in-djuce par le même auteur à fa 4 année de la xcu' olympiade (ex. J. C. 10g), et cinquante-buit ans ajoutés à 10g), et cinquante-buit ans ajoutés à

áog ne donnent que á67 pour date du rétablissement d'Himéra; mais à cette époque Théron n'existait plus. Les nombres áγ6 et áóg étant bien établis par les événements contemporains, il faut corriger, dans de passage de Diodore, πεντήπουων καὶ δατώ on ἐξνάκντα καὶ δατώ.

<sup>5</sup> Les Pythiques I, II et ÎII de Pindare son1 adressées, à Hiéron Ætnéen.

menace pour retenir Anaxilas et son fils Cléophron, qui avait le commandement de Messine 1. Pindare, dans une de ses odes, peint les vierges de Loeres célébrant la puissance d'Hiéron, qui a fait succéder pour elles la sécurité aux alarmes<sup>2</sup>. Peu de temps après, Anaxilas mourut (ol. LXXVI, 1; 4/76 avant J. C.); son règne avait duré dix-luit ans, Justin fait un éloge pompeux de sa justice, que les débuts de sa conduite à Zancle ne faisaient pas présager \*2. Ses fils n'é-

i Le nom de Câcophron ne se treuve que dans le scholiate de Findare sur la Pyth. If. Ara20a sul Kacippor à voice voir, l'achie de rese vigares, à pit le Mescein vi quancheme, de le Projugar que l'achie, no luque d'apren tenthoux à capeir. Les septembres de principal de la principal de

Gependant, à la mort d'Annuilas, ses enfants ne se touviernts pas en einge de réguer; soit que Cléophron, eit péri, soit que, d'après l'ancienne constitution des Chalcidiers, oi în ou était admis aux charges publiques qu'à quarante aux, l'ît de recore trop jeune pour monter sur le trône. Justin, 1. XXI, 3, parte d'un Leophron, tyran de Bhégium, qu'il fit a guerre aux locriegs et qui ext probablement le même que Cléophron.

Pindare, Pyth. II, v. 34 et suiv. ....Σἐ δ'ὦ Δεινομένειε παῖ, Ζεψυρία πρὸ δόμων Λοπρίε παρθένος άπόσι Πολεμίων παμάτων έξ άμαχάνων

Aid reau birsuur dpanesso dopahés. Le scholiaste, sur ce passage, est très-précis. Il est encore question de cette intervention d'Hiéron dans les les scholics sur la I° Pythique. Si l'on savait pour quelle victoire

agonistique fut composée l'ode de Pindare, cela préciserait la date de l'événement dont nous nous occupons; mais il y avait entre les anciens commentateurs de Pindare de grands dissentiments à ce sujet. (Voyez Timée, fragm. 154; Dissen, Comment, in Pind, t. II, pag. 181.) Nous pouvons arriver autrement à fixer à peu près la date de l'ambassade de Chromius vers Anaxilas. En effet, Hiéron monta sur le trône en 478, Anaxilas mourut en 476, C'est donc dans cet intervalle, et probaelement dans la première année du règne d'Hiéron, que nons devons placer cette ode; et les conseils de modération que Pindare donne au roi paraissent se rapporter à ses différends avec son frère Polyzélus.

3 Justin, J. IV, 2.

taient pas encorc en âge de lui succéder; il laissa le gouvernement à un de ses serviteurs, Micythus, fils de Chœreas, qui devait le leur remettre plus tard 1. Micythus, malgré la bassesse de son origine, sut faire respecter l'autorité qui lui avait été confiéc, et dont il se montra digne par les talents avec lesquels il l'exerça et la fidélité avec laquelle il s'en démit 2. La régence de Micythus dura dix ans (de 476 à 466). Il éprouva dans les premières années un revers terrible. Les Tarentins, menacés par les lapyges, qui avaient réuni une armée de vingt mille hommes, invoquèrent le secours des Rhégiens, leurs alliés. Micythus répondit à leur appel; mais ils furent défaits, et Hérodotc dit qu'il se fit dans cette journée le plus grand carnage de troupes grecques dont il ait connaissance 3. Les Rhégiens, pour leur part, eurent trois mille hommes tués. Diodore ajoute que les ennemis les poursuivirent jusque dans leur ville, dont ils s'emparèrent 4 (olymp. LXXVI, 4; 473 avant J. C.). Cependant, il paraît que Rhégium se releva promptement de ce désastre , puisque Micythus remit le royaume au fils d'Anaxilas dans un état prospère; il fonda même une colonie à Buxonte, dans l'OEnotrie, près du cap Palinure 5,

<sup>3</sup> Diodore, IV, 48. Anaxilas offrit ses enfants en otage aux Carthaginois vers 481. Si l'on suppose que l'aîné de ees enfants avait alors onze ou douze ans, cela reporte sa naissance à la deuxième année du règne d'Anaxilas, lequel aurait épousé la fille du tyran d'Himère lorsqu'il venait lui-même de s'emparer du pouvoir. En suivant cette hypothèse, le fils aîné d'Anaxilas aurait eu seulement dix-sept ans à la mort de

son père, et vingt-einq lorsque Hiéron le fit venir à Syracuse et l'engagea à réclamer la couronne.

- 8 Hérod. VII, 170.-Macrobe Sat. I. 3 Hérod. ibid.
- 4 Diod. l. XI, 52.

Strabon, I. VI, 1, Merà de IIaλίνουρου Πυξούς, άκρα και λιμής και потацов. Ех удр тох трой броца. Ωκισε δὲ Μικυθος, ὁ Μεσσήνης άρχων της έν Σικελία. Πάλιν δ' άπηραν οί ίδροθέντες, πλήν όλίγων. Étienne de

Diodore fixe cet établissement à la 2° année de la LXXVII° olympiade (471, avant J. C.) 1.

### S XXX. FIN DU RÈGNE D'HIÉRON.

L'enchaînement des faits relatifs à Anaxilas et à son suecesseur nous a un peu écarté de notre sujet, auquel nous nous hâtons de revenir. Hiéron, dont un mot avait suffi pour protéger les Locriens, reçut peu de temps après une autre ambassade de la ville de Cumes en Italie, qui sollicitait aussi sa protection contre les Tyrrhéniens, ces tyrans des mers 2. La marine puissante de ces barbares était plus souvent adonnée à la piraterie qu'au commerce; leurs courses, qu'ils étendaient quelquefois jusque dans l'Archipel, avaient tenu longtemps les Grees éloignés des parages de l'Italie, siège de leurs principaux établissements, et depuis que les colonies chalcidiennes et doriennes s'étaient établies en Sicile et dans l'OEnotrie, elles avaient eu souvent à souffrir de ee dangereux voisinage. Hiéron envoya un assez grand nombre de trirèmes pour se joindre à celles de Cumes. La flotte alliée remporta une grande victoire, qui coûta beaucoup de vaisseaux aux Tyrrhéniens et abattit leur puissance. Diodore rapporte cet événement à la 3° année Bytance place en Sicile une ville de (Voy. Tite-Live, XXXII, 13, et Velleius Paterc. I, 15.)

Bytance place en Sicile une ville de Iléée qu'il dit avoir été fondée par Micythus. M. Raoul Bochette a moitré que cette ville n'était autre que cellé de Ilééey, qu'Étienne cite un peu plus bas sous sa véritable orthographe, et place, comme elle offilètre, en Cénotrie. Cette ville, que les Romains nomment Bacratus.

Diod. l. XI, 59.
<sup>3</sup> Les Grecs se plaisaient à rapprocher le mot τόραννοι de celui de τόρηνοι dont ils le faisaient venir.
M. Phers dans une dissertation éran.

procher le mot τόρανου de cetu de τύρρησοι dont ils le faisaient venir. M. Ebert, dans une dissertation érudite sur ce mot τύρανου [Dissert. Sicular] le dérive, avec plus de probabilité, de κοίρανου. de la LXXVI olympiade (474 avant J. C.), sous l'archontat d'Acestoridès. Les poêtes ne manquèrent pas de célébrer cette victoire d'Hiéron, qui complétait le triomphe des Hellènes sur les barbares 1. Nous avons quelques beaux vers de Pindare à joindre au témoignage de Diodore de Sicile. et, par un surcroît incspéré de fortunc, nous pouvons aussi produire un monument contemporain de cette victoire. Les sables de l'Alphée nous ont rendu, depuis peu d'années, un casque tyrrhénien consacré par Hiéron dans le temple de Jupiter olympien, et sur lequel est gravée cette dédicace 2: « Hiéron et les Syracusains ont consacré à Jupiter ces armes tyrrhéniennes prises à Cumes. » Ce peu de mots, écrits sous la dictée d'Hiéron, donnent à cette partie de l'histoire une autorité dont elle manque trop souvent, et nous aurons encore occasion de l'invoquer au sujet du dialecte, de l'orthographe et des formes de l'écriture usités à cette époque en Sicile.

Deux ans après la défaite des Tyrrhéniens, dans l'olympiade LXXII. 1 ( $\dot{a}$ 72 avant J.C.), Charès étant archonte d'Athènes, Théron mourut à Agrigente, dans la seizième année de son règne <sup>3</sup>. Ce prince, sans avoir déployé d'aussi

Find, Pyth, I, v. 13, ed. Boiss. Alexona, veloco, Korolav, Agapov Opps art olsov 6 Φρό. wit, δ Toposulov v Δαλαλατόν έχη. The κρά Κόμας δημερού Οργα Ιδιαν Τόν κρά Κόμας, Οι Σορκουδιαν είναι διανός κόμας το Μου Τορκουδιαν είναι διανός κόμας το Μου Τορκουδιαν είναι διανός διανός το Κόμας διανός διανό

Voir dans la Ill° partie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diodore place la mort de Théron, la guerre de Thraydée coutre Hièron en le réalissement de la démocratie à Agrigente, dans la 1° année de la xxvir olympiade. La deuxième olympique de Findare est adressée à Théron, vianque à la course des chars dans cettle xxvir olympiquées des mêtes de la course des chars dans cettle xxvir olympiquées don les cholisites; et, d'un autre cétée, la douitime Olympique, adressée à Ergotélès d'Himére, vaince

grands talents militaires que Gélon, avait eu sa part de gloire dans la victoire sur les Carthaginois. La prospérité qui en résulta pour Agrigente, les travaux d'art qu'il y fit exécuter par les prisonniers, son antique origine, ses alliances, ses victoires olympiques, les louanges des poêtes, qu'il récompensait avec libéralité, avaient donné beaucoup d'éclat à son règne. Il se concilia, durant toute sa vie, l'affection de ses sujets, et reçut d'eux, après sa mort, les "honneurs héroiques. Le sceptre d'Agrigente passa à Thrasydée, fils de Théron, dont la conduite violente à Himéra avait déià été cause des seuls actes sanglants qui tachent la mémoire de son père, et avait failli le perdre en suscitant contre lui les armes d'Hiéron. A peine Thrasydée fut-il sur le trône, qu'il rassembla de nombreux mercenaires, enrôla les Agrigentins et les Himéréens, et réunit ainsi une armée de vingt mille hommes, avec laquelle il se disposait à attaquer Syracuse. Hiéron mit aussi sur pied des forces considé-

quenr à la course du stade dans cette même olympiade, commence par une invocation à Jupiter libérateur, qui semble indiquer qu'à ce moment la ville avait recouvré la liberté. C'est pourquoi MM. Bæckh et Dissen ont supposé que la victoire de Théron était de la LXXVI° olympiade, et la chute de Thrasydée de la 4° année de cette LXXVI° olympiade. Si l'on veut s'en tenir à l'autorité de Diodore et du scholiaste, on pent supposer que Théron et Ergotélès ont été effectivement vainqueurs dans la même soleunité, et que Pindare composa de suite l'éloge du monarque, mais qu'il fit attendre l'ode pour le coureur à pied (ce qui n'est pas sans exemple de sa part), en sorte que dans l'intervalle eut lien la révolution d'Agrigente et d'Himéra. Quoique la chnte des dynasties soit quelquefois bien rapide, on pent donter que tant d'événements aient été pressés dans une seule année. Diodore, pour ne pas trop entrecouper son récit, paraît avoir quelquefoia réuni sous une seule date des faits qu'il aurait dû répartir sous plusieurs. Ainsi, la première expédition des Athéniens en Sicile, que nous savons par Thucydide avoir duré trois ans, est présentée par Diodore comme si elle avait été accomplie en un an.

rables et marcha contre Agrigente. Ce fut probablement dans cette campagne, qu'atteint déjà de la maladie dont il mourut quelques années plus tard, il se faisait porter sur une litière à la tête de ses troupes. La plus grande partie des deux armées était composée d'Hellènes; aussi le combat fut-il long et opiniâtre. Enfin, la victoire se déclara pour les Syracusains, mais ils eurent deux mille hommes tués, La perte de leurs adversaires fut du double. On a prétendu que, lors de la déroute des Agrigentins, Pythagore, qui était dans leurs rangs, se laissa tuer plutôt que de traverser un champ de fèves. Nous montrerons l'invraisemblance de cette tradition quand nous examinerons les témoignages contradictoires relatifs à ce philosophe, qui compta de nombreux adeptes en Sicile 1. Après sa défaite, Thrasydée, affaibli et déconsidéré, fut renversé du trône par ses sujets et mis à mort par les Mégariens 2, chez lesquels il s'était

1 Voyez la IIIº partie, \$ Philoso-

2 Diod. X1, 53 : Merd de ravra Θρασυδαίος μέν ταπεινώθελε έξέπεσεν ex The applie, and Ovyou els Meyapele rous Migalous (sic) nahounévous énel Βανάτου καταγνωσθελε έτελεύτησε. Burigny (Hist. de Sic. t. I, p. 78) dit, en parlant de Thrasydée; « Il se retira chez les Mégariens Misées, où, désespéré de sa chute et odieux à tout le monde, il se tna lui-même. Cette dernière circonstance serait remarquable, car les exemples de suicide étaient rares alors. Mais Burigny a été induit en erreur par l'ancienne traduction latine du passage de Diodore: Capitali judicio condemnatus sibi ipse mortem conscivit. La surnom de Miséens, donné dans cette phrase aux Mégariens, paralt altéré, car il n'est pas connu d'ailleurs. Dorville (Sicula, p. 172) propose de lire Nicalous, surnom des Mégariens de l'Attique, et cette correction a été reçue dans les éditions de Wesseling et de F. Didot, Cependant, il est peu probable que Thrasydée eût été mis en jugement chez les Mégariefis de l'Attique, où il ne devait exister ancune animosité contre lui. Nous pensons qu'il faut chercher en Sicile la ville dont if est ici question, soit qu'on veuille lire Imposalous pour Missalous, on admettre avec Villoison (Mémale l'Acad. des inscr. t. II, p. 653) l'existence d'une ville de Nysa en Sicile.

retiré. Après la fuite de Thrasydée, les Agrigentins rétablirent la démocratie et députèrent vers Hiéron, qui leur accorda la paix.

La douloureuse maladie qui consumait les jours du prince syracusain lui fit rechercher des distractions dans la société des savants et des poêtes. Simonide, Pindare, Bacchylide, Eschyle, attirés à sa cour par ses libéralités, s'assevaient souvent à sa table, ainsi que le poête philosophe Épicharme, précepteur de ses enfants. Le commerce de ces grands hommes adoucit le naturel un peu grossier d'un prince dont toute la jeunesse s'était passée dans les camps. Son frère aîné, Gélon, faisait peu de cas de la poésie. Un jour que, dans un festin, on faisait passer une lyre de main en main, son tour venu, il fit amener son cheval, et déploya son adresse à le manier 1. Hiéron s'était également signalé dans les exercices des hoplites et des cavaliers. Pendant les loisirs de la paix, il se livra avec passion à l'éducation des cheyaux de course, dont les palmes, dans les jeux de la Grèce, étaient si fort enviées. Ses émules, Théron et Xénocrate, y avaient aussi remporté plusieurs victoires. Anaxilas de Rhégium fut une fois vainqueur à la course des mules; il en fut tellement ravi, qu'à cette occasion il traita tous les assistants, et fit graver sur ses monnaies un bige traîné par des mules, animaux qui s'ennoblirent aux yeux de Simonide par les libéralités de leur maître. Pindare a célébré dans ses odes les noms des coursiers et des écuyers d'Hiéron; mais il élève plus haut son vol, et s'il prodigue ses éloges au prince de Syracuse, il lui donne aussi des conseils avec l'autorité du génie. Ces odes admirables, mieux étudiécs de nos jours et rapprochées de l'histoire contem-

<sup>1</sup> Plutarque, Apophth. des Rois.

poraine, offrent une foule d'allusions instructives jusque dans les digressions mythologiques qui ne semblent, au premier abord, que des écarts d'une riche imagination. Les commentaires historiques dont ces odes avaient été l'objet des l'antiquité nous ont conservé beaucoup de notions précieuses, quoique l'état de morcellement dans lequel les scholiastes nous les ont transmis, rende souvent difficile de les coordonner. A l'occasion des victoires hippiques d'Hiéron, nous devons combattre une assertion d'Ælien, qui prétend que, ce prince s'étant présenté aux jeux olympiques, Thémistocle dit qu'on ne devait pas admettre aux fêtes de la Grèce celui qui n'avait pas pris part à ses combats, et que cet avis ful approuvé1. Plutarque rapporte, en effet, dans la vie de Thémistoele, que, selon Théophraste, dans son livre sur la Royauté, Thémistocle avait engagé les Grecs à renverser les tentes d'Hiéron à Olympie 2. Nous ne pouvons nier absolument qu'il ne se soit élevé quelques murmures semblables; mais les odes de Pindare attestent suffisamment que le nom d'Hiéron fut proclamé dans les jeux olympiques. Du reste, il ne paraît pas qu'il s'y soit jamais présenté en personne; de trop graves intérêts le retenaient en Sicile. Mais son fils Dinomène fit le voyage de la Grèce. Quant au reproche qu'Ælien met

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ælien, l. IX, 5, Hist, div. Περί lépavos καὶ Θεμιστοκλέους.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette tradition, malgré l'autorité de Théophraste, n'est peut-être pas plus aérée que celle qui se lisait dans Sténimbrote, et selon laquelle Thémistocle, après sa disgrace, serait allé eu Sicile et aurait demandé, en mariage la fille d'Iliéron, pro-

mettant à ce prince de lui assujettir tous les peuples de la Grèce. Sur le refus d'Iliéron, Thémistocle serait parii pour la Pesse. (Plat., Thém. 5 30.) Les détails précis donnés par Thucydide et d'autres historices sur la route suivic par Thémistocle, d'Épire en Asic, ne permettent pa d'admettre covage en Siciele.

dans la bouche de Thémistocle, Gélon l'avait prévenu publiquement <sup>1</sup> en gravant sur le trépied qu'il consacra en mémoire de sa victoire sur les Carthaginois :« je dis que Gélon, Hiéron, Polyzélus et Thrasybule, fils de Dinomène, qui consecrent ce tripied, ayant vaincu les nations barbares, ont offert un secours puissant à la liberté de la Gréce. »

On peut placer dans les dernières années du règne d'Hiéron la colonie qu'il envoya à l'île l'ithécuse, près du cap Misène. Cette île avait été d'abord occupée par les Érétriens et les Chaleidiens. Cet établissement prospérait par la fertilité du sol et par ses mines d'or, mais la division se mit parmi les habitants, et les tremblements de terre qui survinrent les décidèrent à se retirer. Des éruptions de feu et d'eaux thermales forcèrent également les colons envoyés par Iliéron à abandonner l'île et la ville qu'ils étaient en train d'y construire <sup>2</sup>. Elle fut plus tard occupée par les Napolitains.

Hiéron remporta encore une victoire olympique dans la uxvun' olympiade (468 avant J. C.); mais il ne jouit pas de ce triomphe<sup>2</sup>, car il mourut vers ce même temps à Catane, ville à laquelle il avait donné le nom d'Etna. Il y fut enterré avec une grande pompe, et recut les honneurs héroiques à titre de fondateur.

Voy, cette inscript. plus baut, p. 138.

<sup>2</sup> Strab. I. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pausan. VIII, Arcadie, ch. A2, rapporte qu'Hiéron étant mort avant d'avoir eu le tempa de consacrer les offrandes qu'il avait vouées à Jupiter olympien, pour ses victoires hippiques, son fils Dinomène les consacra

n sa mémoire avec cette inscription: Σόν ποτε νικήσες, Ζεδ Ολόμπιε, σεμνόν άγώνα,

ατμούν άγωνα,
Τοθρίπτω μέν άπαξ, μουνοπέλητι
[ δε δίε,

ώρ' Ιέρων τάδε σοι έχαρίσατο:
- [παῖε δ'ἀνέθυκε
Δεινομένης πατρὸς μνήμα συρα[ποσίου.

#### S XXXI. TRASYBULE - ABOLITION DE LA TYRANNIE.

Thrasybule, frère d'Hiéron, lui succéda, comme lui-même avait succédé à Gélon. Il n'est pas question de Polyzélus, que son âge et la faveur populaire auraient dù appeler au trône de préférence à Thrasybule. Il est donc probable qu'il était déjà décédé, quoique les historiens n'en disent rien. Il paraît aussi, d'après un passage de la Politique d'Aristote 1, que Thrasybule ne prit en mains les rênes de l'État qu'en qualité de régent pendant la minorité d'un fils de Gélon, dont l'existence n'est pas connue d'ailleurs. Et, en effet, d'après les lois de l'hérédité, Dinomène, fils d'Hiéron, aurait dû succèder à son père s'il n'y avait pas eu un héritier du fondateur de cette dynastie. Aristote dit que Thrasybule flattait les passions du fils de Gélon et l'excitait aux plaisirs, afin de régner en son nom; que les familiers du jeune prince conspirèrent uniquement pour renverser Thrasybule, et non pas la tyrannie; mais les conjurés qu'ils s'étaient associés profitèrent de l'occasion pour les expulser tous ensemble. Diodore n'indique pas tout à fait de même l'origine de cette révolution, mais il en retrace en détail les péripéties. «Les Syraeusains, dit-il, avaient supporté patiemment les abus du règne d'Hiéron, par respect pour la mémoire de son frère; mais Thrasybule commit des injustices bien plus révoltantes : violent et sanguinaire, il mettait à mort ou

<sup>1</sup> Arist. Polit. I. VIII (5), c. <sup>2</sup>9, énumère les diverses causes de ruine pour les monarchies, telles que la division entre ceux qui sont appelés à régner: .... éras el particorses constitueux.... et il cisic est exemple: Θρασμέσιλου, τοῦ Ιέρασο ἀἰκλ-

φού, τόν πόν τοῦ Γδιανοι δημαγωγοῦντοι καὶ πρόι πόσων δριμώντος, δι απότε άρχη, τῶν δ' οἰκείων συστικού» των, δια μιὰ πραινής διων καταλοξή, αλλά Θρασόδουλου · οἱ δὲ συστώντες αυτών, ών καιρόν έχοντες, ἐξόδολου διαμενικα αντούς.

bannissait les citoyens, ou les exilait sur de fausses accusations, et confisquait leurs biens. Détestant le peuple autant qu'il en était détesté, il se mit à rassembler une foule de mercenaires étrangers pour les opposer aux troupes nationales. Enfin, sa tyrannie eroissante força les Syracusains à une résistance ouverte. Ils se soulevèrent en masse, choisirent des chefs, et attaquèrent le tyran. Celui-ci chercha d'abord à négocier; mais, voyant que la résolution des Syracusains était inébranlable, il réunit les colons établis par son frère à Catane, ses alliés et des mercenaires; et avec ces forces, qui se montaient à quinze mille hommes, il se maintint dans la partie de la ville nommée l'Achradine, et dans l'Ile, qui était fortifiée. De leur côté, les Syraeusains s'établirent dans le quatier appelé Syké ou Tykhé¹, et s'adressèrent à Géla, Agrigente, Sélinonte, Himéra, et à toutes les villes des Sieules situées à l'intérieur, les sollicitant de venir délivrer Syracuse. Ces villes envoyèrent avec empressement, les unes de l'infanterie, les autres des cavaliers, d'autres des vaisseaux armés; de sorte que les Syracusains se trouvèrent bientôt en mesure d'accepter le combat, soit sur terre, soit sur mer. Thrasybule risqua d'abord une bataille navale, et fut obligé de se retirer dans le port après avoir perdu plusieurs trirèmes. Il ne fut pas plus heureux dans un combat qu'il livra dans les faubourgs de Syraeuse. Abandonné par une partie de ses alliés, il fut contraint de se renfermer de nouveau dans l'Achradine. Désespérant alors de conserver la couronne, il entra en négociations, et obtint de se retirer librement à Loeres, où jil finit ses jours?. C'est ainsi que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. la Topogr. de Syracuse, par M. Letronne.

M. Letronne.
<sup>9</sup> Hiéron II, fils d'Hiéroclès, qui

monta sur le trône de Syracuse en 274, prétendait descendre de l'ancien Gélon, probablement par ce fils

Thrasybule perdit en quelques mois, par sa folie, un empire puissant et qui paraissait solidement établi. Les Syracusains congédièrent les mercenaires étrangers, et aidèrent les villes qui avaient encore des tyrans ou des garnisons à rétablir aussi la démocratie (ol. LXXVIII, 3 i 466 av. J. C.).

Le vent de la liberté souffla sur toute la Sicile, et; de même qu'au siècle précédent des tyrans avaient surgi presque en même temps dans chaque ville, toutes ces dynasties s'écroulèrent à la fois. Le temps qui suivit l'expulsion de Thrasybule fut, selon Diodore, une époque de grande prospérité pour Syracuse et pour toute la Sicile 1. L'activité naturelle aux gouvernements populaires dut, en effet, imprimer une impulsion favorable à toutes les sources de richesses publiques, et l'émulation entre les cités rentrées en possession de leur indépendance était aussi un puissant stimulant. Mais bientôt se rouvrirent deux plaies des gouvernements démocratiques, les guerres de ville à ville et les factions intérieures, qui devaient ramener à leur suite les invasions étrangères et le despotisme. Dans leur première assemblée, les Syracusains votèrent l'érection d'une statue colossale. de Jupiter libérateur, et l'institution d'une fête annuelle en mémoire du rétablissement de leur liberté. Passant ensuite à l'organisation de leur gouvernement, ils exclurent de toutes les charges les citoyens nouveaux inscrits par Gélon, Sept

expulsé de la Sicile avec son oncle Thrasybule.

Diodore, I. XI, 72, commence par faire le tableau de l'aboudance que l'agriculture, favorisée par la paix, répandit après la chute de Thraspbule. Pais il passe inanédiatement au récit des troubles qui agitérent la Sicile après cette révolution et qui semblent présente une contradiction. Cependant, comme ces agitations étaient renfermées dans les cités et qu'il ny ent pas de guerres étrangères, le peuple des campagnes pouvait se pas en souffrir.

mille environ existaient encore sur les dix mille mercenaires auxquels ce prince avait accordé le droit de cité. Ses libéralités avaient engagé plusieurs hommes distingués de la Grèce à se fixer à Syracuse, entre autres l'Arcadien Phormis, qui se signala dans les guerres de Gélon et d'Hiéron, et dont on vovait à Olympie, au temps de Pausanias, plusieurs offrandes remarquables. Le décret impolitique des Syracusains, qui privait de leurs droits civiques tous ces nouveaux citoyens, les poussa à une sédition 1. Ils s'enfermèrent dans les quartiers fortifiés de l'Île et de l'Achradine, munies chacune d'une enceinte à part; et, leur expérience de la guerre suppléant à leur infériorité numérique, ils tinrent longtemps en échec les Syracusains. Ceux-ci s'étaient retirés sur la hauteur qui domine la ville, et que l'on nomme Epipolæ, d'où ils interceptaient aux insurgés les communications avec la campagne. Il y eut plusieurs combats sur terre et sur mer, dans lesquels l'avantage finit par rester aux Syracusains, qui récompensèrent six cents hommes d'élite, auxquels ils devaient leur succès, en leur décernant

des mercensires. La lecture de Diodore no perme pa d'adapter ce sens, puisque, aprêle le reuverement. de la tyransie, foin d'accorder le droit de cité aux mercensires, on le leur reitar. Cette phrase doit dour à s'estendré anis: Aprèla la tyransie on en vint aux maina, parce que (précédemment) on avait accorde le droit de cité à des étrangers et à des mercensires. Il resist auxi possible que ce passage d'Aristote se rapportit à l'Époque de l'expalsion de Derry où des étrangers, tels que Califpe, tenublèrent la république.

une couronne et un prix d'une mine d'argent par homme 1. Vers le même temps, Ducétius, chef des Sicules, qui en voulait aux habitants d'Etna parce qu'ils jouissaient d'une partie du territoire enlevé aux Sicules, marcha contre eux de concert avec les Syracusains. Les Etnéens après plusieurs combats dans lesquels ils eurent le dessous, furent obligés de quitter leur ville, et se retirèrent à Inessa, dont ils changèrent le nom en celui d'Etna, qu'Hiéron avait donné à Catane 2. Les anciens habitants de cette ville y rentrèrent, et renversèrent le tombeau d'Hiéron, qui les en avait expulsés. Dans les autres villes, à Géla, Agrigente, Himéra, les citoyens bannis sous le règne d'Hiéron reviment dans leurs foyers, et bannirent à leur tour les étrangers qui s'y étaient établis. Les Rhégiens, aidés des Zanciéens, renversèrent les fils d'Anaxilas; les Géléens, qui avaient autrefois occupé Camarina, y procédèrent à un nouveau partage des terres. Enfin, presque toutes les villes de Sicile terminèrent leurs différends, et. par une loi commune, exilèrent tous les étrangers, et leur assignèrent pour demeure la Messénie, c'est-à-dire le territoire de Zancle; mesure funeste, qui forma le premier noyau de cette association de belliqueux étrangers, la plupart d'origine italienne, que nous verrons figurer plus tard sous le nom de Mamertins, et qui, placés sur le seuil de la

I blod. I. XI., 76: Merà de riv virro l'Expandents robe pir tillarose forne étimosfous, altous yeundrose rite plant fortifiaguay, depareis dorres depuylou puris knisty.
Cette somme pout tire frainde so
ou 9.3 francs. Burigny (Hist. de Sic.
1. I., p. 8.3 | lea a générousement gratifiés chacia due couronne d'or
ifiés chacia due couronne d'or

Il paralt cependant que le nom d'Inessa présulti dans la suite, car nous le retrouvons dans Thucydide, l. III, 103 (si l'on adopte la correction de ter l'ureour au lieu de éni Nêcomp, et li, VI, 94. A l'esque de la guerre des Athéniens, les habitants d'Inessa étaient pour Symcias.

Sicile, en ouvrirent les portes aux Romains 1. Mais les Siciliens étaient loin de prévoir alors ce danger, et n'étaient occupés, dans chaque ville, que d'un nouveau partage des terres et d'un recensement des citoyens (ol. LXIX, 4; 461 av. J. C.). Cette opération, faite avec précipitation, et souvent au hasard, ouvrit un vaste champ à des réclamations et à des dissensions intérieures. Syracuse, surtout, était dans un état d'agitation à la faveur duquel les ambitieux espéraient arriver au pouvoir. Un nommé Tyndarion2, entre autres, homme plein d'audace, répandant l'argent aux citovens pauvres. groupait autour de lui une foule de gens disposés à devenir les satellites de la tyrannie à laquelle il aspirait ouvertement. Mis en jugement et condamné à mort, il fut délivré par ses partisans au moment où on le conduisait en prison. Une lutte violente s'ensuivit, dans laquelle cependant les magistrats eurent le dessus, et Tyndarion fut exécuté. Mais son exemple ne découragea pas d'autres prétendants 3, ensorte que les Syracusains se décidèrent à adopter une loi semblable à celle que l'on nommait, à Athènes, l'ostracisme 4.

1 Nous ue voulous par dire que ces Campauiens fussent les ancêtres de ceux' qui prirent le nom de Mamertins; mais ces derniers, en s'emparant de Messine, purent s'autoriser de cette première occupation de la ville par les mercenaires, et durent en retrouver encore bon nombre établis dans le pays, et qui favorisèrent lear neurpation.

On trouve ce nom ecrit Turdapidne et Turdapier. (Diod. XI, 85.) <sup>a</sup> Burigny sapporte à ce temps de

trouble l'anecdote citée par Aristote (Polit. VIII (5), 3) et par Plutarque (Précep. pol. ch.xxxxx) sur deux jeunes gens dont les rivalités en amour amenèrent une révolution. Mais, outre que les mots de rois apyalois ypórois semblent indiquer une époque plus ancienne que celle dout nous nous occupons, la forme du gouvernement ne fut pas chaugée, et Aristote dit : Mericales i molerala. Nous pensons, avec Heyne (Opus acad. t. II, p. 257). que ce passage d'Aristote a plutôt trait à l'expulsion des Géomores, qui porta Gélon au pouvoir.

- Voyer III' partie, chap. Gonvernement.

ct par laquelle on bannissait tout citoyen dont l'influence et le mérite semblaient menaçants pour la liberté. Le nom des citoyens qui pouvaient porter ombrage étaient écrits sur des feuilles d'olivier (ce qui sit donner à cette loi, à Syracuse, le nom de pétalisme), et celui dont le nom était porté sur un plus grand nombre de votes subissait un exil de cinq ans. Mais cette mesure cut de déplorables effets, qui forcèrent d'y renoncer au bout de peu de temps. Les citoyens les plus distingués, et qui auraient pu servir utilement la république, se retirèrent des affaires pour ne pas être exposés à cette persécution, et, adonnés uniquement au soin de leur fortune, ils se livrèrent au luxe et à la mollesse, tandis que l'état restait abandonné à une foule d'intrigants et d'ambitieux de bas étage dont les rivalités excitaient de fréquentes séditions dans la ville. La prospérité matérielle se soutenait eneore, grâce à l'absence des guerres; mais la morale publique s'altérait. On ne s'inquiétait plus de la justice; les démagogues et les délateurs pullulaient dans la ville ; l'abus de l'éloquence et de coupables industries avaient remplacé les bons et utiles usages anciens. Les Syraeusains, effrayés de cet état de choses, se hâtèrent d'abolir la loi du pétalisme.

# S XXXII. GUERRE DES ÉGESTAINS.-DUCÉTIUS

Tandis que Syracuse était en proie à des dissensions, d'autres parties de l'île souffraient des maux de la guérre: Les Égestains et les Lilybéens, à l'occasion d'un territoire contesté sur les bords du fleuve Mazarus <sup>1</sup>, s'étaient livré une

On est surpris de voir les Égestains et les Lilybéens avoir des contestations au sujet d'un territoire sur

le fleuve Mazarus, car la ville de Lilybée est placée entre Égeste et Mazara, en suivant la côte. Il résulte

sanglante batăille à la suite de laquelle les deux villes conservèrent leurs prétentions (olympiade LXXXI, 3; 454 avant J. C.). Pendant ce temps, Ducétius, roi des Sicules, connu par la noblesse de son origine, et que nous avons déjà vu reprendre aux Etnéens une partie du territoire qui leur avait été assigné par Hiéron, fonda une ville considérable nommée Menænum 1, et partagea entre les habitants les terres adjacentes. Il y joignit bientôt la conquête d'une ville antique et importante, celle de Morgentium<sup>2</sup>, ce qui le rendit très-célèbre parmi ses compatriotes (olymp. Lxxx, 3; 458 avant J. C.). Il en profita pour réunir sous son autorité toutes les villes des Sicules, à l'exception d'Hybla, et, préoccupé de vastes projets, il obtint d'elles des forces considérables pour rétablir Noæ, sa ville natale. Il en transporta l'emplacement à quelque distance, près de la fontaine miraculeuse des dieux Palici, révérés dans toute la Sicile, et dont il donna le nom à la nouvelle ville. Elle prospéra

d'un passage de Diodore, il·v. XIII.

Sé, que Maars d'uni entre Lilybée et Sélinonte, où subista encore la ville monderen de Masser, V. Corv. p. 3-si.

—Dorville, Sicula, p. 60;—Fatelle, Dezad. I, in· VI, 5.] Il paraît que le terraincie d'Égues d'étendait beancoup au midl dans l'intérieur des terres, et presque dans le voisinage de Sélinonte, ce qui caplique les démélés que ces mêmélés que ces mêmés géustain en-trait quelques amiées plus tard avec les Sélinontins.

<sup>1</sup> Diod. XI, 78. Il existe un assez grand nombre de médailles de cette ville, avec des types variés, tels que la tête de Proserpine, revers, deux flambeaux tête de Mercure, revers, un caducês; tête barbue, revers, un quadrige; tête Jaurée juvénile, revers, figure en pied d'Esculape; légende, MENAINON. Toutes ces médiales sont patrièreures an siècle de Ducétius. Pline, liv. III, 14, dans l'énumération des cités de la Sicile, cite les Menais.

cite les Menanin.

3 Mepyérmor; ville des Morgètes, na des peuples sicules qui passèrent d'Énotrie en Sicunie. Elle est aussi nommée Mopyarifer, pare que l'On donnait quelquefois le nom de la contrée à la ville principale, camme Aypeire pour Aypere. rapidement, et semblait appelée à jouer un rôle important dans les affaires de Sicile; mais, quelques années plus tard, elle fut détruite, et ne se releva pas <sup>1</sup>.

Pendant que Ducétius travaillait ainsi à constituer un royaume des Sicules, qui eût été menaçant pour les établissements des Grecs, les Syracusains avaient à soutenir une guerre maritime contre les Tyrrhéniens, dont les déprédations s'étaient renouvelées. Ils envoyèrent d'abord contre eux une flotte sous les ordres de Phayllus, qui commença par ravager l'île d'Æthalie (aujourd'hui l'île d'Elbe); mais, ayant, à ce que l'on croit, reçu de l'argent des Tyrrhéniens, il revint à Syracuse sans avoir rien fait d'important. Les Syracusains l'accusèrent de trahison, l'exilèrent, et élurent à sa place Apellès, qu'ils envoyèrent contre les Tyrrhéniens à la tête de soixante galères. Celui-ci ravagea . tous les côtes de la Toscane, ainsi que la Corse, occupée, à cette époque, par les Tyrrhéniens; soumit l'île d'Æthalie, et ramena à Syracuse un grand nombre de captifs et un riche butin2 (ol. LXXXI, 4.). Ducétius, non content du rôle de fondateur, poursuivit le cours de ses conquêtes. Dans la 2º année

Diod. XI, 88. Le teste de Diodror présents ici qualques incertitudes. Les accirence éditions nomment patrie de lochémin Nau, poment patrie de lochémin Nau, pom qui n'est pas conno d'uilleurs, ch que l'on a corrigié en Néso en Mend. Ces deux nours se traveuent dans Éticons de Djr. Miros), vibr. Zincileu, c'yyd lichlanar Anchidhepois é C gyoinsup, of thouse Nachadhepois é C gyoinsup, of the Naul President de l'un de la commentation de l'un de la commentation de la

Noués, que portent les éditions. Pline cite les Noard dans la liste des cités de Sicile. Quant à la ville de Palici, dont Diodore annonce qu'il racontera la destruction, ce récit ne se trouve pas dans ce qui nous est parvour de ses histoires.

Les esclaves corses étaient trèsrecherchés, dans l'antiquité, pour le scruice domestique. Diod. V. 13: Tel de àvidateda vi aippus daspépeu donet του Δλαν δοθων είς τὰς κατά τον βίου γρείας.

de la LXXXIIº olympiade (451 avant J. C.), il s'empara de la ville d'Etna 1, après en avoir tué par surprise le premier magistrat. Se portant ensuite, avec ses troupes, vers le territoire des Agrigentins, il vint assiéger Motyon, où ils avaient une garnison. Les Agrigentins envoyèrent au secours de cette place, et les Syracusains, effrayés de l'audace de Ducétius, joignirent un corps d'armée au leur; mais le prince des Sicules les battit, et les força les uns et les autres d'abandonner leur camp. L'hiver suspendit pour un temps les hostilités. Les Syracusains condamnèrent à mort, comme traître, leur général Bolcon, qui avait été cause de la défaite, et qu'ils accusaient d'avoir secrètement traité avec Ducétius. Au printemps suivant, ils nommèrent un autre général qui joignit l'ennemi lorsqu'il était campé près de Noæ. Il y eut une grande bataille qui coûta cher aux deux partis; enfin, les Syracusains eurent le dessus, et, dans la poursuite, ils tuèrent beaucoup de monde à leurs adversaires. La plus grande partie des fuyards se retira dans les diverses villes des Sicules. Un petit nombre continua à suivre la fortune de leur roi. En même temps, les Agrigentins avaient repris Motyon, et, réunissant leurs troupes à gelles des Syracusains, déjà victorieuses, ils marchèrent ensemble contre Ducétius. Ce prince, abandonné d'une partie de ses soldats, menacé par les autres, et se défiant même de ses amis, prend une résolution désespérée. Il se dérobe secrètement, la nuit, de son camp, se rend à Syracuse, pénètre avant le jour dans la place publique, et vient s'asseoir sur les autels comme suppliant des Syracusains, auxquels il se livre lui et le pays dont il était maître. Un spectacle si

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dorville dit Епла; mais le texte voyons pas de motif de le corride Diodore porte Ætna, et nous ne ger.

étrange eut bientôt attiré une grande foule à la place publique. Les magistrats ouvrirent la délibération sur ce qu'il fallait faire au sujet de Ducétius. Quelques-uns des orateurs qui avaient l'habitude de dominer l'assemblée conseillaient de tirer vengeance du mal qu'il avait fait aux Grecs. Mais les plus influents des sénateurs représentèrent qu'il fallait épargner un suppliant par respect pour Némésis; que l'on ne devait pas considérer quel sort méritait cet homine, mais quelle conduite serait plus digne de la ville. L'assemblée, tout d'une voix, s'écria qu'il fallait épargner Ducétius. Il fut envoyé à Corinthe, qu'on lui assigna pour résidence, en fournissant à son entretien (olympiade LXXXII, 2; 45.1 avant J. C.). Mais cet esprit remuant ne put demeurer longtemps dans l'inaction, et, après être resté peu d'années à Corinthe, il rompit ses engagements, et, feignant d'avoir reçu un oracle qui lui ordonnait de fonder une ville à Calé-Acté 2, il revint en Sicile, suivi d'un grand nombre de colons. Beaucoup de Sicules s'empressèrent de se réunir à leur ancien roi, et, entre autres, Archonidès 3; chef des Herbitains 4. Les Agrigentins, qui n'avaient probablement

C'est ici que se termine le livre

Nosa avois vu que les Zanciéens, du temps de Seythès et d'Anazilas, avaient eugage les Samiens à vonir se fixer à Calé-Acté, mais pra un lieu de celà, ceux-ci occupèrent Zaucle. La manière abusive dont on emplois le moi xvifeur ne nons per met par de assort à re l'est était resté inhabité jusqu'un temps de Ducétius.

Le nom d'Archonidès est grec; mais, à cette époque, les Sicules avaient déjà adopté, en grande partie, les uisges et la langue des Grees, affront, saus douiss dans les hautes clauses. Thueyaldo, VII., patré dun clauses. Thueyaldo, VII., patré dun Archonidès qui paraît être le même dont ête si ei question; on son fils. Sa mort est un pes untérieure à étà avant d. Cil no auté rechonidès deplement chef d'Herbits, fonda Aleas a noi do. Les médailles d'Aleas portent pour types un jeun bennem édoqui, paporé un me linee que un en manipore, ou au un emplore, ou au gié, une lyre, a lié, a AALZAX, et le monogr. AFX. Étienne de Bru.—Piles, a. III, & Etienne de Bru.—Piles, a. Hig. —Piles, a. Hig. —Piles, a. Hig.

pas vu sans jalousie la préférence que Ducétius avait témoignée aux Syracusains en se rendant leur suppliant et en leur abandonnant son royaume, saisirent l'occasion de son retour en Sicile pour se plaindre de ee que les Syraeusains, lorsqu'ils avaient entre leurs mains l'ennemi commun des Hellènes, l'avaient épargné sans les consulter. A la suite de ees récriminations. Agrigente déclara la guerre à Syracuse. Toutes les villes de la Sieile se partagèrent entre les deux rivales, et des forces considérables furent réunies de part et d'autre pour cette malheureuse guerre, où l'orgueil national était exeité au plus haut point. Les deux armées se rencontrèrent près du fleuve Himéra. Les Syracusains furent vainqueurs et tuèrent plus de mille Agrigentins. Ceux-ci, aprês leur défaite, envoyèrent demander la paix; elle leur fut accordée, et la Sicile jouit aussi du calme qui; par une rare exception, régnait alors dans tout le reste de la Grèce; mais ee calme ne devait pas être de longue durée. (Olymp. Lxxxiii, 3; 446 avant J. C.)

Quelques années plus tard, en 440, dans la LXXXV olympiade, où Crisson d'Himéra fut vainqueur pour la troisième fois 1, Dueétius, dont le retour en Sieile-avait fait présager aux Grees une lutte redoutable, et qui aspirait toujours à être le chef de tous les Sieules, mourut à Calè-Aeté, pendant

<sup>1</sup> Crisson d'Himéra fat vainqueux dans trois olympiades consécutives, et as rapidité à la course devint en quelque éorte proverbisle. (Voyes Platon, Prestageras.) » Pultarque, dans traité De la différence da flatteir et de l'ami, dit que Crissop d'Himéra se l'aism exprès vaincre à la course pur Alexandre. On - sait par Hérodote (V, 2s) qu'Alexandre !V, roide Macédoine, disputa la course du stade à Olympier mais on ne pout admettre que ce prince, qui moujrat yers 554, après quarante-quatre ans de règne, ail lutté contre Crisson, dont la première victoire est de l'an 448. Plutarque aura probablement, pris le mom de Crisson là ceuse de sa célébrid, sans s'inquiéter de l'exactitude chronològique.

qu'il était tout occupé des soins de sa ville naissante, Les Syracusains, auxquels leur victoire sur Agrigente assurait la supériorité sur toutes les villes grecques; crurent l'occásion favorable pour détruire entièrement la nationalité des Sicules, que le génie de Ducétius avait rendue quelque temps menacante pour les Hellènes. Une seule ville restait aux Sicules qui ne reconnût pas la suprématie de Syracuse :. c'était Trinakia, qui avait toujours été regardée comme la première entre les villes siciliennes, et qui conservait le nom par lequel l'île entière était désignée avant qu'elle prît celui de Sicile. Cette ville renfermait un grand nombre d'hommes distingués, de chefs renommés par leur courage, qu'on pouvait s'attendre à voir, un jour ou l'autre, revendiquer l'empire des Siculcs. Les Syracusains, pour prévenir ce danger, résolurent d'attaquer Trinakia, et comme ils s'attendaient à la plus vigourcuse résistance, ils rassemblèrent toutes leurs forces et celles de leurs alliés. Les Trinakiens étaient complétement destitués d'auxiliaires : mais ils n'en défendirent pas moins avec fermeté leur indépendance nationale, et moururent tous les armes à la main; le plus grand nombre des vieillards mêmes se donna la mort plutôt que de supporter l'humiliation d'être témoins de la captivité de leur patrie. Les Syracusains, après cette éclatante victoire sur un peuple réputé, invincible, ruinèrent Trinakia, dont ils envoyèrent les plus précieuses dépouilles à Delphes en actions de grâce.

La gravité des événements qui agitaient la Grèce, et le commencement de la grande collision entre Athènes et Lacédémone, dont le contre-coup devait se faire sentir en Sicile, ont détourné l'attention des historiens de ce qui se passa dans cette ile de la LXXXY à la LXXXVIII olympiade.

Daprès un scholiaste de Pindare; Camarina aurait été ravagée encore une fois par les Syracussins dans la Laxav' olympiade (si toutefois ce chilfre n'est pas altéré). Il est certain qu'il régnait entre ces deux villes beaucoup d'animosité, puisque, quelques années plus tard, Camarina, seule d'entre toutes les villes doriennes de la Sicile, prit parti pour les Léontins contre Syracuse. Après le renversement de Thrasphule, lorsque tous les émigrés rentrèrent dans leur patrie, les Géléens, transportés de Camarina à Syracuse sous le règne précédent, retournèrent aussi dans leurs foyers. Ce serait donc contre ces Camarinéens, originaires de Géla, que les Syracussins auraient eu une guerre dans la Lxxxv olympiade.

#### 5 XXXIII. ALLIANCE D'ATHÈNES ET DES COLONIES CHALCIDIENNES.

L'olympiade suivante (txxxvi, 4; 433 avant J. C.), eut lieu un événement en apparence peu important, mais qui devait avoir une grande influence sur les destinées de la Sicile. Les Bhégiens envoyèreut des ambassadeurs à Athènes pour contracter une alliance basée sur leur origine ionienne. Thucydide nous apprend que les alliés des Léontins vin-rent, dans l'olympiade txxxviu, 2 (427, avant J; C.), récla, mer l'appui d'Athènes en vertu d'un traité antérieur l'. Ge pacte même a été retrouvé à Athènes su commencement de es siècle, sur un marbre à demi brisé<sup>2</sup>, mais où se lit encore que « sous l'archontat d'Apseudès, Cléandrus et Silénns, dès putés des Rhégiens, étant venus à Athènes, sur la proposi-

dres par lord Elgin. Visconti en donna le premier une notice dans son Mémoire sur des sculptures et des inscrip-

Thucyd. III, 86.

Cette inscription fait pertie de celles qui ont été rapportées à Lon-

tion de Callias, une alliance, confirmée par des serments, a été conclue entre les Athéniens et les Rhégiens, qui se promettent un appui réciproque, fidèle, sincère et efficace, » Telles furent les premières relations qui amenèrent les Athéniens à s'immiscer dans les affaires de la Sicile.

Plutarque, au commencement de la Vie de Nicias, se justifie de raconter de nouveau des faits que Thucydide a écrits, et dans lesquels il s'est élevé au-dessus de lui-même; il prie de croire qu'il n'a pas voulu, comme Timée, essayer de surpasser Thucydide et de décrier Philistus; mais, obligé par son sujet de traiter les mêmes événements, il annonce qu'il les parcourra légèrement, et n'en dira que ce qui sera nécessaire pour éviter le reproche de négligence et de paresse. Sans égaler Thucydide, le docte et disert biographe trouve le moven d'attacher continuellement ses lecteurs par la variété de ses connaissances et par son amour sincère de la vérité. Les ouvrages de ces deux grands écrivains, commentés par les plus habiles critiques, ne laissent pas l'espoir

tions d'Athènes. Elle a été publiée par M. Bæckh dans le Corpus inse. græcar. sous le nº 74. Nous la donnons d'après ce savant, en profitant de ses restitutions.

- ..... The Equacian ..... .... Pnyslowe, Kléandpos Es.... . . . . . τίνου, Σιληνός Φώκου. . . . . .... dn' At evdous doxortos x ai dni
- THE BOUNTS ή . . . . ] δης πρώτος εγραμμ[άτευεν Εδοξε τή βου λή και τῷ δήμφ Α θη-
- . enporteree, X apies dy pappater ev..
- .... eneord res, Kalls [ ... elner. Eumpaylar el vas Abnvaloss nal [Pn-

- ylvois' tor & exiγώριον δρχον δμοσάντων Αθηνα ίσι καὶ Payle or Ea-
- τω δὲ πάρτα πισ]τὰ καὶ άδολα καὶ ά[πλᾶ καὶ ἰσχυρά καὶ άθλαθη άπ' Αθην αίων Γηγίνοις κα[ ι άπὸ
- Paylow Adnualοις · καὶ ξύμμ αχοι ἐσόμεθα πι[στοὶ καὶ
  - άδολοι καί andot nal lox upol nal eshabets . . . . ...... οφείλεσθα......
  - Cette transcription ne reproduit pas l'orthographe archaique du texte, où ne se montre encore ni Η, ni Ω, ni Z. Ainsi, les premiers mots sont écrits : TEN XXYMMAXIAN.

d'apporter quelque éclaircissement nouveau sur cette partie de l'histoire; nous nous bornerons à en présenter un résumé succinet, pour ne pas interrompre la série des événements.

Après la destruction de Trinakia, les Syracusains, enflés de ce succès, concurent l'espoir de soumettre à leur domination la Sicile entière. Dans ce dessein, ils armèrent cent trirèmes, portèrent à deux cents le nombre de leurs chevalièrs, s'occupèrent aussi de leur infanterie, enfin amassèrent des sommes d'argent considérables en imposant des tributs plus forts aux Sicules qui leur étaient soumis. Parmi les villes grecques, les colonies chalcidiennes devaient être l'objet de leurs premières atteintes. En effet, dans la 2º année de la LXXXVIII olympiade, dans laquelle Symmachus de Messine fut vainqueur1 (427 avant J. C.), les Léontins, attaqués par Syracuse, et désespérant de pouvoir lui résister, envoyèrent des ambassadours, à la tête desquels était le célèbre orateur Gorgias 2, solliciter les secours d'Athènes. Gorgias n'eut pas de peine à persuader aux Athéniens, qui depuis longtemps tournaient les veux vers la Sicile 3, de venir au sccours de sa patrie. Les liens d'une commune origine leur en faisaient presque une obligation 4; ils avaient d'ailleurs

Pausanias, El. II, 2. Au dire des Sicéliotes, c'était un descendant des anciens Zancléens, ce qui montre qu'il ne s'était papopéré de fusion entre les divers habitants de Messine.

entre les divers habitants de Messine.

Nous parlerons, dans la III° partie, de Gorgias et de l'impression que son éloquence fit à Athènes.

<sup>6</sup> Les projets ambitieux des Athéniens sur la Sicile sont avoués par Thucydide et développés par Dio-

dore. Selon ce dernier, c'était déjà dans cette vue que, quelques années auparavant. Athènes avait préféré l'alliance de Corryre à celle de Corinthe. (Diod. XII., 44.).

Outre les rapports généraux entre les Chalcidiens et les Athéniens, il parait avoir existé une liaison plus intime entre coux-ci et les Léontins. Une des tribus d'Athènes se nommait Acorris.

un intérêt direct en ce moment à occuper les Syracusains chez eux, pour les empêcher d'expédier des secours ou du blé dans le Péloponnèse 1. Les Athéniens envoyèrent, en Sicile vingt trirèmes 2, sous les ordres de Lachès et de Charœadès. Ces généraux allèrent s'établir à Rhégium, pour se réunir aux auxiliaires des Léontins, que les Syracusains tenaient bloqués par terre et par mer. Syracuse avait pour alliées dans cette guerre toutes les villes dorigues, à l'exception de Camarina, et. de plus, les Locriens, Pendant l'hiver, les Athéniens et les Rhégiens ravagèrent avec trente vaisseaux les îles d'Éole ou de Lipara, occupées par les descendants des Gnidiens, qui étaient favorables aux Syracusains, L'été suivant, il y eut entre les Siciliens diverses affaires auxquelles les Athéniens prirent part. Charceadès, un de leurs généraux, fut tué. Lachès, commandant de toute la flotte, prit Mylæ, place forte des Messéniens, qui, attaqués

<sup>1</sup> Thucyd. IH, 86.

Selon Justin (I. IV, 3), ce sernient les Catanéens qui auraient été attaqués par Syracuse et qui auraient envoyé des députés à Althènes. Le fait est que toutes les villes chalcidiennes prirent part à cete guerre. Thucydiole (l. c.) d'ût que ce furent les alliés des Léonins qui s'adressèrent à Althènes: Le cor via Altivas s'appearres ot s'oir Acortisme Esquayon, etc.

Justin parle d'une prémière expédition athénienne, en Sicile, sous les ordres d'un certain Lamponius: « Lamponium ducem com classe in Sicisiam misero, ut, sub specie ferendi « Catiniensibus suxilii, tentarent Si-« cilise imperium. Et quonium prima

cinitia, frequenter cesis hostibus, prospera fuerant; majore denuo classe cet robustiore exercitu. Lachete et

<sup>«</sup>Charisée duchus, Siciliam petiere. Le silence de Thuydide post liste deutge de l'exactitude de cette assertien d'affatini. Coppadont, il riese pas idiquosible que l'escadre de Lachès nit été pricédée de quelquies visisseum. Le soun de Lamponian riese pas comm, mais un Lampon figure aver Lachel, Listencius, Nicias et Démostibne, parmi les ténoins de la pais conclue, quelquies années plus atmed, avec Lacchémone. — Diodotre a mis sic cent trireme, a nie tod qu'ingt, envoyées par les Athéniens, senot Thuydides.

dans Messine même, remirent cette ville aux Athéniens. Ceux-ci firent ensuite une expédition contre les Locriens d'Italie, qui étaient venus les combattre, et ils s'emparèrent d'une forte position près du fleuve Halex. L'hiver suivant, ils firent mettre bas les armes à un corps de Locriens commandé par Proxenus; mais ils ne réussirent pas dans une tentative contre la citadelle d'Inessa en Sicile, occupée par les Syracusains. Une expédition contre Himéra et une nouvelle incursion dans les îles éoliennes complétèrent les opérations des Athéniens durant cette campagne, à la suite de laquelle Pythodorus, fils d'Isolochus, vint remplacer Lachès 5 dans le commandement, et annonça l'arrivée de quarante vaisseaux sous les ordres de Sophocle et d'Eurymédon; car une seconde ambassade des villes chalcidiennes avait sollicité. de nouveaux secours, en exposant que les Syracusains étaient maîtres de la campagne et qu'ils se préparaient à donner un plus grand développement à leur marine. Cette même année, qui était la sixième de la guerre du Péloponnèse (426 avant J. C.), fut marquée par une éruption de l'Etna 1. Au

¹ Thucydide, III, 116, après avoir décrit cette éruption, ajoute: Λέγεται δὰ απετικοστῷ έτει ἐνθενι τοῦτο μετὰ τὰ πρότερον ῥεῦμα ὑρὰ ἐδόμα το ἐκῦμα ὑρὰ γερεπέσθαι τὸ ἐκῦμαὧῷ οῦ. Σεικλέα ὑπὸ ἑλληνων οἰκεῖται.

M. Letronne (art. Xéaophon. dans la Biogr. univ.), d'accord, avec Dorville, a montré que c'était à tort que Dodwell considérait cette éruption de 456 av. J. C. comme la deuxième, et eroyait que la troisième, donl Thuyolide avait voulu parler, était celle de 395, mentionnée par Diodore.

Les einquante années d'intervalle

que Thucydide met autre cas deux fruptions de TEura, ne doivent être priere que comme un nombre pode, car lo marbre de Paros fius la prefedente à la s'amée de la axer doiteste à la s'amée de la axer do, sons l'archantes de Xushipipus, d'ya ex. L. C. Ag. 5° d' à el Barrante, play c'ya'eris. Alvendour uplu Mapdé-sons, vite Edições repercipira, ..., and est play file de la Edização, que est per la file de Sandal, que est que file a cital de Sandal, que esta Edições codo fai inde me Sa ame Environ. Cola fai inde me Sa ame Environ.

Voy. Beeckb., Corpus inser. gr. t. II., p. 302 et sniv. et Ch. Müller. p. 584 des Fragm. hist. gr. printemps suivant, dix vaisseaux de Syracuse et autant des Locriens reprirent Messine, dont les habitants les avaient secrètement appelés. Ils tenaient beaucoup à enlever aux Athéniens cette place, qui pouvait leur ouvrir toute la Sicile. Ils se portèrent ensuite contre Rhégium, aidés de quelques bannis de cette ville, qui, déclirée par des factions, ne se trouva pas en état de protéger son territoire, Syracuse se hata d'armer encore d'autres vaisseaux pour terminer cette campagne avant l'arrivée de la nouvelle flotte qu'on attendait d'Athènes, et qui était arrêtée devant Sphactérie. Il y eut un combat naval dans le détroit de Messine. Les Syraeusains avaient trente vaisseaux; les Athéniens n'en comptaient que seize et huit de Rhégium 1. Cependant ils remportèrent l'avantage. La flotte syracusaine se retira à Péloris, où les Athéniens firent contre elle une tentative infructueuse. Ils échouèrent également dans une attaque contre Messine. De leur côté, les Messéniens, ayant voulu prendre Naxos, avaient été repoussés avec perte, et les Locriens avaient été contraints de s'éloigner de Rhégium. La guerre se prolongeait ainsi avec des suceès partagés et sans résultats décisifs. Lassés d'un tel état de choses, dont tout le monde souffrait, les villes siciliennes essayèrent de s'accorder. Camarina, qu'un de ses citoyens, nommé Archias, avait fait passer quelque temps auparavant dans le parti de Syracuse, commença par faire un arrangement avec Géla. Des députés des divers états se réunirent dans cette dernière

<sup>1</sup> Diodore fait monter la flotte athénienne, après l'arrivée des quarante trirèmes sous les ordres de Sophocle ot d'Eurymédon, au chiffre de deux cent cinquante trirèmes. On peut supposer, d'après cela, qu'il a suivi Éphore, dont l'exagération est connue, de préférence à Thucydide, qu'il avait cependant entre les mains; ci cette préférence ne fait pas honneur à son discernement.

ville. Hermocrate, fils d'Hermon de Syracuse, qui joua dans la suite un rôle important, engagea fortement toutes les républiques à oublier leurs griefs, et à ne pas fournir aux Athéniens, par leurs querelles, un prétexte de s'immiscer dans leurs affaires. Ce discours fit une grande impression sur l'assemblée, et l'on convint que «chacun resterait en possession paisible de ce qu'il occupait en ce moment, et que Morgantine appartiendrait aux Camarinéens 1, moyennant une somme fixée qu'ils paveraient aux Syracusains, » Les villes chalcidiennes ayant fait connaître aux généraux atheniens qu'elles avaient fait la paix 2, ceux-ci retournèrent à Athènes, où le peuple fut très-mécontent de cette issue pacifique qui déjouait d'ambitieuses espérances, et condamna les généraux à l'exil et à une amende 3, sur l'accusation, insinuée dans les comédies du temps, de s'être laissé corrompre par l'argent des Syracusains.

Des dissensions civiles qui éclatèrent encore en Sicile rou-

<sup>16</sup> Thucyd. IV, 65: Δστε ἀπαλάσσεσθαι τοῦ πολέμου, έχοντε & ἐπαστοι έχουσι, τοῖε δὰ Καμαριναίοιε Μοργαντίνην είναι , ἀργάριον τακτὸν τοῖε Συρακουσίοιε ἀποδοϋσι».

On est surpris de voir céder cette ville aux Camarinéens, dont elle est fort étoignée, étant située sur le fleuve Siméthus, entre Catane et Léontinis

<sup>3</sup> Thucydide (lieu cité) rapporte cette paix à la butitime année de la guerre du Pélopounèes, par conséquent la 1" année de la LXXXIX" ol. 434, ans av. J. C. Diodore nosé append qu'antischus de Syracuse avait lerminé-son Histoire de Sieile à cette

meme année. La pacification générale de la Sicile, qui semblait promettre d'être plus durable qu'elle ne le fut, couronnait diguement cette histoire.

L'olympiade suivante, xc°, Hyperhius de Syracuse fut vainqueur au stade, à Olympie, selon Diodoco et Eusèbe. (Voy. Corsini, Dissert. agenist.)

<sup>5</sup> Thucyd. IV, 65. Pythodorus et Sophocle furent exilés; Enrymédon fut confamué à une amende.

Aristophane, Guépes, v. 240, et le scholiaste, qui eite, à cette occasion, Démétrius et Philochore. vrirent bientôt l'entrée de cette île aux Athéniens. En effet, les Léontins avaient admis beaucoup de nouveaux citovens, et le peuple voulait un partage des terres. Les plus puissants du pays, instruits de ce projet, appelèrent les Syracusains et expulsèrent le menu peuple, qui se dispersa de côté et d'autre. Pour eux, après avoir dévasté leur ville, ils se transportèrent à Syracuse, où ils recurent le droit de cité; mais, dans la suite, plusieurs d'entre eux, mécontents de leur nouvelle situation, quittèrent Syracuse, et revinrent habiter, sur leur ancien territoire, la petite ville de Phocée, ainsi qu'un fort nommé Bricinnia. La plus grande partie du peuple précédemment expulsé vint se réunir à eux, et ils résistèrent derrière leurs murailles aux attaques des Syracusains. Les Athéniens, informés de ces événements, envoyèrent avec deux vaisseaux Phæax, fils d'Erasistrate, en ambassade près de leurs alliés de Sicile et d'Italie, pour engager les Chalcidiens et les Sicules à ne pas laisser exterminer les Léontins. Phæax, dès son arrivée, persuada les Camarinéens et les Agrigentins; mais, avant trouvé de l'opposition parmi les Géléens, il vit qu'il ne réussirait pas dans sa mission et revint à Catane par le pays des Sicules. En passant, il s'arrêta quelque temps à Bricinnia, et, après avoir encouragé la garnison, il remit à la voile1. En Italie, Phæax rencontra

<sup>1</sup> Urbanion qui se forma à Athènes, sur les affaires de Sicile, an retour de la mission de Phæx, est exprimée au commencement du dislogue socratique intitulé Évyrius ou socratique intitulé Évyrius revenu depuis, peu de Sicile, est un des interlocuteurs. Il compare le Syncassians à un tid de gadeps irritées accussians à un tid de gadeps irritées.

par des tentatives maladroites, et dont on ne peut plus se débarrasser qu'en les écrasant entièrement. Sa conclunion est qu'il faut cavoyer une expédition imposante pour soumettre Syrause. Il parte eauxite d'une ambassade des Nyracusains, dont faisait partie le plus riche et en même trups le plus prevers des Nicéliotes.

des Locriens expulsés de Messine. Dans une des dissensions si souvent renouvelées dans cette ville, un des partis avait appelé les Locriens, qui en fruent quelque temps les maîtres; maintenant ils en étaient chassés. Phæax ne chercha point à leur nuire, quoiqu'ils fussent les seuls qui n'eusent pas voulu prendre part à la convention conclue, quelques années auparavant, entre les villes de la Sieile et les Athéniens, quand ceux-ci se retirèrent. Mais, cette fois, les Locriens, menacés d'une guerre contre quelques-uns de leurs voisins, se montrérent disposés à faire un traité avec Athènes.

#### 5 XXXIV. GRANDE EXPÉDITION ATHÉNIENNE EN SIGILE.

Enfin , dans la 1" année de la ext olympiade , où Exzenetus d'Agrigente fut vainqueur 1 (à 16 avant J. C.), se présenta l'occasion d'une nouvelle expédition en Sicilie qu'Athènes recherchait avec tant d'ardeur et qui devait lui être si fatsle. Les Égestains, limitroplies de Sélinonte, étaient encore une fois en guerre avec cette ville ?, au sujet d'un territoire contesté 3 et de quelques conventions sur les mariages 4. Les

Sur la victoire d'Exænetus, voy. outre Diodore et Eusèbe, Ælien, Hist. diverses, XIII, 34.

Diodore s'est étendu plus que Thucydide sur cette guerre des Égestains, qui n'intéressait qu'indirectement l'historien d'Athènes, mais dont Philistus et Timée avaient du s'occuper.

<sup>3</sup> Thucyd. VI, 6: Περὶ γῆς ἀμζισδητήτου. Diodore, XII, 82. Αίγεφαῖοι πρὸς Σελισουντίοις ἐπολέμησαν περὶ χώρας ἀφθισθετποίμου, ποταμοῦ την χώραν τῶν δεαθερομένων πολεων δρίζοντος. Βατίχογ a cru voir un nom propre dans ce passage, «Les Sélinontins, di-til, passant le raisseau appelé Amphishétès, s'emparèrent par force des terres qui faisaint le sujet de la contestation.»

A Thucyd. VI, 6: Hept to yauxsio trosso. Le dernier traducteur français rend ces mots par: an sujet de quelques mariages. Papuxà est, à ce que

Sélinontins, franchissant la rivière qui servait de démarcation, s'étaient successivement emparés de terres appartenant aux Égestains, Ceux-ci, après des réclamations infructueuses, prirent les armes et repoussèrent les Sélinontins. Il s'ensuivit une bataille, qui fut à l'avantage de ces derniers. Aidés des Syracusains, ils pressaient les Égestains par terre et par mer. Ceux-ci s'adressèrent à leurs précédents alliés, les Carthaginois; mais il paraît que le souvenir des désastres qu'ils avaient éprouvés en Sicile n'était pas encore effacé de leur mémoire, car les Égestains n'obtinrent rien de ce côté. Alors ils pensèrent aux Athéniens, qui étaient venus, quelques années auparavant, pour soutenir les Léontins. Ce motif existait toujours, ces derniers n'ayant pu rentrer en possession de leur ville. Les Égestains envoyèrent donc à Athènes une ambassade chargée de rappeler leur ancienne alliance, et d'exposer que les Syracusains, après avoir impunément chassé les Léontins, ne tarderaient pas à être maîtres de toute la Sicile, et qu'alors ils enverraient certainement des auxiliaires aux Doriens, leurs fondateurs, contre Athènes, si elle ne les prévenait en secourant les alliés qui lui restaient 1. Les Égestains promettaient, d'ailleurs, de

nous croyons, pour yaunel séque, ou plubb, pour les conventions qui réglation le droit des maringes entre citoyens de villes diverses relativement à l'état civil des cufants de cea maringes mistes. Le droit de contracter des alliances dans une ville étrangère se nommait éryapée et figurail souvent dans les anciens traités de pair.

1 Il parail, d'après un passage d'Andocide, sur la paix avec Lacédémion, que los Syracuains envoyerent, de leur côté, une ambasade à Abbres. Supersoines é res à les siguis édiquess, pholores par de reilampos étilites et present par de reilampos étilites et pierre d'enir so Alpan sociédes, rés re onjunçue sociations et par portires è deres des estables et les proposes de la contrata de coir Eyerrador aul rios Korardor, Andocide parle, dans un autré discours, des missions doni la autré discours, des missions doni la autré discours, des missions doni la cilie, aus doute rer celle froque.

pourvoir aux frais de la guerre. Les Athéniens envoyèrent à leur tour des députés chez les Égestains pour s'assurer s'ils étaient en état de tenir leurs engagements et pour connaître la situation du pays. On leur montra, dans le temple de Vénus, un grand nombre de vases précieux, et même chez tous les particuliers qui les invitaient à leur table, ils étaient frappés de voir tant de vaisselle d'or et d'argent. La plus grande partie de ces vases avait été empruntée dans les villes voisines greeques ou phéniciennes, et passait de maison en maison pour éblouir les députés d'Athènes 1. . Le stratagème réussit. Les députés revinrent accompagnés de mandataires d'Égeste, qui apportaient soixante talents a pour un mois de solde de soixante trirèmes, et n'épargnalent pas les promesses. Les récits des ambassadeurs et des marins sur la prospérité d'Égeste achevèrent de décider les Athéniens, qui votèrent aussitôt l'envoi en Sicile de soixante vaisseaux, sous les ordres d'Alcibiade, fils de Clinias; de Nicias, fils de Nicératus, et de Lamachus, fils de Xénophane, chargés de porter secours aux Égestains contre les Sélinontins, de rétablir les Léontins, et en général de faire en Sicile ce qui leur paraîtrait le plus avantageux pour le service d'Athènes 3.

Une seconde assemblée fut convoquée quelques jours après, dans laquelle Nicias, appelé malgré lui à diriger une

Thucyd. VI, 46. — Diodore,
 XII, 83. — Polyen, Stratag. 1. VI,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soixante talents, à 5,560 f. go c. le talent, == 333,654 f. (Thueyd. VI, 8.) Get historien nous apprend qu'au commencement da la guerre du Péloponnèse on porta la solde des marins.

à une drachme par jour, ce qui, à raison de deux cents hommes par navire, fait un talent par mois pour chaque navire. (Thucyd. III, 17, Boěkh, Économic polit, des Athén. I. II,

ch. 22,)

3 Commencement du livre XIII
de Diod, de Sicile.

expédition qu'il regardait comme aussi dangereuse qu'impolitique, s'efforça de faire revenir les Athéniens sur leur précédente résolution, en leur exposant les dangers de leur position. N'ayant pu réussir par ce moyen, il exagéra les difficultés de l'entreprise et les dépenses nécessaires; mais tel était en ce moment l'enthousiasme des Athéniens, entraînés par Aleibiade, que, sans être arrêtés par aucun sacrifice, ils accordèrent tout ce qui parut nécessaire à la vieille expérience de Nicias. Tout le monde a lu dans Thuevdide l'admirable tableau de cette expédition, la plus grande que l'on eût encore entreprise en Grèce, et pour laquelle chacun rivalisait de zèle et de magnificence. Éblouis à la vue d'une si formidable armée, ils ne mettaient plus de bornes à leurs espérances, et, allant au délà de la soumission de la Sicile eutière, ils révaient même la conquête de Carthage et l'empire absolu des mers 1.

Au milieu de l'été de la x' année de la xer olympiade (h 15 avant J. C.), la flotte se réunit à Coreyre. Elle était composée de cent trente-quarte trirèmes, dont cent d'Athènes; deux pentecontores de Rhodes; elle portait plus de cinq mille hoplites, quatre cent quatre vingts archers crétois et autres, sept cents frondeurs rhodiens, un corps de troupes légères, composé de bannis de Mégares, et quelques cavaliers. Les navires de guerre étaient suivis de trente vais-seaux de charge, sur lesquels étaient embarqués les approvisionnements, les boulangers, les maçons, les charpentiers et tout ce qui était nécessaire pour les fortifications. Cent autres bâtiments faisaient encore partie forcément de cette expédition, que suivaient en outre volontairement un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thucydide, l. VI, 13, indique limites maritimes entre les Athéniens quelles étaient, à cette époque, les et les Sicéliotes.

grand nombre de vaisseaux de commerce. Quand le bruit de cette expédition formidable se répandit à Syracuse, on se refusait à y croire. Cependant Hermocrate, fils d'Hermon, l'un des hommes d'état de Syracuse les plus distingués, mieux instruit que les autres, cherchait à tirer le peuple de cette sécurité dangereuse, et conseillait d'armer promptement pour disputer les abords de la Sicile à la flotte d'Athènes, tout encombrée d'un matériel immense, qui lui aurait nui beaucoup dans un combat. Les discours des démagogues empêchèrent de tenir compte de ces sages avis, et ils l'accusèrent de semer des bruits alarmants pour s'emparer de l'autorité au milieu du trouble public. Cependant les généraux des Syracusains obtinrent que l'on ferait, à tout hasard, des approvisionnements et des armements. Pendant ce temps, la flotte athénienne approchait; mais déjà les espérances du départ commençaient à s'évanouir : les villes d'Italie où l'on avait relâché, loin de s'unir aux Athéniens, avaient à peine souffert qu'ils renouvelassent leurs provisions. Rhégium, où ils abordèrent, et sur l'ancienne alliance de laquelle ils avaient droit de compter en venant secourir les Léontins, ne voulut s'engager qu'à garder la neutralité. Cet appareil formidable, qui dénonçait des conquérants plutôt que des auxiliaires, inspirait contre eux des défiances à toutes les villes de Sicile, quelle que fût leur origine. Enfin, des vaisseaux envoyés en avant à Égeste apprirent combien on avait été abusé sur les ressources de cette république, et que trente talents étaient tout ce qu'on pouvait espérer d'en tirer. A l'arrivée de la flotte ennemie à Rhégium, les Syracusains, sortant de leur insouciance, se préparèrent avec énergie pour la défense. Ils envoyèrent dans tous les étals des Sicules des commandants ou des députés, et mirent des

garnisons dans les places de guerre qui protégeaient les abords de Syracuse 1.

Les généraux athéniens n'étaient pas d'accord sur le plan de campagne à suivre. Nicias était d'avis qu'on fit voile directement pour Sélinonte, premier but de l'expédition, et qu'après l'avoir réconciliée avec Égeste on revint, en se contentant d'étaler à tous les yeux la puissance d'Athènes et son empressement à servir ses alliés. Alcibiade répondait qu'une pareille conduite, après de tels préparatifs, couvrirait Athènes de ridicule. Il voulait qu'on appelât tous les Sicules à se joindre aux Athéniens contre Syracuse et Sélinonte, à moins que cette dernière ne souscrivit aux conditions des Égestains. Lamachus, qui avait proposé de marcher droit. sur Syracuse et de profiter de la première terreur pour s'en rendre maître, se réunit à l'avis d'Alcibiade; mais les Messéniens, près desquels ce dernier se rendit, ne voulurent pas admettre les troupes athéniennes dans leur ville et accordèrent seulement un marché en dehors. Alors une partie de la flotte vint à Naxos, où elle fut accueillie, et à Catane, où les soldats pénétrèrent, tandis qu'on délibérait dans l'assemblée sur les demandes d'Alcibiade. Ils firent aussi une démonstration devant Syracuse<sup>2</sup>, sans avoir le projet de l'attaquer, mais pour s'assurer de l'état de la place et proclamer par un héraut leur intention de rétablir les Léontins.

ternés à la vue du nombre prodigieux de ces noms, et les devins crurent voir dans cette capture l'accomplissement de l'oracle qui promettait aux Athénieus qu'ils feraient tous les Syracusains prisonniers. Plutarque, Nicias, 5 au, 1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ce fut, à ce qu'il paraît, dans cette première apparition des Athéniens devant Syracuse qu'ils saisireut, au moment où on les rapportait de l'Olympium à Syracuse, les registres qui contensient les noms de tous les citoyens. Ils furent cons-

Ensuite ils appareillèrent pour Camarina, où ils espéraient être admis ; mais les Camarinéens prétextèrent qu'ils n'étaient obligés par leurs traités à recevoir les Athéniens que s'ils se présentaient sur un seul vaisseau , et se bornèrent à promettre d'observer la neutralité. Sur ces entrefaites, arriva d'Athènes la galère salaminienne, qui venait chercher Alcibiade pour répondre, devant les tribunaux, aux accusations qui pesaient sur lui à son départ, et que ses ennemis avaient envenimées en son absence. Alcibiade se déroba à la justice ou à l'aveuglement de la ville dont il était naguère encore l'idole, et, par un crime plus grand que ceux dont on l'accusait, se jeta dans les bras des ennemis de sa patrie. Ainsi, l'homme qui avait engagé Athènes dans la difficile entreprise de conquérir la Sicile, et qui peut-être était capable de la conduire à bonne fin, se trouva éloigné au moment d'agir, et le sort de l'expédition fut remis aux mains de Nicias, dont la prudence hors de saison devenait un danger de plus,

Áprès le départ d'Alcibiade, les deux généraut qui restaient se partagèrent au sort l'armée, et firent voile vers Égeste pour tâcher d'en obtenir ee qu'elle avait promis, et terminer ses démèlés avec Sélinonte. Himéra, seule ville grecque de la côte septentrionale<sup>2</sup>, que la flotte longeait, refusa de les accueillir. Un peu plus loin ils prirent et dévastèrent Hyceara, ville sicaniènne ennemie d'Égeste. Je

¹ Cette clause devait faire partie du traité d'alliance conclu lors de la première expédition des Athéniens en Sicile.

<sup>3</sup> Thueyd. VI, 62: Εσχον ἐς Ιμέραν, ήπερ μόνη ἐν τούτω τῷ μέρει τῆς Σικελίας ἐλλὰς πόλις ἦν. Thueyd. ne compte pas Mέλαι comme 11th cité.
mais seulement comme une place
forte (φρούριον) des Messéniens.
(3. III, 90.) Quant à Panorme, elle
était aut Cartbaginois et ne prit aucune part aux mouvements des Sicéliotes à cette έρουρτe.

vente du butin et des personnes produisit cent talents <sup>1</sup>, auxquels les Égestains en ajoutèrent trente, et l'armée revint par terre à Catane, en traversant le pays des Sicules. Les Athéniens se préparaient, pour le printemps suivant, à faire le siège de Syracuse; mais leur lenteur avait changé en mépris la crainte qu'ils inspiraient d'abord. Une attaque infruetucuse de leur part contre Hybla Géléatis, à la fin de la campagne, avait aussi augmenté la confiance de leurs adversaires, qui envoyaient des partis de cavalerie juque dans le voisinage de Catane provoquer les Athéniens.

Nicias sut, du moins, profiter habilement de cette disposition des esprits. Il attira les Syracusains en masse à Catane par de faux avis que la ville et le camp des Athéniens pourraient être aisément surpris. Lorsque les troupes de Syracuse, après avoir passé la nuit près du fleuve Symaethus dans le pays des Léontins, s'approchèrent de Catane, elles apprirent que les Athéniens et les Sicules étaient partis par mer pour Syracusc. Par ce stratagème, les Athéniens avaient eu le temps d'asseoir leur camp sans obstacles au fond du grand port, près du temple de Jupiter Olympien, sans avoir à souffrir de la cavalerie syracusaine, à laquelle ils n'en avaient point à opposer. Celle-ci revint en grande hâte, suivic de près du reste de l'armée, et trouva le camp protégé par des palissades et le pont de l'Anapus coupé. Les Syracusains se présentèrent devant les retranchements sans décider Nicias à en sortir; mais, le jour suivant, lorsqu'ils

Selon Plutarque (Vie de Nicias), Lais, encore enfant, fut vendue parmi les captifs d'Hyccara et envoyée à Corinthe, où elle devint célèbre comme courtisane.

Il y a en deux Lais et une Nais

dont les noms out été souvent confondus. M. Gæller, sur le 5' fragm. de Philistus, a discuté le passage du scholiste d'Aristophane et les autres témoignages anciens relatifs à ces dens Lais.

ne s'attendaient plus à combattre, les troupes athéniennes vinrent leur offrir la bataille. Elle fut longue et opiniâtre, et un orage accompagné de tonnerre, qui survint vers la fin de la journée, acheva de mettre le désordre parmi les troupes syracusaines, qui combattaient avec plus de courage que de discipline. Elles commencèrent à suir, et les Athépiens les poursuivirent autant que le permit la cavalerie syracusaine. Les troupes de Nicias élevèrent un trophée; celles de Syracuse se rallièrent sur la voie Hélorine, et s'empressèrent d'envoyer une garnison à l'Olympium, dont Nicias avait négligé de s'emparer. Les historiens anciens disent que ce fut dans la crainte que ses soldats ne pillassent les richesses du temple, ce qui l'aurait chargé d'un sacrilége, et ils louent sa piété; mais, tout en observant le respect des dieux , il await pu et dû s'emparer d'un point aussi important sous le rapport stratégique; car la colline de l'Olympium domine la voie Hélorine et toute cette partie de la campagne de Syracuse, L'occupation de ce poste par une garnison syracusaine nuisit beaucoup dans la suite aux opérations du siège 2. Le lendemain de cette bataille, les Athéniens rendirent aux Syracusains leurs morts, qui montaient à deux cent soixante 3. Pour eux, ils n'avaient perdu que cinquante hommes, tant des leurs que des alliés: mais ils ne retirèrent pas de profit de cette victoire ; car. trouvant la saison trop avancée pour continuer le siège, et ne pou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plutarque, Vie de Nicias. Ce serait le cas d'appliquer ce mot de Pyrrhus: Él daugos Sesorifica desordauporis doril. (Suid. Verb. Acueld.) <sup>2</sup> Voir M. Letroupe. Tocopachie

Voir M. Letronne, Topographie de Syracuse, p. 57.
Nous suivons les nombres don-

nés par Thucydide, que l'on a lieu de croire aussi exacts qu'il est possible de les ubtenir en pareil cas. Dio dore porte à quatre cents le nombre des Syracusains qui périrent dans cette affaire.

vant sans cavalerie tenir la campagne, ils retournèrent à Naxos et à Catane. Cependant, les Syracussins, mettant à profit la leçon sévère qu'ils venaient de recevoir, introduisirent plus de discipline dans leurs troupes, et, sur le conseil d'Hermocrate, choisirent trois généraux avec une autorité absolue, à la place des quinze qui se partageaient le commandement. Hermocrato fut un de ces généraux avec Héraclide et Sicanus. Syracuse envoya aussi des députés à Corinthe et à Lacédémone pour solliciter des secours et engager ces villes à opérer une diversion en sa faveur par une invasion dans l'Attique.

De retour à Catage, les Athéniens s'étaient empressés de faire voile pour Messine, dont ils espéraient s'emparer, grâce aux intelligences qu'ils avaient nouées dans la ville; mais Alcibiade, qui tenait les fils de cette intrigue, l'avait révélée aux partisans de Syracuse lorsqu'il avait quitté la Sicile, ne rêvant que vengeance contre ceux qui venaient de lui retirer son commandement. Par suite de cette révélation, les amis des Syracusains s'étaient défaits des conjurés; ils prirent les armes et continrent les partisans des Athéniens, en sorte qu'après treize jours d'attente, ceux-ci furent obligés, par le manque de vivres, de revenir à Naxos. Nicias écrivit aussitôt à Athènes pour qu'on lui fit parvenir au printemps de l'argent et des chevaux. De leur côté, les Syracusains employèrent l'hiver à enclaver le bourg nommé Téménite dans l'enceinte de la ville, et ils étendirent une muraille sur toute la partie qui regarde les Épipoles, afin qu'en cas de revers la ville ne fût pas si facile à cerner1. Ils élevèrent aussi des fortifications à Mégares, à l'Olympium et sur les bords de la mer, partout où

<sup>1</sup> Topographie de Syrac. p. 37.

l'on aurait pu tenter une descente. Ils vinrent aussi en masse, pendant que les Athéniens étaient à Naxos, brûler le camp ennemi à Catane et ravager le pays d'alentour. Informés que Nicias avait envoyé une députation à Camarina d'après l'ancienne alliance, et craignant que cette ville, qui avait montré peu d'empressement à secourir Syracuse, ne se déclarât pour les Athéniens, ils y députèrent Hermocrate, dont les discours contre-balancèrent ceux d'Euphémus 1, député des : Athéniens, de sorte que les Camarinéens, craignant également de se brouiller avec les deux puissants adversaires, déclarèrent qu'ils observeraient la neutralité. Les uns et les autres travaillèrent à l'envi à attiremles Sicules dans leur parti. Plusieurs de ceux qui habitaient la plaine, et qui étaient soumis à Syracuse, s'en détachèrent, et presque tous ceux qui demeuraient dans le centre de l'île, et qui étaient auto nomes, se déclarèrent pour les Athéniens 2, auxquels îls envoyèrent des vivres et même de l'argent. Les Athéniens marchèrent contre ceux qui ne s'étaient pas réunis à eux pour les y contraindre, ou au moins pour les empêcher de se joindre à leurs ennemis. Ils rétablirent aussi leur camp à Catane, envoyerent à Carthage pour y nouer des relations amicales et tâcher d'en tirer quelques secours, ainsi que des villes de la Tyrrhénie, qui leur en avaient promis; enfin, ils s'occuperent surtout de rassembler le plus possible de che-

Les discours que T bacquide met

(I. VI., 76.85) sont des modèles

du genre délibératif; mais, dans ce
précis, nous devons nous borner à
en extraire les faits que ces baraques
fout connaître indirectement.

<sup>3</sup> Diodore paraît en contradiction

avec les faits, lorsqu'il dit que les Sicules étaient favorables aux Syracussius, nais que l'incertitude d'ivecnir les empéchait de se prononcer (I. XIII, 5); nous les voyons, au contraire, après quelques hésitations, prendre, en général, parti pour les Athéniens. vaux, et le matériel nécessaire pour recommencer au printemps les opérations du siège.

Cependant, les députés syraeusains à Corinthe obtinrent de suite le secours qu'ils étaient venus demander; ils se rendirent ensuite à Lacédémone où ils trouvèrent moins d'empressement; mais Alcibiade, qui venait d'arriver dans cette ville, décida l'envoi d'une force auxiliaire en Sieile, en exposant les projets et les espéranees des Athéniens, qu'il connaissait mieux que personne, puisqu'il avait été le premier à les susciter. Toutefois, le secours des Lacédémoniens se borna presque, pour le premier moment, à leur donner pour général Gylippe, fils de Cléandridas : mais le respect et la confiance qu'inspirait un chef lacédémonien était déjà d'un grand poids dans la balance. Gylippe ordonna aux Corinthiens de lui fournir de suite deux trirèmes, en attendant que les autres fussent équipées. De son eôté, Athènes, à la réception des demandes de Nicias, décréta l'envoi de subsides et de cavalerie

Au commencement du printemps de la 1º année de la xer olympiade (4 1 à vs. J. C.), les Athéniens ravagérant la campagne des environs de Gatane, dont les Syracusains étaient les maîtres depuis le règne de Gélon; mais ils ne purent prendre le fort. Ils se portèrent ensuite sur le fleuve Téréas, qu'il s'remontèrent, prirent par composition Centoripa, ville des Sicules, et revinrent à Catane, en brulant, sur leur passage, les maisons des habitants d'Inessa et d'Hyble. Ils reçurent alors d'Athènes deux cent cinquante cavaliers avec leur équipement, mais sans chevaux (on espérait en trouver dans le pays), et trente archers à cheval. Les Syraeusains, s'attendant à la reprise prochaine du siége, or ganisèrent un corps de sept eents hommes d'élite apéciale-

ment chargés de garder la hauteur nommée les Épipoles ... qui domine la ville, et dont ils prévoyaient l'importance. Mais, tandis qu'ils passaient une revue de ce corps et des autres troupes dans la plaine voisine de Syracuse, les Athéniens, partis de Catane avec toute leur armée, prirent terre à Léon, petit bourg éloigné seulement de six ou sept stades du nord des Épipoles, et, laissant leurs vaisseaux à la presqu'île de Thapsos, ils eurent le temps de monter à Euryélus, une des positions des Épipoles, avant que les Syracusains fussent avertis de leur présence. Dès que ceux-ci s'en furent apercus, ils franchirent en courant les vingt-cing stades qui les séparaient, et, attaquant en désordre, ils furent battus et repoussés dans la ville. Le commandant du corps chargé de la défense des Épipoles, périt avec près de la moitié des siens. Les Athéniens élevèrent un fort sur les Épipoles, au lieu nommé Labdalus 2, qui regarde Mégares; il y laissèrent une garnison et vinrent camper dans le faubourg nommé Syké, où ils commencerent les travaux de circonvallation avec une célérité qui effraya les assiégés. Ceux-ci essayèrent d'interrompre leurs travaux; mais les Athéniens, qui avaient cette fois de la cavalerie 3, remportèrent un avantage sur celle des Syracusains, et les forcèrent à se renfermer dans leurs murs. Hermocrate conseilla à ses concitoyens de ne point

liers de Géla et une vingtaine de Camarina. Le dernier traducteur frangais de Thueydide a écrit par mégarde : qui rétairat par plus de donze cents, au liue da e qui rétairent par meira de douze cents. (Oix. Danceur derras é donze cents. (Oix. Danceur derras é donzeoleus aul yulouy). Douze costs savaliers étaient beaucoup pour une arméé de ce temps.

<sup>1</sup> Topographie de Syraense, p. 47.

<sup>3</sup> Outre les deux cent cinquante cavaliers d'Athènes qui pregnt des chevaux dans le pays, il était venu trois cents cavaliers d'Égeste et une ceutaine du psys des Sicules. Tuc-cydide (VI, 67), évalue la cavalerie syracousine à doute cents bommes, on y compreannt deux cents eava-on y compreannt deux cents eava-

engager de nouveau une affaire générale, mais de travailler à élever un mur transversal à partir de leur rempart, de manière à couper la circonvallation que les Athéniens voulaient établir du grand port à celui de Trogilum 1.

Jusqu'ici nous avons suivi pas à pas Thucydide, parce que chaque tentative des Athéniens pour se créer en Sicile des auxiliaires volontaires ou forcés nous faisait connaître l'existence, la position, la force relative de quelques villes des Hellènes ou des Sicules. Le détail des opérations du siège, décrites avec tant de précision par Thucydide, outre l'intérêt qui s'attache à une lutte prolongée, fournit des données précieuses pour la topographie de Syracuse; mais elles ont eté mises à profit d'une manière si complète que nous n'avons qu'à prendre les résultats obtenus sans rentrer dans la discussion des passages. Il nous suffit de dire ici, que les Athéniens, vainqueurs sur mer et sur terre, pressaient étroitement les Syracusains. Les Sicules, jusqu'alors incertains, commençaient à se déclarer pour les assiégeants; trois vaisseaux tyrrhéniens à cinquante rames 2 s'étaient joints à la flotte; les vivres affluaient à leur camp, et les Syracusains, découragés de ne pas voir arriver du Péloponnèse des secours sans lesquels ils se croyaient incapables de résister, avaient destitué leurs généraux, auxquels ils imputaient leurs revers 3, et faisaient faire des propositions d'arrangement à Nicias, devenu seul chef de l'expédition par la mort de Lamachus, tué dans un des combats près de Syracuse.

La nouvelle de la détresse des Syracusains, portée en

à plusieurs rangs de rames. Paris, 1820, p. 25 el suiv. <sup>a</sup> En remplacement d'Hermocrate

el de ses deux collègues, ils nommèrent Héraclide, Euclées et Tellias,

<sup>1</sup> Topogr. de Syrucuse, p. 52-64. <sup>3</sup> Thucyd. VI, 103: Неитрхонтоpos. Pour ces diverses espèces de bi-

timents, v. le Mém. de J. Rondeles Sur la marine des anciens et les navires

Grèce, y était encore exagérée. On les représentait comme complétement investis. Le général lacédémonien Gylippe, en partant de Leucade avec deux vaisscaux de Lacédémonc et autant de Corinthe, regardait déjà Syracuse comme perdue, et n'avait d'autre espoir que de sauver l'Italie. Mais, en arrivant chez les Locriens Épizéphyriens, il apprit que l'on pouvait encore pénétrer à Syracuse du côté des Épipoles. Faisant voile aussitôt vers Himéra, il y arriva après avoir devancé la croisière que Nicias avait envoyée à Rhégium. Grâce à l'autorité dont jouissaient à cette époque les généraux spartiates sur l'esprit des Grecs, il eut bientôt réuni une armée composée de mille Himéréens et d'un nombre égal d'infanteric légère et de cavalerie de Sélinonte et des Sicules, auxquels il joignit ses marins. Pendant ce temps, le reste de la flotte corinthienne s'approchait. Un des bâtiments pénétra dans le port de Syracuse, comme les assiégés allaient délibérer sur la cessation de la guerre. Le capitaine les détourna de cette résolution en annonçant l'arrivée du reste de la flotte et l'approche de Gylippe. En effet, ce général no tarda pas à s'emparer des Épipolès, surprit et tua la garnison athénienne du fort Labdalus, força la ligne de circonvallation des Athéniens, et établit ses communications avec la ville. Il fit signifier par un héraut aux Athéniens que, s'ils voulaient quitter la Sicile dans cinq jours, en emportant ce qui leur appartenait, il était prêt à traiter avec cux; mais ils dédaignèrent ces propositions. Un premier combat fut à leur avantage, parce que Gylippe avait choisi un champ de bataille trop étroit, où la cavalerie syracusaine ne put se déployer; mais le général lacédémonien prit bientôt sa revanche, et la ligne de circonvallation des Athéniens fut coupée. Douze vaisseaux de Corinthe, d'Ambracie et de

Leucade pénétrèrent encore dans le port de Syracuse, malgré les croisières des Athéniens, et Gylippe fit de nouvelles levées en Sicile, Nicias, qui voyait s'accroître de jour en jour les forces ennemies, et les siennes diminuer, écrivit à Athènes pour obtenir des secours considérables. Sa flotte surtout était dans un état de délabrement des plus facheux, par la nécessité de tenir continuellement la mer, et surtout par l'affaiblissement des équipages, résultat de la désertion . et des pertes journalières que la cavalerie faisait éprouver à ceux qui descendaient à terre pour les provisions. Nicias terminait sa lettre en demandant un successeur dans un commandement que sa mauvaise santé lui rendait de plus en plus pénible. Au solstice d'hiver, Eurymédon lui amena dix vaisseaux et vingt talents d'argent, et annonça à l'armée l'envoi de nouveaux renforts conduits par Démosthène, fils d'Alcisthène. D'après les conseils d'Hermocrate, les Syracusains essayèrent de se mesurer sur mer avec les Athéniens. Ils équipèrent quatré-vingts galères. Un combat acharné eutlieu dans le port même de Syracuse. L'inexpérience des manœuvres leur fit perdre l'avantage : mais , pendant que cette lutte était engagée, Gylippe 1, avec les troupes de terre, surprit les forts que les Athéniens avaient construits à Plemmyrium, sur la pointe qui ferme l'entrée du port, à l'opposite de Syracuse 2. La prise de ces forts sut une perte

<sup>1</sup> Polyeu (l. I, 42, 1) rapporte le stratagème par l'equel Gylippe se fi donuer le commaudement absolu de Syracuse, en finisant croire qu'un projet qu'il avait communiqué à ses collègues avait élé révélé par eux aux athéniens. Ce fait n'est tiré ni de Thueydide ni de Diodore, ce qui confirme que Polyen puisait à d'autres sources.

<sup>2</sup> Polyen (I. I., 62, 2) paraîl vouloir parler de Plemmyrium dons le récit assez obseur d'un stratageme de gylippe pour s'emparer d'une position qu'il désigne seulement par le mot hôces.

irréparable pour les Athéniens, non-seulement parce qu'ils y perdajent la caisse de l'armée et un matériel considérable, mais parce que Syracuse se trouvait ainsi maîtresse de l'entrée du grand port, dans lequel leurs approvisionnements ne pouvaient plus entrer sans combat. Les villes grecques de la Sicile et de l'Italie, qui n'avaient jusqu'alors que faiblement soutenu Syracuse, lui envoyèrent de nouveaux contingents l, à l'exception d'Agrigente, qui continua d'observer strictement la neutralité. Les Syracusains voulurent tenter encore un combat naval, avant que leurs adversaires eussent recu les renforts conduits par Démosthène. Leur flotte était supérieure en nombre à celle « des Athéniens, car elle montait à quatre-vingts vaisseaux tandis que Nicias n'en avait que soixante et quinze. En outre, ils adoptèrent, dans la construction de leurs navires, quelques innovations dont les Corinthiens avaient fait l'essai dans un de leurs derniers combats contre les Athéniens, et qui devaient être surtout avantageuses dans l'étroit espace où la bataille se donnait, et où l'habileté des Athéniens pour les manœuvres devenait à peu près inutile?, Cependant, dans un premier engagement, pendant lequel les troupes de terre attaquèrent le camp athénien , les succès furent partagés. Mais, deux jours plus tard, par le stratagème d'un pilote corinthien.3, les Syracusains remportèrent

1 Les Camarinéens envoyèrent cinq cents hoplites, trois cents hommes arriké à le légère et trois cents archers; les Gélécns, cinq vaisseaux, quatre cents hommes de troupc légère et deux cents cavaliers. Nous notons avec soin ces nombres, donnés par Thucydide, sur l'exactitude,

duquel on peut compter plus que sur. Diodore, parce que nous en tirerons quelques données pour évaluer la population grecque de la Sicile.

Thucydide nomme ce pilote corinthien Ariston, fils de Pyrrhichus.

D'agrès son conseil, les Syracusarus une victoire complète sur la flotte athénienne, qui se réfugia, après avoir beaucoup souffert, derrière la ligne des bâtiments. de charge. Sur ces entrefaites, arrivèrent Démosthène et Eurymedon amenant soixante et treize vaisseaux1, tant athéniens qu'alliés; cinq mille hoplites, une foule d'archers, de frondeurs, et de Grees ou de barbares armés de javelots. La consternation fut grande dans Syracuse; aussi Démosthène voulut-il profiter de cette première impression de terreur mieux que n'avait fait Nicias à son arrivée, ct terminer promptement une guerre qui épuisait Athènes. Il commença par ravager la campagne voisine de l'Anapus, sans rencontrer de résistance. N'ayant pas réussi à enlever de force, avec ses machines de guerre, le mur transversal des Syracusains, il attendit la nuit, dirigea une attaque contre les Épipoles, et s'empara du fort Euryélus. La garnison se replia sur les hauteurs voisines de Syracuse, où les troupes de la ville et celles des alliés sicéliotes avaient leur camp. Les Athéniens les attaquèrent, les défirent, et descendirent vers le mur transversal des Syracusains. Quelques-uns commençaient à le démolir, tandis que les autres s'avançaient toujours vers la

établient le marché aux vivres our les bords du risage, en aorte que les mairis, après su premier engagement, vinera à terre prendre leur noncriture, et, es embarquant aux auxiles, sorprieval les Athéniess, eccu-ple prépare leur espan Polyen, IV, raconite, d'après Thucydille, ce atraugine d'Ariston, et, duss le ordine livre, quelques chapites plus bas, ilatthosa l'étécisions natratephine, analogue, qui surait également été-employé à Syrauent. Polyun rapporte a Polyune Polyun rapporte d'Arysune. Polyun rapporte a

oucore un autre trait d'habileté de cet Ariston, qui n'est pas cité par Thucydide. Diodore lui attribue le perfectionnement des trirèmes, perfectionnement dout nous avons parlé plus haut.

 Diodore (XIII, 11), s'accorde avec Thicydide pour le nombre des hoplites amenés par Démosthèue; mais, dans les acciennes éditions, on lisait trois ceut diz galères, ce que l'on a corrigé eu qualre-vingts, à cauch de la ressemblance entre TI' et II'.

ville renversant les troupes qui étaient sorties à leur rencontre en grand désordre. Cependant des Thébains les arrêtèrent et donnèrent le temps aux autres de se rallier. Les Athéniens, à leur tour, furent contraints de plier; et dès lors la confusion, résultat de la réunion, sous les mêmes drapeaux, de peuples divers; l'ignorance des lieux, remplis de précipices; la clarté douteuse de la lune, rendirent cette déroute désastreuse, Beaucoup d'Athéniens périrent; un plus grand nombre perdit ses armes 1. Les Syracusains élevèrent deux trophées, et, pour mettre à profit cette victoire, ils envoyèrent Sicanus, avec quinze vaisseaux, à Agrigente, qui était en proie aux factions. Mais, lorsqu'il y arriva, les partisans de Syracuse venaient d'être bannis par leurs adversaires. Pour les Athéniens, après leur échec, ils étaient prêts à lever le siège. C'était l'avis de Démosthène et d'Eurymédon; mais Nicias s'ý opposa, en leur représentant que, s'ils quittaient la Sicile sans l'ordre du peuple, ils s'exposaient à encourir sa colère; que, d'ailleurs, les finances des Syracusains étaient encore plus épuisées que les leurs, et que dans la ville un parti se formait, qui, déjà las du commandement de Sparte, ne serait pas éloigné de traiter 2. Ces raisons de Nicias, dont

<sup>3</sup> Thucydide ne donne pas le chiffre des pertes des Athénicas; il se contente de dire obs ôlyon. Diodore (XIII, 1, 3) le porte à deux mille cinq cents. Plutarque dit deux mille. Ce dernier nous fait consaires plusients circonstances qu'on ue trouve pas dans Thucydide, avec lequel il rivàlise de style dans la description de ce combat nouturne.

2 Il parait, en effet, que Syracuse était alors en proie à des troubles intérieurs qui compromettaient gravement son citatence. Polyen (Sirut. I. 1, 43) parle d'un soulvements. auquel avaient pris part un grad nombre d'esclaves, et qu'Hermocrate dégous en attirent le chef dans pui piège. Privés de direction, et menacée per ais mille soldats sous les ordisents de presentant le plupart des eclaves consectivent la Pulpart des eclaves ponecuirent la rentrer ches leurs maitres, à l'exception de trois cents, qui se firent jour jusqu'au camp des on connaissai. les intelligences dans la ville, persuadèrent ses collègues, ou du moins les firent hésiter. On ne put rien résoudre. Cependant, à l'entrée de l'été, le terrain marécageux où les Athéniens étaient campés fit naitre dans l'armée un grand nombre de maladies, et le découragement devint si général que, Nicias cessant de résister, le départ fut décidé. Mais au moment de l'embarquement, une éclipse deu une vint jeter le trouble parmi les Athéniens (le 27 août 47 av. J. C. à 10 heures et deniie du sojr). Nicias, enclin lui-même à la superstition, ordonna de séjourner encore trois fois neu fjours. l'endant ce temps, les Syraeussins, dont la confiance s'augmentait du découragement de leurs ennemis, les harcelèrent presque journellement; les enfants mêmes venaient sur des barques les provoquer. Un engage-

Athéniens, Ni Thucydide ni Diodore ne parlent de cette circonstance, qui cependant était grave. Polyen nomme le chef de cette révolte Sosistratus. Il cite aussi, nn des hipparques alors en charge nommé Daimachus.

Diodore dit spais glages. On pourrait ceries qui ya omission d'un mot par le fuit des copistes, car Thucydide dit spie short salpera. Plutarque entre, à l'occasion de ce délai, dans des déstais intéresants ura les préjugie qui s'opposient à ce que les philosophes expossent publique most les causes de éclipses. Il blane la lonçueur du délai ordenné par Nicias, qui, mêsen d'après les ries erligieux, avanti d'a n'être que de troi jours. Cest peutelle u comaissang de cet usage qui a induit Diadore en erreun, et lui dait dire sès d'ôbujeste.

τρείς ήμέρας. Μ. Letsonne (Journal des Savants, juillet 1838), dans un article sur les opinions populaires et scientifiques des anciens sur les éclipses, n'a pas manqué de citer ce funeste exemple des préjugés à l'occasion de cette éclipse du 27 août 413. (Voir la chronologie des éclipses dans l'Art de vérifier les dates.) - Polybe (L. IX. 5, 19) blame avec raison cette faute de Nicias; mais il n'en rapporte pas exactement les circonstances, car il attribne à l'éclipse le retard d'un jour dans la retraite des Athéniens après leur dernière défaite, ce qui eut lieu par un stratagème d'Hermocrate. Mais ici les généranx athéniens n'étaient pas encore unanimes sur l'urgence de lever le siége, et peut-être Nicias ne cherchait-il qu'un prétexte pour retenir l'armée.

ment commencé ainsi, devint l'occasion d'une affaire générale, dans laquelle la flotte athénienne eut le dessous, et Eurymédon périt dans la baie de Dascon, avec la division qu'il commandait. Sûrs désormais de leur supériorité, les Syracusains fermèrent l'entrée du port pour y anéantir entièrement la flotte d'Athènes. Elle se montait encore à cent dix vaisseaux, que Nicias fit réparer et armer pour s'ouvrir de force un passage. Le combat fut sanglant et opiniatre; tel qu'il devait être dans un espace si resserré, et surtout dans une circonstance si décisive. Les Athéniens, malgré leurs efforts, ne parvinrent pas à forcer la ligne ennemie, et furent rejetés, avec des pertes énormes, sur le rivagé où ils avaient dressé leur camp, et où le reste des troupes qu'ils n'avaient pu embarquer attendait, dans la plus vive anxiété, l'issue du combat. Les généraux Nicias et Démosthène, voyant qu'il restait encore aux Athéniens une soixantaine de vaisseaux, tandis que les Syracusains n'en avaient que cinquante en état de ténir la mer, voulaient faire une dernière tentative, le lendemain au point du jour ; mais ils ne purent décider les marins à se rembarquer. Force fut donc de se résoudre à se retirer, par terre, vers quelqu'une des villes alliées siciliennes. Hermocrate, instruit par ses émissaires de cette résolution, et pensant qu'on ne pourrait faire sortir à leur poursuite les troupes syracusaines, qui, dans l'ivresse de leur victoire navale, célébraient ce jour-là une fête d'Hercule, fit donner à Nicias de faux avis que des embuscades avaient été dressées sur la route 1. Trompés par ce stratagème, les généraux athéniens, au lieu de partir la nuit

Le stratagème d'Hermocrate est rapporté par Thucydide, VII, 73.— Diodore, XIII, 18.—Pintarque, Ni-

cias . 5 36. - Polyen , Stratag. I , 43 ,

même qui suivit leur défaite, attendirent deux jours pour organiser la retraite, et par là tombèrent dans le danger qu'ils avaient voulu éviter; car les généraux de Syracuse avaient mis le temps à profit. Gylippe et les alliés étaient sortis, et s'étaient emparés de tous les passages. Thucydide a tracé avec les couleurs les plus vives le tableau du départ de cette armée, naguère si puissante, et qui montait encore à quarante mille hommes, mais dans un état de dénûment et de désespoir qui ne présageait que trop son prochain anéantissement. Gylippe, avec une tactique cruelle, faisait harceler, à coups de dards et de flèches, dans les défilés où ils étaient engagés, ces hommes épuisés de fatigue et de faim, qui tombaient sans pouvoir se défendre. Le corps d'armée de Démosthène, qui formait l'arrière garde, fut enveloppé, et, après ayoir résisté tout un jour, mit bas les armes, au nombre de six mille hommes. Nicias, atteint le lendemain, et informé de la soumission d'une partie de l'armée, fut obligé de céder à son tour, après une lutte désespérée sur les bords du fleuve Asinarus 1. D'abord, il avait demandé à traiter en s'engageant, au nom d'Athènes, si l'on voulait laisser partir ses troupes; à payer les frais de la guerre et à donner en otage un homme par talent. Mais les vainqueurs n'admirent aucune condition, et Nicias se rendit à discré-

<sup>3</sup> Pausanias (dehdie, ch. xv1) nous a conservé le nom de Callistrate; 'fils d'Empédus, qui commandait en cette circonstance la cavaleria athémienne, et pairrint à se faire jour jusqu'à. Catine. Aprèla y avoir, mis son imade en soireet, il rerint seul à Syracuse se jeter sur ceux qui pillaient le camp des Athémiens, et périt glorieumenten après avoir tué plusivars reineumente après avoir tué plusivars. énnemis. Thucydide (fiv. VII, 83) parle, en effet, de trois cents hommes qui s'ourrirent un passage la muit qui précéda la reddition de Nicias. Vogre aussi le discours de Lysias pour Po-Pystrate. Le fils de ce Polystrate, chevalier abbenien, après la retraite de Catane, fit au Jue sennemis un buits, dont la d'îme s'élevait à trente miters.

tion au général lacédémonien, en demandant seulement qu'il arrêtât le carnage et que les prisonniers fussent traités humainement. Mais les Syracusains ternirent l'honneur de la victoire par la manière dont ils en usèrent. Une assemblée générale des Syracusains et de leurs alliés ayant été convoquée, un décret fut rendu, d'après lequel une fête annuelle était instituée le 26 du mois carnéen, en mémoire du jour où les Athéniens avaient été vaincus sur le fleuve Asinarus; les domestiques des Athéniens et leurs alliés devaient être vendus comme esclaves; pour eux, ils séraient enfermés dans les carrières, et leurs deux généraux mis à mort 1. Gylippe, auquel ils s'étaient rendus; les réclama vainement, dit-on, en protestant contre ce décret : ils périrent. Démosthène avait encouru, par sa conduite à Pylos, la haine des Lacédémoniens; mais, quant à Nicias, la modération dont il avait fait preuve en toute circonstance le rendait digne d'un meilleur sort, Selon Thucydide, ceux des Syracusains qui avaient eu des rapports secrets avec lui pendant le siège, poussèrent à

Plutarque (Nicias, \$30) dit que ce fnt un démagogue nommé Euryclès qui proposa le décret adopté par les Syracusains, ct dont il nous fait connaître les dispositions principales. Diodore l'attribue à Dioclès, le même, sans doute, qui donna, peu de temps après, des lois à Syracuse. Ces deux bistoriens s'accordent à dire qu'Hermocrate essaya d'inspirer aux Syracusains plus de modération. Diodore met aussi dans la bonche d'un personnage nommé Nicolas, qui avait,. ditil, perdu deux fils dans rette guerre, un long discours eu faveur des généraux athéniens. Ce morceau,

qui s'écarte du plan de concision que Diodore s'était tracé, est empreint du ton déclamatoire des écoles de rhéteurs. Il est suivi d'une réfutation de Gylippe, qui n'est rien moins que laconique, et pèche contre l'histoire; car, selon Thucydide et Plutarque, Gylippe' réclama les généraux athéniens, qu'il désirait amener dans le Péloponuèse. Selon Timée, les généraux athéniens n'auraient pas été exécutés, comme le prétendait Philistus; mais Hermocrate les avant fait prévenir, dans leur prison, des résolutions de l'assemblée, ils se donnérent eux-mêmes la mort.

sa mort, de craînte qu'il ne révélât leur forfaiture; exemple trop souvent répété des crimes inspirés par la peur, Les Athôniens et les Sicéliotes, entassés, au norabre de plus de sept mille, dans les cariières, où ils étaient exposés à l'ardeur du soleit et à la rigueur des noits', réduits à un corple d'eau et deux cotyles de blé? par jour, languirent pendant plus de huit mois à côté des cadavres de ceux qui succombaient tous les jours à leurs blessures, aux privations, et à l'infection de cette affreuse prison. Ceux qui avaient été confondus parmi les valets et vendus, après qu'on leur cut imprimé sur le front, avec un fer chaud. la marque d'un cheval, symbole de Syracuse, furent moins à plaindre : la culture de leur esprit, apprétée par leurs maîtres, adoucit leur esclavage, ou même leur obtint la liberté.

Le triomphe des Syracusains contre l'invasion étrangère est une de ces époques mémorables dans l'histoire d'un peuple, qui marque ordinairement pour lui une ère nouvelle de grandeur et de prospérité. Le nom de Syracuse, qui venait de triompher d'une manière si terrible de la plus glorieuse république, grandit dans l'opinion des Gress. A pêine délivrés des attaques des Athéniens, les Syracusains et les Sélinontins prirent à leur tour l'offensive, et envoyèrent trente vaisseaux, sous les ordres d'Hermocrate et

Les carrières de Syracuse sont à ciel découvert,

É Diodore (XIII., 19) a remplaciles deux cotyles de Thucydide padeux charia: ce qui n'est pas du tout sybonyme; car le chemiz contenair quatre cotyles, et était la ration ordinaire d'un homme, (Voy. Hespetius, Athénée, l. III; et l'Économie polidiente de la companya de la companya de la companya de la Athénée, l. III; et l'Économie poli-

tique des Athéniens, ch. xv). Ainsi, les Syracussins ne donnaient à leurs prisonniers que la demi-ration.

L'incertitude où l'on resta longtemps à Athènes sur le sort de tous ceux qui avaient fait partie de cotte expédition, fit passer en proverbe ce mot : Il rélystar, à délorses présparte. (Voves Zénob. IV, 17.)

d'autres officiers distingués, se joindre, contre Athènes, à la flotte de leurs alliés, et ils se signalèrent en plusieurs rencontres1. En même temps, Syracuse se décorait de nouveaux édifices, fruit de la vente des prisonniers et du butin2, et, ce qui est plus important dans son histoire, elle se donnait une constitution qui servit de modèle à la plupart des démocraties siciliennes. Cependant, il ne faut pas nous laisser trop éblouir par cet éclat; car, dans peu d'années, cette. république si fière va se soumettre à un despote. Elle ne pourra pas défendre les villes de la Sicile contre une inva-\*sion de barbares. Dominée par un tyran méprisable et des mercenaires, elle ne sera délivrée que par un sécours étranger. Comment les forces de Syracuse étaient-elles si . promptement tombées? Ne serait-ce pas que ces forces n'ont jamais été bien réelles? Nous avons vu qu'au moment où les Athéniens portèrent la guerré en Sicile, Syracuse était regardée comme une ville aussi considérable qu'Athènes. Cependant, cette dernière, que l'on s'attendait, au dire de Thucydide, à voir succomber, des la première année, aux attaques de Lacédémone, soutint pendant plus de vingt ans une lutte incessante contre une partie de la Grèce coalisée, tandis que Syracuse, dès la première année du siège, fut à deux doigts de sa perte. Une partie des citoyens entraen pourparlers secrets avec les généraux athéniens, et la majorité de la population était toute prête à traiter avec eux, quand il leur arriva de Lacédémone un bâton et un manteau, comme il disaient, en se moquant, après la victoire;

<sup>1</sup> Thuc. VIII, 26. - Xénophon, Hellen, I, 1.

Les Syracusains construisirent

Delphes Pausan. Phoc. chap. 11. Ποτιδαιατών δε τών έν Θράκη και Συρακουσίων, τών μέν έστιν ό Ֆησαυρός δπό τοῦ άτοικὖ τοῦ μεγάλου πταίσματος.

mais sans ce bâton et ce manteau du général lacédémonien. sous lequel vinrent aussitôt se ranger avec confiance et docilité les auxiliaires sicéhotes et italiens, et qui sut imposer quelque discipline aux troupes urbaines, toujours prêtes à révoquer leurs généraux, il est probable que Syracuse eût reconnu la suprématie d'Athènes et joint ses vaisseaux à ceux de Corcyre et des autres Doriens qui lui obéissaient déjà. Al'exception d'Ilermocrate, qui se montra homme supérieur, et qu'elle bannit peu de temps après la victoire, qui voyonsnous figurer dans cette guerre? Toujours Gylippe et un amiral corinthien. C'est par des Thébains que les Athéniens conduits par Démosthène sont arrêtés dans leur impétueuse ttaque contre les Épipoles; et, malgré tous ees secours, lesa finances de Syracuse sont tellement épuisées dès la seconde année du siége, que Nicias reprend confiance, dans la conviction que si les Athéniens peuvent seulement se maintenir quelques mois encore devant Syracuse, cette ville ne pourra plus se soutenir ni paver ses troupes mercenaires. C'est qu'il y a toujours, entre un peuple autochthone et une colonie, la même différence qu'entre un arbre venu spontanément, dont les rejetons vigoureux remplacent aussitôt la tige abattue, et l'arbre exotique, qui peut se couvrir de fleurs et de fruits sans étendre dans un sol nouveau de profondes et solides racines. La puissante Carthage en offre un exemple plus frappant encore que Syracuse. Elle étendait au loin ses bras menacants, mais Agathocle, en la serrant de près, la fit chanceler, et Scipion la renversa. Les colonies greeques de la Sicile ont jeté le plus vif éclat par la prospérité commerciale, par la culture des lettres et des arts, qui en déeoulèrent, et même par une grande puissance militaire. Mais il nous semble que le moment ou cette puissance fut

le mieux constituée est celui du règne de Gellon. Ce prince. après sa victoire sur les Carthàginois, sut, en habile politique, se contenter de régner à Syracuse, et de conserver le commandement sur les autres villes grecques ou sicules, établissant ainsi une sorte de lien fédératif qui a toujours donné tant de force aux états grecs qui ont su momentanément l'établir, Mais, après la chute de sa dynastie, les républiques de Syracuse et d'Agrigente voulurent soumettre les Sicules; elles leur firent la guerre, prirent et rasèrent jusqu'à leur antique métropole Trinacrie, et alors elles crurent avoir effacé cette nation. Mais, l'eussent-elles détruite, elles n'auraient pas pu remplacer cette pópulation des montagnes, qui vit de peu et qu'il est si difficile à des étrangers d'expulser. Aussi les Grecs n'avaient pas détruit les Sicules. Les Syracusains purent s'en apercevoir, car ce furent ces Siculesqui fournirent aux Athéniens les secours les plus efficaces; et quand les Sélinontins voulurent envoyer des renforts à Syracuse, ils apprirent à leurs dépens qu'on ne traversait pas malgré eux le territoire des Sicules 1. Les villes grecques restaient donc semées en Sicile comme des îles, avec une population très-considérable dans leurs enceintes, population qui faisait leur orgueil en temps de paix, mais qui devenait en cas d'invasion un embarras plus qu'une sécurité; car aucune de ces villes ne pouvait soutenir un long blocus, comme nous le verrons à l'occasion des siéges d'Himéra, de Sélinonte et d'Agrigente par les Carthaginois, et comme nous venons déjà de le voir dans le siège de Syracuse par les Athéniens, où l'on regardait en effet Syracuse comme

Un pen plus tard en 409, les nois, ce qui suppose une population Sicules et les Sicaniens fournirent lyingt mille auxiliaires aux Carthagi-

très-considérable

perdue, si les assiégeants avaient pu compléter le mur de circonvallation. A ces causes de faiblesse, résultat de la disproportion entre la population de Syracuse et celle du reste de son territoire, il faut joindre les défauts de sa constitution. Nous avons signalé les troubles civils qui suivirent l'expulsion de Thrasybule et l'établissement du pétalisme. Pendant le siège, l'inconstance populaire se montra dans les changements fréquents des généraux. Après la victoire le peuple suivit les conseils passionnés des démagogues, de préférence à ceux des hommes sages, tels que Gylippe et Hermocrate. Le besoin d'une réforme des lois se faisait sentir. Les Syracusains confièrent ce soin à une commission composée d'hommes qui jouissaient de leur confiance, et parmi lesquels Dioclès était le plus célèbre, en sorte que la législation à laquelle il concourut porta dans la suite son nom. Elle servit de modèle à la plupart des villes doriennes de Sicile, et se maintint jusqu'à la conquête romaine 1. Dans cette constitution, plus démocratique encore que la précédente, la plupart des fonctions, au lieu d'être électives, furent données au sort, moyen auquel on eut recours plus d'une fois dans les républiques anciennes, pour couper court aux intrigues des ambitieux2, au risque de tomber entre des mains incapables.

Au combat naval de Cyzique, gagné vers ce temps par les Athéniens<sup>3</sup>, les Syracusains, pour ne pas laisser tomber leurs

Nous reviendrons avec plus de détaits sur cette constitution dans le chapitre sur la législation.

<sup>&#</sup>x27;Aristot. Polit. 1. VI (4), 12.

<sup>. 1.</sup> Diod. XIII, 40. — Xénophou, Hellen, I, 1. — Nous perdons ici notre meilleur guide. Thucydide s'ar-

rète à la 21° année de la guerre du Péloponnèse, à 11 avant J. C. Xénophon, dans ses Helléniques, reprend le récit à ce point, et bous donne quelques détails sur la réle' des troupes syracusaines aixiliaires des Lucédémoniens, mais il occupe, fiors.

vaisseaux aux mains des Athéniens, furent obligés de les brûler, Mais Pharnabaze leur fournit le moyen d'en construire de nouveaux à Antandros, et plusieurs villes auxquelles ils avaient rendu des services leur offrirent le droit de cité. Cependant, les amiraux furent destitués et même bannis. Dioclès ayant saisi avec empressement la première occasion de retirer le commandement des mains d'Hermocrate, qui avait toujours été l'un des chefs de l'aristocratie et que la confiance des troupes rendait redoutable, Hermocrate remit sans résistance le commandement à Myscon, à Démarque et à Potamis, et se rendit à Lacédémone et de là près de Pharnabaze. Il reçut de ce satrape des sommes considérables, aumoyen desquelles nous le verrons bientôt reparaître sur la scène politique en Sicile. Nous ne suivrons pas plus longtemps les troupes siciliennes dans les diverses opérations où elles se trouvèrent engagées. Il suffit de dire qu'elles se sirent remarquer par leur courageuse conduite. Mais leur patrie les rappela dans son sein, car elle était engagée dans une lutte plus formidable que celle dont elle venait de sortir, puisque cette fois c'était contre des barbares que les Grecs avaient à défendre leur indépendance.

# S XXXV. GUERRE DES CARTHAGINOIS. (410 AVANT J. C.)

Les Égestains, qui avaient attiré les Athéniens en Sicile, craignant, après la défaite de ceux-ci de voir les Syracusains se joindre contre eux aux Sélinontins, s'empressèrent de renoncer au territoire qui avait fait l'objet de la contes-

pen de ce qui se passait, à la même époque, en Sicile. Théopompe, Philistus, Éphore et Timée ne nous étant pas parvenus, Diodore est à pen près notre unique source pour la période où nous entrons.

tation. Mais les Sélinontins, non contents de s'en emparer, ravagerent encore les terres adjacentes qui appartenaient aux Égestains. Ceux-ci implorèrent le secours de Carthage, à laquelle ils offrirent leur ville. A la réception de cette ambassade, le sénat de Carthage fut dans une grande perplexité; car il lui en coûtait de manquer une occasion si favorable, et, d'un autre côté, il redoutait la puissance de Syracuse, qui venait de triompher des Athéniens. Enfin, les Carthaginois se décidèrent à promettre leur protection aux Égestains, et à soutenir, s'il le fallait une guerre pour eux. Ils nommèrent général Annibal, alors revêtu de la royauté. C'était le petit-fils de cet Hamilcar qui avait combattu contre Gélon et perdu la vie à Himéra. Son père, Gescon, banni à la suite de cette défaite, avait passé sa vie à Sélinonte, Annibal, qui détestait les Grecs; désirait à la fois miparer l'honneur de sa famille et se rendré utile à son pays. Mais, pour assurer son succès par une conduite politique, il commença par envoyer à Syracuse, de concert avec les Egestains, des députés chargés de dénoncer l'usurpation des Sélinontins et de prier les Syracusains d'être les arbitres de cette contestation. Par cette démarche, il se donnait une apparence de justice, et en même temps, comme il prévovait que les Sélinontins ne se soumettraient pas à un jugement, il espérait les priver ainsi de l'appui de Syracuse. En effet, les députés de Sélinonte, après de grandes récriminations contre ceux d'Égeste, refusèrent d'obtempérer à un arbitrage, et Syracuse résolut d'observer la neutralité, et de conserver son alliance avec Sélinonte, tout en réstant en paix avec Carthage. Cette ville envoya aux Egestains cinq mille Libyens et huit cents Campaniens, qui avaient été au service des Athéniens dans la guerre contre Syracuse et auxquels

ils donnèrent des chevaux et une forte paye. Les Sélinontins, fiers de leur richesse et de leur population, dédaignaient, leurs adversaires au point de ravager leur territoire sans aucune précaution. Les généraux des Égestains fondirent sur eux à l'improviste, avec les Carthaginois et les Campaniens, leur tuèrent un millier d'hommes, et enlevèrent tout le butin, Après cette affaire, les Sélinontins envoyèrent aussitôt des ambassadeurs à Syracuse, et les Égestains à Carthage, pour obtenir de part et d'autre des secours. Les uns et les autres les promirent, et la guerre punique fut ainsi engagée. Les Carthaginois, prévoyant quelle en serait la gravité, donnèrent plein pouvoir à Annibal pour les préparatifs. Il consacra cet été et l'hiver suivant à lever des troupes en Espagne, enrôla un grand nombre de citoyens dé Carthage, et parcourut la Libve pour choisir dans chaque ville les meilleurs soldats et équiper les vaisseaux qui devaient; à l'onverture du printemps, transporter ces forces en Sicile.

## S XXXVI. DESTRUCTION DE SÉLINONTE.

La 4\* année de la xcıt olympiade (á og av. J. C), la flotte carthaginoise; forté de soixante vaisseaux longs et d'environ quinze cents bâtiments de transport chargés d'armes et de machines de guerre, vint aborder au cap Lilybée, qu' fait face à l'Afrique. Quelques cavaliers selinontins coururent annoncer cette nouvelle à leurs concitoyeits, qui unvoyèrent aussitôt à Syracuse pour solliciter des secours.

L'armée d'Annibal montait, selon Éphore , à deux cent mille hommes de pied et quatre mille chevaux. Mais on reconnaît dans ces nombres son exagération habituelle. Timéo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Éphore, frag. 223, éd. Didot. - 2 Timée, frag. 108.

ne la fait monter qu'à un peu plus de cent mille hommes, et en cela il s'accorde avec Xénophon 1, dont les paroles ont, non-seulement l'autorité d'un contemporain, mais celle d'un homme de jugement. Le général carthaginois, après avoir tiré ses vaisseaux à terre dans le golfe de Motya, à l'opposé de Syracuse; pour montrer à cette ville qu'il ne pensait pas à l'attaquer avec sa flotte, marcha d'abord vers le puits nommé Lilybée, où dans la suite s'éleva la ville de ce nom; et, réuni aux Égestains, il prit d'assaut Emporium, situé sur le fleuve Mazara, et vint mettre le siège devant Sélinonte. Il dressa six tours énormes en face des murs de cette ville et les fit battre par des béliers de fer, tandis que les archers et les frondeurs écartaient les défeuseurs des remparts. Les Sélinontins, qui, dans la guerre contre Gélon, avaient seuls, entre les Grecs siciliens, pris parti pour les Carthaginois, étaient loin de s'attendre à cette attaque de la part de leurs anciens alliés, et ils n'avaient aucune habitude des sièges. Cependant, ils résistaient de tous leurs moyens dans l'espoir d'un prompt secours. Les femmes, les vieillards encourageaient les combattants, Mais les remparts, depuis longtemps négligés, cédèrent sous les coups des machines. Les Campaniens pénétrèrent par la brèche dans l'intérieur. Un combat désespéré s'engagea dans les rues étroites de la ville. Les assaillants, accablés sous une grêle de pierres et de tuiles, furent contraints de se retirer. Les Sélinontins profitèrent de la mit pour envoyer des cavaliers déterminés presser les secours des villes grecques. Les contingents d'Agrigente et de Géla étaient prèts, mais ils attendaient les Syracusains, Cenx-ci, engagés dans une guerre contre les Chalcidiens, s'étaient empressés de conclure un armistice; mais, dans la confiance

Xénophon, Hellen, 1, 27:

que Sélinonte pouvait soutenir un siège, et ne serait pas enlevée d'assaut, ils prenaient le temps de réunir les troupes des campagnes et de rassembler un matériel considérable. Cependant, le siége de Sélinonte durait depuis neuf jours, avec des efforts inouis des deux côtés, lorsqu'à la vue des soldats ibères, qui s'étaient emparés d'une partie du mur, les femmes poussèrent des cris qui jetèrent l'alarme parmi les défenseurs, et leur firent abandonner le rempart. Le combat se prolongea quelques temps dáns la ville. Les guerriers sélinontins s'étaient ralhés dans l'Agora; mais ils furent aecablés par le nombre et massacrés jusqu'au dernier. Ni l'àge ni le sexe n'obtenaient grâce des barbares. On les voyait avec des têtes au bout de leurs piques, ou portant comme trophée les mains de ceux qu'ils avaient égorgés 1. Des femmes et des enfants, réfugiés dans les temples, furent sculs épargnés, non par compassion, mais parce que les Carthaginois craignaient que, s'ils étaient pousses au désespoir, ils

Le tableau, tracé par Diodore (XIII, 57) des scènes d'horreur dont le sac de Sélinonte offrit le spectacle, des femmes, des enfants massacrés, des maisons pillées, incendiées, pourrait être regardé comme un lieu commun applicable à toute ville prise d'assaut. Mais ee qu'il ajoute sur tes usages de ces barbares porte un caractère de vérité locale : l'apuraρίαζον δὲ καὶ τοὺς νέκροὺς κατά τὸ narpios Mos, nal rives ute yeipas άθρόσε περιέφερου τοῦς σώμασι, τινές हैहे प्रविधारे के वी पाँच प्रधानिक प्रथा पर्या σαυνίων άναπείροντες έφερον. L'usage de ees eruels trophées est bien ancien et bien enraeine en Afrique,

car on en voit des exemples dans des tableaux sculptés sur des monuments égyptiens, et cela se pratique encore en Algérie. Les Grecs, il faut leur rendre cette justice, restèrent étransers à ces coutumes sauvages, et ils étaient en droit d'établir une liene de démarcation profonde entre eux et les barbares. Cependant, les rapports trop fréquents entre les Carthaginois et les Sicéliotes nous paraissent avoir eu sur le moral de ces derniers une influence fachouse à laquelle on peut attribuer quélques actes de cruauté dont les Syracusains se souillèrent, notamment sous le tègne de Denys.

ne missent le feu aux temples dont ils convoitaient les richesses. Le nombre des Sélinontins qui restèrent sur place, dans cette fatale journée, est porté par Diodore à seize mille, auxquels il faut joindre cinq mille captifs que les Grecs, alliés des Carthaginois, virent avec douleur livrés à toute la brutalité des barbares. Deux mille six cents Sélinontins réussirent à se réfugier à Agrigente, où l'on s'empressa de les recueillir. En même temps, arrivaient dans cette ville trois mille hommes d'élite, que les Syracusains avaient envoyés en avant. En apprenant la chute de Sélinonte, ils députèrent vers Annibal pour obtenir le rachat des prisonniers et le prier d'épargner les temples : mais le vainqueur répondit que ceux qui n'avaient pas su désendre leur liberté devaient se résigner à la servitude, et que les dieux avaient quitté Sélinonte mécontents de ses habitants, Cependant Empédion, qui avait toujours été favorable aux Carthaginois et avait détourné ses concitoyens de cette guerre, obtint la liberté de ses parents qui étaient parmi les prisonniers, et reutra en possession de ses biens. Les Carthaginois permirent ensuite aux autres réfugiés de venir habiter leur ville démantelée, en payant un tribut à Carthage 1. Sélinonte subsista deux cent quarante-deux ans, din Diodore, ce qui reporte sa fondation à l'an 651, comme

On se rappelle que les Sélinonties avaient perdu mille guerriers dans le commencement de cette guerre contre les Égestains; ils avaient aussi, à cette époque, des roupes en Asie, dans le corps auxiliaire fourni aux Lacédémonieus. Si l'on ajoute aussi ce qui dat périr dans les aeuf jours de combats continuels qui précédèrent la prise de la ville, les seixe mille victimes dont les corps restèrent sur la place, les cinq mille prisonniers et les deux mille six éents fugitifs, on trouve que la population de Sélisonte, avant son désastre, d'euxit être de vingtcinq à trente-mille âmes.

nous l'avons dit plus haut. Nous parlerons, dans le chapitre sur les arts, des ruines imposantes qui attestent encore sa splendeur à l'époque de cette catastrophe.

## S XXXVII. SIÉGE D'HIMÉRA.

Après la prise de Sélinonte, Annibal marcha contre Himéra, principal objet de sa haine. Il établit un camp de quarante mille hommes sur les hauteurs, à quelque distance de la ville; et avec le reste de ses troupes, auxquelles s'étaient joints vingt mille Sicaniens et Sicules 1, il vint camper devant la place, dont il battit les murs en brèche par ses machines et par des mines. Alors seulement les Syracusains et quelques autres alliés, au nombre en tout de quatre mille, arrivèrent d'Agrigente sous la conduite de Dioclès de Syracuse. Les Himéréens ne voulurent pas attendre derrière leurs murailles un sort pareil à celui des Sélinontins. Dès qu'ils eurent recu ce renfort, ils sortirent au nombre de dix mille contre les Carthaginois, qui, surpris de cette attaque inattendue, ne purent soutenir le choc impétueux des Grecs. Ceux-ei les poursuivirent et en tuerent un grand nombre : vingt mille selon Ephore, six mille selon les caleuls plus modérés de Timée 1. Cependant Annibal, voyant la déroute des siens, vint à leur secours à la tête des troupes de la réserve, et, trouvant les Grecs en désordre par la poursuite, il reprit aisément l'avantage. La plupart des Himéréens et de leurs alliés s'enfuirent vers la

<sup>1</sup>Δισμυρίων. Nopa donnons les nombres indiqués par Diodore (1. XIII, 59), pnisque nous n'avons pas d'autres témoignages pour contrôler le sieu. Toutefois, nous sommes portés à croire que ce chiffre est exagéré.

<sup>3</sup> Timée, fragus. 109, éd. Didot:
Πλείους ἀφείλου τῶν ἐξακισχιλίου», ὡς
Τίμανος Φησι. Burigny, Hist. génér. de
Sicile, dit, par erreur, seize mille.

ville; trois mille résistèrent intrépidement, et se firent tous tuer sur place. Sur ces entrefaites, arrivèrent dans le port d'Himéra les vingt-cinq galères que les Sicéliotes avaient envoyées au secours des Lacédémoniens; mais le bruit s'étant répandu dans la ville, que les Syracusains en masse et leurs alliés marchaient au secours d'Himéra, et qu'Annibal avait embarqué la plus grande partie de ses troupes sur ses galères en rade à Motya, pour attaquer Syracuse, Dioclès craignit que sa patrie, privée de défenseurs, ne tombât au pouvoir des ennemis, et il engagea les amiraux à faire voile aussitôt pour prévénir un tel malheur. Comme on avait perdu dans le combat de la veille l'élite des troupes, on résolut d'abandonner Himéra, et d'embarquer sur des vaisseaux la moitié de la population, tandis que l'autre continuerait à défendre les murs. Les Himéréens, dans leur · détresse, furent forcés de souscrire à ce projet. Pendant la nuit, une partie des femmes et des enfants furent embarqués confusément sur des navires, qui les portèrent à Messine, Dioclès, rassemblant ce qui restait de ses soldats, et sans relever ses morts; reprit la route de Syracuse, Beaucoup d'Himéréens, qui n'avaient pu trouver place sur les vaisseaux, s'élancèrent sur ses pas avec leurs femmes et leurs enfants. . . Ceux qui étaient demeurés chargés de la garde de la ville passèrent la nuit enfarmes sur les remparts, et soutinrent, tout le jour suivant, les attaques des Carthaginois. Le lendemain, on apercevait déjà en mer les vaisseaux qui revenaient chercher le reste de la population ; lorsqu'une partie de la

<sup>1</sup> Diodore, XIII, 61, Burigny n'a pas bien compris ce passage de Diodore; il suppose qu'Armibal donna effectivement l'ordre de faire voile vers Syracuse, tandis qu'il paraît que c'était un faux bruit répandu dans Himéra. Durant cette première campagne, les Carthaginois ne firent aucune démonstration contre Syracuse.

muraille, cédant aux efforts des machines de guerre, ouvrit · une brèche où les Ibères se précipitèrent. Tout ce qu'ils rencontrèrent fut tué. Mais, Annibal ayant ordonné de faire des prisonniers, le massacre fit place au pillage des maisons. Ce général fit arracher les suppliants qui s'étaient réfugiés dans les temples, et, après avoir enlevé les richesses de ces sanctuaires, il les livra aux flammes, et fit détruire de fond en comble Himéra, après deux cent quarante ans d'existence. Quant aux prisonniers, il répartit entre ses soldats les femmes et les enfants, et fit conduire les hommes, au nombre de trois mille, sur le lieu ou Gélon avait donné la mort à son grand-père Hamilcar; il les fit mutiler et immoler à ses mânes. Après ce sanglant exploit, il congédia ses alliés de Sicile, entre autres les Campaniens, qui se plaignirent de n'avoir pas été récompensés selon leurs services; et, laissant quelque garnison dans les villes de sa dépendance, il ramena son armée, chargée de riches dépouilles, en Afrique, où il fut recu avec les plus grands honneurs, pour avoir accompli en peu de temps de plus grandes choses qu'aucun des généraux ses prédécesseurs,

# S XXXVIII. RETOUR D'HERMOGRATE EN SICILE.

Dans le courant, de cette même année áog, l'hômme d'état le plus distingué selon Polybe que lá Sicile éût produit depuis Gélon.¹ Hermocrate, fils d'Hermon, qui avait joué un rôle si important pendant la guerre des Athéniens, et qui, clargé d'epuis du commandement de la flotte, avait été hanni par les intrigues des démagogues, revint à Messine, porteur de sommes considérables qu'il devait à la générosité

<sup>1</sup> Polybe, I. XII, extr. 22.

de Pharnabaze. Il les employa à faire construire einq galères et à enroler einq mille soldats, auxquels se joignirent mille refugies d'Illiméra. A leur tête, il espérait rentrer dans Syracuse, où ses amis le rappelaient; mais, ayant échoué dans cette tentative, il se rendit par l'intérieur des terres à Sélimonte, en fortifia une partic ' et y rappela ceux des Sélimontes, en fortifia une partic ' et y rappela ceux des Sélimontins échappés à leur désastre et un grand nombre d'habitants nouveaux. De là, à la tête de six mille hommes d'élite, il vint ravager les environs de Motya et força les habitants à se renfermer dans leur ville. Envahissant ensuite le territoire de Panorme, il y fit un butin immense, tua einq cents hommes sortis contre lui, et les rejeta derrière leurs murailles.

Il dévasta de la sorte tout le pays soumis aux Carthaginois, ce qui lui fit un grande réputation parmi les Grecs de la Sieile, et inspira aux Syracusains des regrets d'avoir injustement banni un citoyen aussi distingué. Il était continuellement question de lui dans leurs assemblées, et le peuple, en dépit de ses adversaires, témoignait hautement le désir de le voir rentrer. Voulant mettre à profit ces dispositions favorables, Hermocrate se rendit d'abord avec ses troupes sur les ruines d'Himéra, campa dans les faubourgs, et, s'étant fait indiquer le lieu où les Syraeusains étaient tombés dans le combat, il recueillit leurs ossements, les plaça sur des chars pompeusement décorés, et prit ainsi la route de Syraeuse. Pour lui, il s'arrêta sur les frontières, respectant la loi qui lui en interdisait l'entrée; mais il fit conduire les chars funèbres à Syracuse par quelques-uns de ses amis. Il comptait, par cet aete religieux, se concilier la

<sup>1</sup> Diod. 1. XIII, 63: Τῆς πόλεως μέρος ἐτείχισε. C'est probablement

cette partie de l'ancienne ville qui continua d'être habitée depuis.

faveur du peuple et l'indisposer contre Dioclès, qui s'opposait à son retour et avait été cause de l'abandon des guerriers morts. En effet, cette démarche excita dans la ville de grandes dissensions. Dioclès s'opposait aux obsèques, mais le plus grand nombre les demandèrent. Ensin les Syracusains décidèrent d'honorer les dépouilles mortelles de leurs guerriers par des funérailles publiques, et bannirent Dioclès 1. Toutefois, ils ne rappelèrent pas Hermocrate, redoutant son ambition, et eraignant que, s'il était porté au pouvoir, il ne s'érigeat bientôt en tyran. Celui-ci, voyant que l'instant n'était pas favorable, se retira à Sélinonte; mais, quelque temps après, appelé secrètement par ses partisans, il revint de nuit à la tête de trois mille hommes. Il fit même tant de diligence qu'il fut obligé de laisser en arrière une partie de ses troupes, et pénétra, avec un petit nombre d'affidés par la porte d'Achradine, qu'occupaient d'avance ses amis. Les Syracusains, informés de ce qui se passait, accoururent en armes sur la place publique, et tuèrent Hermocrate et la plupart de ses partisans. Ceux qui avaient échappé au combat furent mis en jugement et bannis. Plusieurs des blessés furent par leurs parents enlevés comme morts, et dérobés ainsi à la colère du peuple. De ce nombre était Denys, qui devint, bientôt après, tyran de Syracuse.

¹ Diodore ne parle plus de Dioclès. Il ne dit pas qu'il ait été rappelé. Cependant, sa mort dans l'exilserait difficile à concilier avec les honneurs héroiques qui furent, seton le même historien, rendus à Dioclès, anteur de la législation de Syracuse. Dioclès le démagogue et Dioclès le législateur ne sersientils pas deux personnages différents, quoique Diodore ne les distingue pas?

## S XXXIX. SUITE DE LA GUERRE DES CARPHAGINOIS EN SICILE.

A la suite de la prise de Sélinonte et d'Himéra, les Syracusains avaient envoyé une ambassade en Afrique pour se plaindre et engager les Carthaginois à cesser les hostilités. Ceux-ci, enflés d'un premier succès, et ne méditant rien moins que la soumission de toute la Sicile, firent une réponse évasive, et continuèrent à rassembler des forces considérables. Mais, avant de transporter en Sicile une nouvelle armée, ils y fondèrent une ville près des bains chauds voisins d'Himéra, d'où elle prit le nom de Therma<sup>1</sup>. Ils y établirent des citoyens carthaginois et tous ceux des Libyens, qui voulurent sy fixer.

L'an 3 de la xeur olympiade (av. J. C. 406), les Carhaginois appelèrent de nouveau au commandement de l'armée expéditionnaire de Sicile le vainqueur de Sélinonte et d'Himéra, et, comme il pertextait son âge avancé pour éen excuser, ils lui adjoignirent limileon, fils d'Hannon, de la même famille. Les deux généraux envoyèrent des offi-

¹ Étienne de Byz. Θερμά, χωρίου Σικελίας · Φίλιστος τρίτφ. Ces bains chauds avaient 'été, selon la fable, offerts à Hercule par les nymphes.

On a des médailles grecques de Therma qui portent un tête d'Herfeule coiffée de la peau de lion. Rov. déesse debout, ternant une corne d'abondance. Lég. @EFRA IMS-PAIA. On bied, au revers, trois femmés debout, drapées, lég. @EF-MITAN, Quéques-unes difront crité légende jointe à la tête d'Aréthuse, d'après le type des monnaies de Syracuse. Au revers, un quadrige.

cute. An every, un quantige.

1 blod. XIII., 80. Ilaparrouptrov

2d dei vi yāpas, upocantierarous

Arauvos, da viņ nivits deux cnyya
2des. Un pen plass loin, Diodera
comme le metare giderfa [Jacksa
Lorthographe den noma strangeri

nest jumāis biem fizda. Polybe,

III., 95, 5 -, appelle Apalase un '

eiers, niunis de grosses sommes d'argent, en Éspagne, dans les iles Baléares et en Libyé, pour lever des soldats libyens et phénicieus. Ils en demandèrent aussi aux princes alliés des Maures et des nomades, et jusqu'aux tribus voisines de Cyrène. Ils engagèrent aussi en Italie des Campaniens, ayant éprouvé à bravoure de ce peuple, et sachant que eeux qu'ils avaient laissés en Sicile ne rentreraient pas à leur service. Toutes ces forces réunies à Carthage montaient à plus de cent vingt mille hommes <sup>1</sup>.

Pour transporter cette multitude, les Carthaginois armèrent toutes leurs trirèmes et réunirent plus de mille bâtiments de transport. Les Syracusains, informés qu'îls avaient fait partir en avant une division de quarante galères, vinrent les attaquer avec un pareil nombre dans les environs d'fârys, et, après un long combat, ils coulèrent quinze des navires carthaginois et mirent les autres en fuite. Annibal, à cette nouvelle, s'empressa de s'embarquer avec cinquante vaisseaux pour empécher les Syracusains de profiter de leur victoire et pour protéger le transport de ses, troupes en Sicile. Dès que l'arrivée d'Annibal en Sieile y fut connue, on s'attendit à y voir bientôt paraître l'armée formidable assemblée en Afrique, et toutes les villes comprirent qu'îl s'agissait, de leur existence même. Syracuse envoya des députés aux Grees d'Italie et dans le Péloponnèse pour sol

personnage que Tite-Live nomme Himileo. On trouve aussi, sur une tessère d'ivoire publiée par Torremuza (Inser. Sir. p. 70), lµh,xw, qui paraît être une variante du même nom phénicien, lequel, selon M. Gesenius (Seript, linguarque Phenic, monumenta , p. 408), serait חר מלקר (Gratia Milearis).

Nous continuous à suivre les nombres de Timée (fragm. 110). Selou Éphore, l'armée carthaginoise montait à trois cent mille hommes. (Voy. Marx, p. 234 et suiv.)

liciter des alliances et des secours, et elle exhorta toutes les villes de Sicile à défendre leur indépendance.

Agrigente, qui jouissait alors d'une prospérité prodigicuse 1, due en grande partie au commerce avantageux de ses vins et de ses huiles avec Carthage, prévit avec raison que c'était contre elle que se dirigeraient les premiers efforts des conquérants, et elle se prépara à la résistance, autant qu'on pouvait l'attendre d'une population adonnée depuis longtemps à la mollesse et à toutes les jouissances du lûxe 2. Dès que les Carthaginois eurent passé en Sicile, ils vinrent dresser deux camps, l'un de quarante mille Libyens et Ibères, sur les hauteurs qui s'élèvent à quelque distance d'Agrigente; l'autre, non loin des murs de la place, fut par eux entouré d'un retranchement et d'un fossé profond. Ils avaient commencé par envoyer des députés aux Agrigentins pour les engager à se joindre à cux contre le reste de la Sicile, ou au moins à observer la neutralité. Mais ceux-ci repoussèrent ces propositions. Ils avaient appelé de Géla le Lacédémonien Dexippe avec quinze cents auxiliaires étrangers3, et pris à lour solde huit cents Campaniens, qui avaient servi sous Annibal dans la guerre précédente 4. Ils les postèrent sur la colline nommée Athé-

- <sup>1</sup> Diodore fail ici une digression très-intéressante (empruntée, selon tonte apparence, à Timée) sur la prospérité d'Agrigento, la splendeur de se édifice et la molleuse de ses habitants. Nots ferons usage, dans la troisième partie, des précieux délails que cette digression fournit,
  - Diodore, I. XIII, 84.
- 3 Ces détails sont donnés par Dio dore, d'après Timée, au XV° livre du-

quel est probablement empruntée la plus grande partie de ce récil, comme on peut le conjecturer d'après ses fragments (n° 110 à 118, éd. Didoi).

<sup>6</sup> Borigoy, ioduit err erreur par les anciennes éditions de Diodore, dit qui avaient servi autrefois sous Amileur, sans faire attention aux soixante-treize ans d'intervalle écoulés depnia la campagne d'Amilear co Sicile.

næum, qui dominait la ville 1. Annibal et Imilcon firent dresser, contre une partie des remparts qui leur avait paru plus attaquable, deux énormes tours de bois; mais les Agrigentins les brûlèrent dans une sortie. Alors, les assiégeants renversèrent tous les tombeaux qui étaient autour de la ville, pour en employer les matériaux à combler les fossés. Ils ne respectèrent pas même le magnifique monument de Théron 2. Bientôt la peste se répandit dans leur camp, soit par suite des exhalaisons sorties des tombeaux renversés, soit par les causes inhérentes à ces grandes agglomérations d'hommes, surtout parmi les races africaines, La superstition venait ajouter ses terreurs à leurs maux, et ils croyaient voir, la nuit, les ombres des morts dont ils avajent violé les sépultures. Annibal lui-même succomba à l'épidémie, Imilcon, pour dissiper les craintes dont les esprits étaient frappés, suspendit la démolition des tombeaux, et ordonna des cérémonies religieuses selon les rites phéniciens. Il fit sacrifier un enfant à Hercule et jeter dans la mer, en l'honneur de Neptune, de nombreuses victimes3. Tontefois, on n'avait pas interrompu les travaux du siège. Le fleuve qui coule au pied des remparts fut comblé.

<sup>1</sup> Cette colline tirait son nom d'un célèbre temple de Minerve.

<sup>3</sup> Il existe encore, près de Girgenti, un édificé, probablement fanéraire, que l'en neamne, dans le pays, le tombeau de Théren; mais rien ne justifie rette dénomination. (Voy. Borch, Lettres sur la Scile; p. ag, et Dorville, Sicala, p. 95.)

Diodore, I. XIII, 86. Merá de rafita laéreve role beode natá ró nirpion Boe, rij pén Koóna naida ofaydens, på il licenském stables fåpoter aussrevierne. Le studesterre latin avail sam doosle lu sippius, an lieu dispelser (victimes), cer il steduti: ¿El Neptius terbus, secondstam in mare demergit. Comme sil pormia entres dons ler riste dava cutte religion den immoler les pettres liberitory in a pas idia arrité par cepti reflexion, et di à son tour: On just plusiques pettres la mer, spous se recelor, respons ferendre lespons se recelor, respons se recelor, respons ferendre lespons ferendre les fe

des machines de guerre dressées, et il ne se passait pas de jour sans attaques 1. Les Syracusains, ayant reçu les renforts qu'ils avaient demandés en Italie et à Messine, élurent stratége Daphnæus, et, renforcés par les contingents de Camarina et de Géla, ils se dirigèrent par terre vers Agrigente, avec une armée de plus de trente mille hommes de pied d et cinq mille cavaliers. En même temps, trente gafères les suivaient en côtovant le rivage, Imilcon, apprenant l'approche des Grecs, envoya contre eux les Ibères et les Campaniens au nombre de plus de quarante mille hommes. Les Syracusains venaient de passer le fleuve Himéra, quand ils rencontrèrent les barbares. Le combat fut longtemps indécis, et même les Italiotes, qui formaient l'aile gauche, venaient de plier, quand Daphnæus courut annoncer aux Syracusains, qui étaient à la droite, que les Italiotes étaient vainqueurs 2. Ce stratagème excita leur émulation, et, redoublant d'efforts, ils triomphèrent au moment où la bataille était perdue de l'autre côté. Les Syracusains tuèrent aux Carthaginois plus de six mille hommes, et les refoulèrent jusqu'auprès d'Agrigente. Mais Daphnæus, paignant qu'Imilcon ne survînt et ne profitât du désordre pour ravir la victoire aux Grecs, comme cela était arrivé à Himéra, fit suspendre la poursuite. D'un autre côté, les Agrigentins, témoins de la déroute des Carthaginois, demandaient à leurs généraux de les conduire contre eux pour

Frontin, Stratag. 1, III, ch. x, \$ 5.

Le récit de ce stratagème ne se trouve que dans Polyen, 1. V. 7.

Suivant son habitude, il ne cite pas ses autorités, qui doivent être ici Éphore ou Timée.

¹. Cest probablement à cette épaque qu'il faut rapporter un strasgème d'Imiton pour attirer les Agrigentins dans une embuscade, stratagème raconté par Polyen, l. Y, ch. x, S å, et rapporté aussi, presque dans lei mêmes termes, par,

achever d'anéautir les barbares. Mais les chess, soit, comme le bruit en courut, qu'ils eussent été gagnés à prix d'argent, soit qu'ils eraignissent, en dégarnissant la place, de l'exposer à être surprise par lmilcon, s'opposèrent à l'ardeur des troupes, et les Carthaginois eurent le temps de se réfugier dans leurs retranchements. Daphuæus étant arrivé sous les murs d'Agrigente, ses soldats et ceux de la ville communiquèrent et s'exaspérèrent de plus en plus contre les généraux agrigentins, qui avaient fait perdre une victoire assurée. Ménès, chef des troupes de Camarina, les accusa ouvertement dans l'assemblée, En vain, ils voulurent prendre la parole pour se disculper; le peuple les lapida sans les entendre, à l'exception d'Argéius, le plus jeune des cinq. Dexippe, sans partager leur sort, tomba dans un grand discrédit. Pour Daphnæus, après une tentative infrugtueuse contre les retrauchements des Carthaginois, il se contenta de faire battre la campagne par des partis de cavalerie qui enlevaient tous ceux des Carthaginois qui sortaient pour se procurer des vivres. Ceux-ci n'osant plus risquer une bataille, la disette se faisait cruellement sentir dans leur camp; plusieurs succombaient à la misère, Les Campaniens et les autres mercenaires se portèrent à la tente d'Imileon en le menaçant de passer du côté des ennemis s'ils ne recevaient les prestations promises. Ce général, instruit que les Syracusains faisaient venir par mer une grande quantité de froment à Agrigente, pensa que s'en emparer était le seul espoir de salut qui restat à son armée. Il persuada donc aux Campaniens d'attendre eneore quelques jours, et leur donna en gage les vases de métal précieux apportés par les citoyens de Carthage. En même temps, il sit venir de Panornie et de Motya quarante galères, avec lesquelles il attaqua le convoi

des Syracusains. Ceux-ci, qui croyaient que les Carthaginois avaient renoncé à tenir la mer à cause de la mauvaise saison, s'ayançaient sans précautions. Imilcon, les surprenant avec ses quarante galères, coula huit de leurs vaisseaux longs, chassa les autres vers la côte et s'empara de tout le convoi. Cet événement changea tellement l'aspect des choses, que les Campaniens qui étaient au service d'Agrigente, regardant la cause des Grecs comme compromise, se laissèrent gagner pour quinze talents et passèrent du côté des Carthaginois. Les Agrigentins, qui dans leur confiance n'avaient ménagé ni le froment, ni les autres approvisionnements, s'aperçurent qu'ils ne tarderaient pas à en manquer. Le lacédemonien Dexippe se laissa corrompre aussi par l'or des Carthaginois. Il donna à entendre aux chefs italiens qu'il fallait transporter ailleurs le siège de la guerre , à cause de l'imminence d'une disette. Ces chefs, prétextant l'expiration de leur commandement, regagnèrent le détroit. Après leur départ, les généraux ayant examiné ce qui restait de blé, jugèrent nécessaire de quitter la ville, et, la nuit venue ils ordonnèrent à tout le monde de partir 1.

On peut aisément se figurer le tumulte et la désolation de la multitude obligée de laisser ainsi ses foyres et ses richesses à la merci des barhares. Dans leur fuite précipitée ils abandonnèrent même des malades et des vieillards incapables de les suivre. Plusieurs préférèrent se donner la mort plutôt que de quitter leur patrie, et voilurent mourir dans la maison où ils étaient nés. Cependant, tous ceux qui se retiraient sous la protection des soldats se pressaient sur la

<sup>&#</sup>x27; Xénophon, Hellen: 11, 2, 24... μέχη μέν πρότερον Αττιθέντων ύπο Συρακοσίων Καρχηδονίων, σπένει δέ

gίτου ελόστων Ακράγαντα, έκλιπόντων τών Σικελιωτών την πολιν.

route de Géla, hommes, femines, enfants, marchant pêlemêle à travers les campagnes. Les Carthaginois entrèrent à la pointe du jour dans la ville abandonnée; ils massacrèrent presque tous cenx qui s'y trouvaient encoré, jusque dans les temples où ils s'étaient réfugiés. Gellias, le plus riche des Agrigentins, qui avait cru trouver un asile dans le temple de Minerve, voyant cette impiété, mit le feu à ce sanctuaire et périt avec les riches offrandes qu'il contenait. lmilcon, ayant fait fouiller les édifices et les maisons particulières, amassa un butin tel qu'on pouvait l'attendre d'une ville de deux cent mille âmes, qui n'avait jamais été ravagée depuis sa fondation, et était peut-être la plus riche des villes greeques. Ses habitants mettaient leur orgueil à décorer leurs demeures des chefs-d'œuvre des arts et de l'industrie. Une foule de tableaux et de statues admirables furent envoyés à Carthage. On prétend que dans ce nombre était le fameux taureau de Phalaris, que Scipion, à la prise de Carthage, deux cent soixante ans plus tard, retrouva dans cette ville et rendit aux Agrigentins. Imilcon, qui avait assiègé pendant huit mois Agrigente, s'en étant emparé vers l'équinoxe d'automne, ne la démolit pas tout de suite, afin d'y faire hiverner ses soldats.

Dés que la chute d'Agrigente fut connue dans l'île, elle y causa un effroi si général parmi les Sicéliotes, qu'ils se rétigièrent à Syracuse, et firent passer en Italie leurs femmes, leurs 'enfants et leurs biens'. Ceux des Agrigentirs qui

<sup>4</sup> Burigny commet encore ici ane singulière erreur : «C'est apparemment, dit-il, à ce temps ci qu'i faut rapporter ce qu'on lit dans Justin (XIX, 1), que les Syracusains envoyèrent demander du secours à Lacédémone et que Léonidas, frère du roi de Sparte, passa dans la Sicile, pour les aider dans la guerre qu'ils avaien contre les Carthéginois. » Nous avons dit, plus hant, que ce fait, si on l'admet, doit avaient échappé à l'esclavage, attribuaient leur ruine aux mauvaises dispositions des généraux syracusains, qui compromettaient le sort de l'île entière <sup>1</sup>. Une assemblée ayant été convoquée à Syracuse, la crainte qui régnait était si grande, que nul n'osait proposer un avis sur la guerre<sup>2</sup>. Au milleu de cette consternation générale, Denys, fils d'Hermocrate <sup>2</sup>, vint accuser les généraux de livrer la république aux

être placé plusienrs années avant 480.

"Died. XIII., 91. Our moderner spectries adjories. Et up pue plus lein, ch. 921 Εξυανε είν είναι προσείναι εξιανεία με died. En mot spectries i died pas sudement une spectries i died pas sudement une spectries, e died. I man les etas deriese, le litte d'um des principales magitaratures cimoni un decret des Caljamnioss (Beckla, Chop. Inser. I. I", p. 461): Ελδεν Ελου, και η Ελου, ναι η εξιανο, γοθης προσείναι». (Voyez sunsi nue inscription de Gel dans Torremus, p. 83, et O. Moller, Darians, III., ch. 11, 5.5 o de la rut. angl.)

Diodore, I. XIII., 51. Od pås overgeliste skalvaste år Oppsekret, sal μεγίλων Çófisur διακρεταμένεν, odikt ένοliku setja i vankjar omgåteλeiser. Cette consternation des Syracualitas zappelle te allenet des Ahrle, litera dans Isassemblér qui anirit la prise d'Élatér; stopeur si liem décrite par Démonsthen: I βρώτε μέν α πέρει. Tit dyapateur βουλεται τατέρει. Tit dyapateur βουλεται ταβρατίντες, odikt μέλλον διέτειτο οὐδείς, καλλ.

3 Διοσύσιος ὁ Ερμοκράτους. Nons

avons traduit comme on le fait généralement : Denys, fils d'Hermocrate. Cependant l'ellipse ò roo ne doit pas toujours être remplie par ulós. Il aerait possible que Denys, qui était d'une origine obscure, eut cherché à rattacher son nom à celui d'Hermocrate, dont il épousa la fille, et qui a'était acquis nne ai grande célébrité en Sicile. Il est vral qu'il est nommé formellement fils d'Hermocrate dans Tretzès (Chil. VI, hist. 40, v. 224). Mais cet auteur n'est pas une grande autorité; car, dans ce chapitre, il confond Denys l'Ancien et son fils ; le fait devenir maître d'école à Corinthe, et remonter, plus tard, snr le trône. En ontre, le nom da père de Denys est écrit, dans ce passage, Oconoxodres, au lieu d'Eonoxprires. Cette dernière fante est peut-être du fait des copistes. On en poterrait effacer plusients qui ont passé dans l'édition de Kiessling, 1826; per exemple, Chil. VII, hist. 132, le titre est imprimé de la sorte : ΠΕΡΕΣΕΡΒΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝ, L'6diteur dit en note : Quid sibi velit Zápor ignoro. Il suffisait de rapprocher les deux parties du mot Karospor,

Carthaginois. Il excite le peuple à les punir et l'engage à ne pas attendre les formalités imposées par la loi, mais à voter de suite leur condamnation. En vain les magistrats imposent à Denys une amende pour avoir troublé l'ordre publie; Philistus, eelui qui depuis écrivit l'histoire de la Sicile, et qui avait une grande fortune, paya pour Denys 1, en l'engageant à parler, ajoutant que, si on le mettait à l'amende toute la journée, il continuerait de payer. Encouragé par eette approbation, Denys exalte les passions de l'assemblée, reproche aux principaux eitoyens d'être favorables à l'oligarchie, et conseille de choisir des généraux, non parmi les plus puissants citoyens, mais parmi les plus dévoués et les plus populaires; car les premiers, disait-il, gouvernaient despotiquement, par mépris pour le peuple, et regardaient les malheurs publics comme une source de revenus pour eux, tandis que des hommes sortis d'une condition plus humble et sans appui n'oseraient jamais faire des ehoses semblables. Le peuple, exeité par ces discours, révoqua les généraux et en nomma de nouveaux, au nombre desquels était Denys 2, qui s'était fait remarquer par son courage dans les guerres contre les Carthaginois. Dès lors, enflé

ce dont le premier vers de cette histoire aurait du avertir : Σερδίλως δυ σπατος και Καΐσαρ των Ρωμαίων.

Voyez la notice gur Philistus dans la l'apartie, p. 14.

<sup>2</sup> Aristote, Polit. VIII (5), 4, en parlant des moyens par lesquels on arrive à la tyrannie, cite l'exemple de Denys. Καὶ Διονόσιου κατπγορῶυ Δαθραίου καὶ τῶυ πλουσίων εξειδη τῆς παρανοθού, ἀὰ τὰτ ἐχθραν πις ενθείς ὡν δημοτικὸς ἀν.

Nénophon place l'avécement de Desy au porsoir dans le milieu de la d'année de la carti o'spraide, és és suant J. C. ce qui doi ventenére de son élection comme stratége, qui lui ouvri la route du pouvoir abache. Inflem. Il . A ésourajoir est vertebra sir vier liapant sul ci Capital de la comme stratége, qui lui ouvri la route du pouvoir abache. Inflem. Il . A ésourajoir se vertebra sir vier liapant sul ci Capital sul ci Capital sul ci vier liapant sul ci Capital sul ci commence. Au ésouraite d'April de presente de l'apantical de l'apantical se l'apantical se l'apantical de l'apantical se l'apanti d'espoir, il prépara ses batteries pour s'emparer de la tyraunie. D'abord il évita de couférer avec ses eollègues, et fit courir le bruit qu'ils avaient des rapports avec les ennemis, asin d'arriver à être seul investi du commandement, Les citoyens les plus éminents entrevoyaient ses projets et murmuraient; mais la multitude aveugle le comblait d'éloges et disait qu'enfin la république avait trouvé un digne désenseur. Il profita aussi de la erainte qu'inspiraient les Carthaginois pour conseiller et faire adopter le rappel des bannis 1, dont il se fit ainsi des partisans. Des lettres des Géléens, qui sollicitaient un secours, vinrent servir les projets de Denys. Il leur fut envoyé à la tête de deux mille hommes d'infanterie et de quatre cents cavaliers. En arrivant dans Géla, dont les Syraeusains avaient eonfié la garde à Dexippe; il trouva les plus riches eitoyens en désaccord avec le peuple, Il les aecuse dans l'assemblée, les fait condamner, exécuter, et veud leurs biens. Du produit de cette vente, il acquitte la solde arriérée de la garnison et double la paye promise aux troupes qui l'accompagnent. Par ces aetes, non-seulement il aequiert l'affection des soldats, mais il se concilie les éloges des Géléens, qui le nomment publiquement l'auteur de leur liberté, lui décernent des récompenses

¹ Dans la plinjart des républiques grecques, il y avit toujours un grand nombre de bannis pair soite des roublérs politiques. On se rappelle qu'à Syracues, après la tentative d'Hermocrate, il y eut des procurjotions nombreoses. Denys, qui avait fait partie du complot en faveur d'Hermocrate, devait désirer le rappel des bannis. Du roste, ĉil avait un incrété caché, le ruisoon qu'il mettati en avant étaient spécieuses, c'Comment, distri-l, faisons-boux verindes mercenaires étlaile et du Péloponnèse, tandis que nous repoussons nos concitorens, qui ne demandent qu'à défendre avec nous la patrie, et on préfére soulliris sur la terre étrangère, plutolt que decepter les offres heillantes que les emerciis leur faisafent pour marcher avec uns courte S'rerceius; à

et envoient des ambassadeurs à Syracuse pour lui rendre un témoignage publie de gratitude. Les Géléens, informés que. les premiers efforts des Carthaginois seraient dirigés contre leur ville, voulaient le retenir; mais il leur promit de revenir bientot avec des forces plus considérables, et retourna à Syracuse. Le peuple sortait d'un spectacle, et comme la foule courait vers lui, en s'informant des Carthaginois: "Vos plus dangereux ennemis, dit il, sont dans la ville; ce sont les magistrats sur lesquels vous vous reposez assez pour aller à des fêtes, et qui laissent les troupes sans solde; qui, lorsque les ennemis sont des préparatifs incessants pour vous venir assiéger, ne songent à prendre aucune précaution. Je soupçonnais depuis longtemps les causes de leur conduite, mais à présent je les connais; car Imilcon, sous prétexte d'un échange de prisonniers, m'a fait offrir des sommes plus fortes qu'à mes collègues, si je voulais seulement fermer les yeux sur ce qui se passait. Reprenez donc, ajoutait-il, le commandement que vous m'avez confié; car il est inutile d'aller s'exposer tandis que d'autres vendent la ville, et que l'on court, en outre, le danger de passer pour complice de leurs trahisons! à Ces discours se répandirent rapidement dans le peuple et l'armée; et lorsque, le lendemain, dans l'assemblée, Denys commença à accuser les magistrats, il trouva les esprits disposés à accueillir ses paroles; et quelqu'un s'étant écrié « qu'il fallait, dans un pareil danger, nommer Denys général avec plein pouvoir; que Gélon, aveccette qualité; avait défait, à Himéra, trois cent mille Carthaginois, a cet avis fut approuvé, et Denys fut élu général autocrate. Le premier acte de sa puissance fut de doubler la solde des troupes, pour se les attacher. L'assemblée était à peine séparée, que beaucoup de gens se repentaient déjà

de ce qu'ils venaient de faire. Pour prévenir l'effet de ces regrets, Denys ordonna que tous les hommes en état de porter les armes jusqu'à quarante ans, se rendissent, avec des vivres pour trente jours, à Léontini, qui servait de place d'armes aux Syraeusains, et était remplie de réfugiés et d'étrangers, sur l'appui desquels il comptait. En traversant de nuit la campagne, ses domestiques, par ses ordres secrets, poussèrent des cris comme si on avait essayé de l'assassiner. Il courut se renfermer dans la citadelle de Léontini, s'entoura des soldats les plus dévoués à sa personne; et, le jour venu, exposa dans l'assemblée l'attentat dont il prétendait avoir failli devenir victime. Par cette ruse, qu'avait employée, diton, jadis Pisistrate d'Athènes, il obtint six cents gardes pour sa personne 1. Au lieu de six cents, il en choisit aussitôt plus de mille parmi les plus pauvres et les plus résolus des soldats, leur donna des armes brillantes, les berca des plus belles promesses et confia les grades à ses plus fidèles créatures. Il renvoya en Grèce Dexippe, qui n'avait pas voulu entrer dans ses projets, et dont il redoutait la présence, et rappela près de lui les mercenaires de Géla et une foule d'hommes de tous pays pour qui rien n'était sacré. Entouré de la sorte, il revint à Syracuse s'établir dans l'arsenal et agir ouvertement en tyran. Les Syracusains, malgré leurs

1. Aristote ( Polit. III. 13) examine la question de avoir si l'on doit accorder une garde au souverain. Il conclut pour l'affirmative, mais dans des limites telles, qu'une portion des citoyens, mais moins fort que tous les citoyens, mais moins fort que tous les citoyens, mais moins fort que tous les citoyens ensemble. C'est, dit-il, dans cette proportion, qu'un yyraeusain avait proposé d'accorder

des gardes à Denya. Είναι δε τοσαίτην την ίσχλο, δοθ' έμαξου μέν και ένα και συμκλούνων μερέττα, τοῦ δε πλιθους είτα καθάπερ ο εί τρχαίοι την φλιακό είλους κότ καθορείς την τής πόλεως όν δαλλους αίστραστην είτροστος και Δυσουείο ττς, είτ τρτι τότος φλιακος, αναφοδούλεια τοῦ Συραπουσίοις κέδοραι τοσούτους τοὺς Φίλα. Μοτ.

regrets, étaient forcés de se soumettre; car la ville était pleine de soldats étrangers, et ils redéutientle levoisinage des forces carthaginoises. Après s'être élevé, en écrasant la noldesse, Denys, ex-greffier¹, dont l'origine était des plus obscures¹ (il était, dit-on, fils d'un ânier²), voulut pourtant s'étayer d'une grande famille. Dans ce dessein, il épousa

Diodore, XIII, 96 : Διονόσιος μέν οδυ έκ γραμματέως καὶ τοῦ τυχόνgos ιδιώτου; ot ailleurs, liv. XIV, 66. Υπηρέτης άρχελον, άπεγυωσμένος άν-Sportor. Polyen, l. V, ch. u, S 2: Asortσιος Συρακούσιος ύπηρετών καὶ γραμpareter rols course ofs. Demosthene dit aussi en parlant de Denys : γραμpareds vanotres; mais Ulpion fait sur ces mots l'observation suivante : Elρηται θὲ ὖπό τινων ὡς οἱ παρὰ τοῖς Συρακουσίοιε γραμματείς σεμνοίτε είσι zal évdofos. Cornélius Népos dit également, en parlant de ces fonctions de scribe, Eumenes, 1: « Quod multo apnd Graios honorificentius est aguam apud Romanos. Nam apud pos revera, sieut snnt, mercenarii scribe existimantur. At apud illos contrario nemo ad id officium admittitur nisi honesto loco, et side er industria eognita, quod necesse est omnium consiliorum cum esse a participem. » (Voyez aussi Dorville, sur Chariton, auteur qui prend, en tête do son roman, lo titre de Abnyaγόρου τοῦ βήτορος ὑπογραφεύς.)

A en croire Philistus, l'élévation de Denys aurait été présagée, dès sa naissance, par une foule de signes surnaturels dont les Grees n'ont jamais manqué d'orner la vie de lenra hommes célèbres. (Voyez Cicéron, de Divinatione. 20, 35. - Philistns, frag. 47 et 48, edit. Gæller. - Val. Maxime, VII, 7 .- Ælien, Hist. div. XII, 46.) Timée, de son côté, rapportait un songe d'une femme d'Himéra, qui avait cru voir dans le ciel un grand homme roux lié sous les pieds de Jupiter, et qui serait, lui avait-on dit, le fléan de la Sieile (dagwo) s'il venait à se déchaîner. Plus tard, avant rencontré Denva. elle reconnut en lui l'objet de sa vision, et lo tyran la fit disparaître. Cette aneedote, que Valère-Maxime a tradnite (I, ch. 7, 6); a été conservée, entre autres, par le scholiaste d'Eschine ( De falsa legat, ); Thursos ydp ev tij exty [nous pensons qu'il fant lire dexity exty | icopel youand τινα, ÎμεραΙαν τὸ γένος, etc. (Voyes L. Bekker, Act. Soc. liter. Berol, 1836, p. 240. - Leutsch, Param. qr. p. 421. Ce passage de Timée a été omis dans le recueil de ses fragments (Didot, 1841).

<sup>8</sup> Helladius, Chrestom. dans Photius, cod. 279. Ότι δνηλάτου μέν νίδε Διονύσιος ήν, ό τῆς Σικελίας ἀρξας ότα τεσαραμοντα δυοίν δέουτα.

la fille de cet llermocrate dont nous avons souvent parlé, et maria sa sœur Thesta à Polyxène, beau-frère de cet homme d'état. Ayant convoqué une assemblée<sup>1</sup>, il y fit condamner ses adversaires, les chefs du parti de l'aristocratie. Daphnæus et Démarchus, et put se regarder dès lors comme en possession d'un empire qu'il parvint à conserver et à agrandir pendant trente-huit ans <sup>2</sup>.

Cette année 406, marquée par la prise d'Agrigente et l'avénement de Denys au pouvoir 3, terminait la première partie de l'histoire de Sicile de Philistus. Les événements du règne de Denys formaient le sujet d'uné autre composition.

## S XL. RÈGNE DE DENYS L'ANCIEN.

Denys, une fois maître de Syracuse, avait à légitimer son usurpation par d'éclatants services militaires. Le danger était pressant. Les Carthaginois, qui avaient passé l'hiver à Agrigente occupés à forger des armes, en étaient partis au

Arintate, Polit VIII. (§), fi.—
Diodore, XIII. (§6. Zwys ye) de
Leodore, voit drangefarms oley no
hormarine dens, habelone xull the
hormarine dens, habelone xull the
napeze, whether, carit consert do
noted depositique, arvit consert de
former republicaines. Le demier tradraterar de la Politique d'Aristote dit
dans une note : Devys fit stansiner
Daphaeux. On pent dire, en effet,
que ce fit un essassinat juridipre,
putique l'assemble qui condamnal
Dephaeux dist sous la main de Denere.

<sup>2</sup> Les trente-huit ans de règne de

Denys s'étendent de fan 406 à 368. Eusèbo et le Syncelle n'attribuent que dix-huit ans de règno à Denys, mais ce nombre est nécessairement erroné.

<sup>3</sup> Diadore (XIII, 103) ajoute que, selon Apollodore, cette année, fut celle de la mort d'Euripide. Plutarque (Syapor. VIII) semble dire, d'aprèt Timée, que Denys naquit lo jour de la mort d'Euripide; mais, commo l'imée a pa u commettre un s'emblade machinosime, il est probable, ainsi que le remarque M. Goller, que Plutarque na pas bies rendu la penusée de cet listoriere. Peut-ârre penusée de cet listoriere. Peut-ârre penusée de cet listoriere.

commencement du printemps, après avoir achevé de saccager les temples et les monuments échappés aux flammes: ils avaient traversé le territoire des Géléens et des Camarinéens, dont les riches produits avaient mis dans leur camp l'abondance de toutes choses, et ils étaient venus établir leurs retranchements devant Géla, au bord du fleuve de ce nom. Quoique cette ville ne fût pas dans une position trèsforte. l'héroïsme des habitants suppléait à ce qui lui manquait. D'après l'imminence du danger, les Géléens avaient décrété que les enfants et les femmes seraient envoyés à Syracuse : mais celles-ci, s'attachant aux autels de la place publique, demandèrent en grâce à partager les dangers de leurs maris, Elles les aidaient dans leurs travaux. Les murs qui tombaient sous les coups des machines carthaginoises étaient; durant la nuit, relevés par le travail assidu de toute la population. Les hommes ne cessaient point de veiller en armes, et chaque jour une partie de la garnison faisait une excursion dans les campagnes, où la connaissance des lieux lui permettait de surprendre les fourrageurs ennemis. Les Carthaginois avaient livré plusieurs assauts à la ville, mais les Géléens continuaient à résister courageusement sur les ruines de leurs remparts et sans auenn appui étranger. Cependant, Denys avait appelé d'Italie des troupes auxiliaires et réuni une puissante armée. Selon quelques auteurs, elle montait à cinquante mille hommes; selon Timée, à trente mille fantassins, mille chevaux et cinquante vaisseaux de

avait-il dit: ἡμέρα καθ' Αν έγένετο ( ου έγενηθη) Διονόσιος ὁ πρεσδύτερος τής Σιακλίας τύρανος, 'e le jour οù Denys l'Ancien devint lyran de la Sicife; e e que Pintarque a remplacé par καθ' Αν έγενηθη Διονόσιος δ πρεσδύτερος τών έν Σιμελία τυράννων.

Le marbre de Paros place la mort d'Euripide et l'avénement de Denya dans la 1<sup>ee</sup> année de la xc111<sup>e</sup> olympiede, 408 avant J. C.

guerre. En arrivant à Géla, Denys s'était rapproché du littoral, afin d'être appuyé par la flotte; il ne laissait point ses troupes s'écarter, mais tâchait, par ses vaisseaux, d'une part, sa cavalerie, de l'autre, de couper les vivres des ennemis. Pendant vingt jours, il ne se fit rien de mémorable; enfin, Denys résolnt de risquer la bataille. Il divisa son infanterie en trois corps : l'un; composé des troupes sicéliotes, devait marclier contre les retranchements carthaginois, ayant la ville de Géla à sa gauche; les alliés d'Italie devaient, en même temps, les prendre du côté opposé, en suivant le rivage et , avant la ville à leur droite ; enfin Denys, à la tête des mercenaires, s'était réservé de traverser la ville pour attaquer le front des Carthaginois, où étaient dressées leurs machines. Il avait ordonné à la cavalerie de passer le fleuve quand elle verrait l'infanterie engagée, et, en cas de succès, d'achever la poursuite des ennemis, ou, en cas contraire, de protéger la retraite. La flotte devait aussi opérer un débarquement pour appuver l'attaque des Italiotes. Ces derniers ordres furent ponctuellement exécutés. Les Carthaginois, dont le camp n'était pas entièrement fortifié du côté de la mer, coururent pour repousser l'attaque des marins. Pendant ce temps, les Italiotes attaquèrent les retranchements, qu'ils trouvèrent dégarnis, et y pénétrèrent ; mais presque toutes les forces des Carthaginois se réunirent contre eux. Ils se virent donc contraints de céder au nombre, furent rejetés en dehors des fossés, et eurent un millier d'hommes tués avant d'avoir été secourus ; car les Sicéliotes , . qui avaient eu un assez long détour à faire, étaient enretard, et les mercenaires de Denys, engagés dans les rues étroites de Géla, ne purent, malgré leur bonne volonté, arriver à temps. Les Géléens sortirent bien à leur secours,

mais ils n'oseient pas quitter en grand nombre la garde des remparts, de peur d'une surprise. Heureusement pour les Italiotes, les traits lancés de la flotte protégèrent leur retraite, et ils se réfugièrent dans la ville. Pendant ce temps, les Sicéliotes attaquaient les Libvens avec succès; mais quand les Carthaginois et les Ibères vinrent au secours de ceux-ci, la chance tourna, et ils furent contraints de se replier sur la ville, avec perte de six cents hommes, et suivis de la cavalerie. Denys, qui n'avait pas eu le temps de franchir la ville, voyant la défaite de son armée, se renferma aussitôt dans Géla, et réunit ses amis en conseil pour délibérer sur les mesures à prendre 1. Tous furent d'avis que cette position n'était pas favorable pour engager une lutte qui devait décider du sort de la Sicile. Denys envoya un héraut aux Carthagînois pour demander à enlever ses morts le lendemain; mais, dès la première garde de nuit, il fit sortir secrètement toute la population; lui-même, avec les troupes; évacua la ville quelques heures plus tard, n'y laissant que deux mille soldats, auxquels il enjoignit d'allumer des feux toute la nuit, et de faire beaucoup de bruit, pour faire croire à la présence de l'armée entière. A la pointe du jour, cette arrière-garde vint rejoindre l'armée, et les Carthaginois, s'apercevant du stratagème, entrèrent dans Géla et pillèrent tout ce qu'on n'avait pas emporté. Denys, en arrivant à Camarina, obligea les habitants

<sup>1</sup> Barigny, qui suit àilleurs Diodere assez fidelément, a tout à fait défiguré les événements de Géla. Il-représente Denys comme n'étant entré dans cette ville que pour la livrer aux Carthaginois. Les vietimes de ce désastre élevèrent cette accusation contre Denys, c'et son erazetére a pui

donuer du poids à un pareil soupçon. Cependant, le plan de l'attaque, tel qu'il est exposé dans Diodore, semblait àiren combiné, et l'historien grec n'en attribue le peu de succis qu'au défaut d'ensemble dans l'exécution. de se retirer aussi avec leurs femmes et leurs enfants à Syracuse 1. Cette retraite s'opéra avec la plus grande précipitation. L'exemple funeste de Sélinonte, d'Himéra et d'Agrigente frappait tous les esprits de terreur. Les uns emportaient leur argent et leurs effets les plus précieux ; d'autres avaient chargé sur leurs épaules leurs onfants ou leurs vieux parents. Le triste spectacle des nombreux réfugiés de Géla et de Camarina, qui se traînaient péniblement sur là route de Syracuse, exaspéra les chevaliers syracusains contre Denys, qu'ils soupeonnaient d'avoir amené de dessein prémédité la ruine de ces deux villes, afin d'étendre sur elles sa domination, à la faveur de l'effroi général. En effet, après une courte campagne, et sans avoir perdu un seul homme de sa garde, il battait en retraite, sans nécessité et sans être poursuivi. Ils crurent donc le moment favorable pour un soulèvement qu'ils désiraient. Les Italiotes quittèrent l'armée et regagnèrent le détroit. Quant aux chevaliers, après avoir vainement cherché l'occasion de tuer Denys, qui se tenait toujours au milieu de ses gardes, ils partirent tous d'un commun accord pour Syraeuse, surprirent ceux qui gardaient l'arsenal, pillèrent la maison de Denys, pleine d'or et de meubles précieux; ils s'emparèrent même de sa semme 2, qu'ils firent périr après lui avoir fait subir les

1 Xénophon , Hellen. 11, 3. Kará dè τούτον τον καιρόν, περί ήλίου έκλειψιν . ι . . . . . . Διοπόσιος δ Συραπόσιος τόραννος, μάχη ήτθηθείς ύπο Καργηδονίων, Γέλαν καὶ Καμάριναν ἀπώλεσε.

La chronologie des éclipses indique une éclipse de soleil au mois de mars de l'an 405 avant J. C. où nous plaçons la prise de Géla.

<sup>1</sup> Cette conduité sauvage envers une

femme se renouvela pour l'épouse. de Denys le Jeune, avee d'odieux raffinements de cruauté, Selon Diodore (XIV, 44), la femme de Denys l'Ancien fut tuée par les chevaliers : xard thu απός 2019 των Ιππέων ανηρημένης. Selon Plutarque (Vie de Dion; 5 3), elle se donna la mort de désespoir des outrages qu'elle avait subis. Le nom de cette malheureuse princesse n'est

plus cruels outrages. Denys, soupconnant ce qui se passait, choisit les cavaliers et les fantassins les plus dévoués à sa personne et se dirigea en toute hâte vers Syracuse. dont il était éloigné de quatre cents stades 1. A la tête de 1. cent cavaliers et de six cents hommes d'infanterie, il arriva vers le milieu de la nuit à la porte d'Achradine, y mit le feu et pénétra dans la ville. Les plus braves des chevaliers " accoururent pour le repousser; mais, trop peu nombreux, ils furent entourés sur la place publique et massacrés par lesmercenaires. Denys, parcourant les rues, tuait tous ceux qu'il rencontrait dispersés, et, pénétrant dans les maisons de ses ennemis, il les fit mettre à mort ou expulser de la ville. Ceux des chevaliers qui n'avaient pas péri se retirèrent . dans le quartier de l'Achradine. Le lendemain, le reste des mercenaires et des troupes syracusaines arriva. Quant aux Géléens et aux Camarinéens, justement irrités contre Denys, ils préférèrent se retirer à Léontini. Cependant Imileon. dont l'armée s'était épuisée au milieu même de ses succès 2, envoya vers Denys pour traiter de la paix. Celui-ci ayant

pas cennu. On pe trovire neuèn reseignement dipe de foi dans le roman gree des Amours de Chéréas et de de Callirhob, laque per Hercine soit, comés fille d'Hermocrate de Syramus, de aeluis l'anne qui viangite les Althénims et devint beau-pire de Deury. Quolque l'aister a donne le tilte de serviciar de l'orateur. Alténaguras, contemporain, a'Hermocrate, tont d'étote, au contrive. l'époque récentede cette composition. (Vijen Gainfrain Ajred. d'Chèrre d' (Wijen Gainfrain Ajred. d'Chèrre d' Antiet 1750 et l'aiste d' Antiet 1750 et l' Antiet 1750 et <sup>1</sup> Environ soixante et quatorze kilomètres.

"Diodore, après avoir racoisté la retour précipité de Desga et cette guerre civile dans Nyraeus, ajoute (L. Mill. 1.14): Autres pété vius reporte de l'autres précipité de l'autres pété vius reporte de l'autres pete de l'autres pete de l'autres de

agrée ces ouvertures avec empressement, elle fut conclue, à la condition que les Carthaginois resteraient maîtres de feurs anciens élablissements, et, en outre, du pays des Sicaniens, des Sélinontins, des Agrigentins et des Himéréens; que les Géléens et les Camarinéens habiteraient dans leurs villes démantelées, en payant un tribut à Carthage; que les Léontins, les Messéniens et les Sicules seraient autonomes; que les Syracussins resteraient soumis à Denys, et que l'on er rendrait, de part et d'autre, les prisonniers et les vaisseaux pris pendant la guerre. L'armée carthaginoise se rembarqua, diminuée de plus de moitié par la peste qui se répandit en Afrique 1.

La crainte des Carthaginois, ainsi éloignée, pouvait laisser aux Syracusains le loisir de recouvrer leur liberté. Denys songea à se mettre à l'abri de leurs atteiuges. L'île nommée jadis Ortygie, fortifiée d'avance par la nature, lui parut lavorable à ce projet. Il la sépara de la ville par une forte muraille flanquée de tours; dans l'intérieur il bâtit une citadelle eapable de servir de refuge, en cas de désastre; et il, comprit dans son eaceinte les bassins du petit port nommé Laccius, qui pouvait conteinr soisants galères. Il procéda, aussi à un nouveau partage des terres, et, après avoir donné les meillettres à ses amis et à ses officiers, il répartit également les autres ontre les étrangers, les citoyens et les

lacune, et Diodore parlait sans doute des ravages de la peste, dont, plus loin, il dit quelques mots. La nécessité de teair garnison dans les villes dont les Carthaginois venaient de s'emparer avait aussi diminué leurs forces disponibles. Selon Polyen (1. V, ch. n, 5 9), Denys, dans une autre guerre, aurait, dans un pereil dessein laissé prendre par les Carthaginois un grand nombre de places pour diviser leurs forces.

<sup>1</sup> Ce traité de paix de l'an 405, qui mit fin à la première guerre de Denys contre Carthage, termine le XIII livre de Diodore.

esclaves affranchis, qu'il nomma Néopolites. Il leur donna aussi des maisons, sauf dans l'Ile, qu'il réserva pour ses amis et ses mercenaires.

Pensant avoir ainsi consolidé son pouvoir, Denys entreprit de détruire tous les états restés indépendants; en commençant par les Sicules, qui avaient-pris parti pour les Carthaginois dans la dernière guerre. Il vint donc mettre le siège devant la villo des Herbitains; mais les Syracusains qu'il avait amenés avec lui, se voyant des armes entre les mains, se, reprochèrent les uns aux autres de n'avoir pas soutient les chevaliers dans leur tentative pour renverser Denys, Dorieus, qui commandait en second, ayant voulu imposer silence à quelques-uns des mutins et fait mine de les frapper, ecur-ci se jetèrent sur lui et le tuèrent. Aussitôt ils appelèrent les Syracusains à la liberté et invitèrent les chevaliers, qui occupaient la ville d'Etna, à se joindre à eux.

Denys, ellrayé de cette révolte, leva le siége et se hâta de rentrer à Syracuse. Les meurtriers de Dorieus furent leus généraux, et, avec les chevaliers, ils vinrent établir leur camp aux Épipoles, d'où ils fermaient au tyran l'aecès de la campagne. Ils euvoyèrent des ambassadeurs aux Messéniens et aux Rhégiens pour leur demander de les aider à recouvrer leur liberté. Ces deux villes, qui pouvaient, à cette époque, armer quatre-vingts galères, s'empressèrent de les fournir aux Syracusains. On promit de grandes récompenses à ceux qui tueraient le tyran et aux mercenaires qui abandonnoraient su cause. Les assaillants dressèrent des machines de guerre contre le mur de l'Illect renouvelèrent chaque jour leurs attaques. Denys, étroitement bloqué, et abandonné par une partie des mercenaires, rassembla ses amis pour

consulter, non sur le moyen de recouvrer son pouvoir, car il le crovait perdu, mais sur celui de vendre chèrement sa vie. Son beau-frère Polyxène lui conscillait de prendre le meilleur de ses chevaux et de tacher de parvenir au milieu des Campaniens, qu'Imilcon avait laissés en garnison dans les terres des Carthaginois; mais Philistus, répondant à Polyxène, dit que, loin de prendre un cheval pour abandonner le pouvoir, il faudrait plutôt se faire tirer par les pieds 1. Héloris ajouta que la pourpre est un beau linceul 2; et Denys, partageant cet avis, résolut de tout tenter. Il envoya des députés aux insurgés pour demander la permission de, quitter la ville avec les siens. En même temps, il faisait dire secrètement aux Campaniens qu'il leur donnerait tout ce qu'ils voudraient, s'ils venaient attaquer la ville. Les Syracusains lui accordèrent de se retirer avec cinq navires; et, regardant la tyrannie comme renversée, ils se tinrent désormais moins sur leurs gardes et congédièrent une partie des troupes. Sur ces entrefaites, les Campaniens, au nombre de douze cents cavaliers, tombèrent à l'improviste sur les Syracusains et se firent jour jusqu'auprès de Denys. En même temps il lui arriva, d'un autre côté, trois cents mer-

<sup>1</sup> Diod. XIV, 8. Les Syracussins and properties of the Philistus, et al. dans leur implacable researchment, après le combat où il predit id, vic en 336, il la trabhèrent par les pieds dans les rues de Syracus, et ce que rapportait Timée. [Voyez Plutarque, Dion. e. XXXV, et Tuftals, Chil. X, v.328.] Ca passage de Timée et onisi dans le receil de sea fragments. Cependant Diodore, dans un autre endroit de ses histoires.

[1, XX, 78], attribue co mot à Mégaclès, frère de Dion. Tite-Live [1, XXJV, 22] le met dans la bouche de Denys lui-même.

de Denys Instrument.

2 Diod. XIV, 8: Éλωρέε μέν οὖν, εἰς τῷν Φλων, ὡς δ'ἐντοί Φποιν, ὁ το ποιντής (εἰς) πτηὰς [ου, solon la dernière recension, ὁ ποιντής π.], εἰπες κὰτῷ ἀὐτι πλὸὸ ἐντῆψοῦν ἐντιν ἡ τιρμανές. Ælien, Hut. dir. L IV, lb. 8: Τῶν δ'ἐντίρων κτὴς τις, Ελλοπίδος ἐνομος, προπολθέν ὁξοτο, κ.τ.λ. πίδος ἐνομος, προπολθέν ὁξοτο, κ.τ.λ.

cenaires; et les Syracusains, voyant ses forces relevées, commeneèrent à ne plus s'accorder, les uns voulant continuer le siège et les autres abandonner Syracuse, Denys, profitant de la confusion qui régnait dans la ville, les attaqua et les mit aisément en déroute. Le nombre des morts ne fut pas très-considérable, ear il recommandait de ne pas tuer les fuyards. La plupart se dispersèrent dans la campagne, et bientôt sept mille environ se réunirent autour des chevaliers à Etna. Denvs envoya proposer aux fugitifs de faire la paix et de revenir habiter Syraeuse. Plusieurs, qui y avaient laissé leurs femmes et leurs enfants, obtempérèrent à cette offre ; les autres persistèrent à demeurer à Etna, épiant une occasion de nuire au 🛶 tyran, qui se montra fort humain pour ceux qui revinrent (peut-être pour attirer les autres). Il récompensa largement les Campaniens, qu'il congédia, se défiant de leur inconstance. Ces mercenaires, en s'en retournant, persuadèrent aux habitants d'Entelle 1 de les admettre à partager leur ville, et, la nuit venue, ils massaerèrent leurs hôtes, s'emparèrent de leurs femmes et occupèrent cette cité. Vers ce: même temps, vint à Syracuse un ambassadeur de Sparte, nommé Aristus, en apparence avec mission de rétablir la liberté, mais qui, trouvant sans doute plus d'ayantages à soutenir Denys, ne signala sa présence qu'en faisant périr le Corinthien Nicotélès, chef des Syracusains 2. Denys, profitant d'un jour où les habitants de la ville étaient sortis pour la moisson, fit visiter les maisons et enlever toutes les armes 3. Il éleva aussi un second rempart devant la

Κίτοπο de Βγεαισε : Εντελλα, πόλις Σικελίας. Εφορος ες' . Κοαν δ'οί οίκουντες Καμπανοί το γένος, σύμμαχοί Καρχηδονίων.

<sup>3</sup> Hermias de Méthymna parlait

de Nicotélès dans le HI livre de ses Sicéliques. (Voyer Athénée, liv. X, p. 438.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Polyen (l. V, e. 11, 5 14) confirme or désarmement en ajoutant

citadelle; construisit des navires, augmenta le nombre des mercenaires, en un mot, se prémunit, autant qu'il était en lui, contre toute tentative nouvelle des Syracusains pour recouvrer leur indépendance. Il reprit ensuite ses projets de conquêtes, qu'il dirigea cette fois contre les villes chalcidiennes dont le territoire confinait à celui de Syracuse, Naxos, Catane, Léontini, Marchant d'abord contre Etna, il s'empara de cette place forte, que les réfugiés syracusains. n'étaient pas en état de défendre contre lui. Il se présenta ensuite devant Léontini, et déploya son armée, croyant lui imposer; mais les Léontins ne se rendirent pas à ses sommations, et, comme il n'avait pas de machines de guerre, il fut. obligé de se borner à ravager le pays, et feignit de tourner ses armes contre les Sicules. Se trouvant dans le voisinage d'Enna, il engagea un des eitoyens de cette ville nommé. Acimnestus, à s'emparer de la tyrannie; mais, comme celui-ci, après avoir réussi dans son entreprise, ne lui ouvrait pas les portes de la ville. Denvs recourut à un autre moven et excita le peuple contre Acimnestus. Pendant qu'ils étaient aux prises, il pénétra dans la villé par un chemin détourné, livra Acimnestus aux Ennéens, et se retira sans attenter en rien à leur liberté, afin d'attirer à lui les autres villes. Les portes de Catane lui furent ouvertes par Arcésilaus, qui y commandait; Denys désarma les habitants et y mit garnison. Proclès, séduit par ses promesses, lui livra également Naxos 1. Le tyran abandonna le pillage à ses soldats, démolit

que, lorsque Denys conduisait les Syracusains à quelque espédition millitaire, il ne feur remettait les sermes qu'à cent stades de la ville, et, au retour, les leur faisait déposer avant qu'on leur en ouvrit les portes. <sup>1</sup> Polyen, Strat. V, ch. 2, 5 5, donne sur la prise de Naxos des détails qui ne se trouvent pas ailleurs. Cette ville ne se releva pas depùis sa destruction par Denys. Quelquesums de ses citorens fondérent dans

les remparts et les maisons, fit vendre à l'enoan les habitants, ainsi que ceux de Catane; donna les terres de Naxos aux Sicules voisins, et Catane aux Campaniens. Ensuite, il revint avec toutes ses forces chez les Léontins, qu'il somma de lui remettre leur ville et de venir hahiter à Syracuse. Ceux-ci, effrayés du sort de Naxos et de Catane, et n'espérant aucun secours, se soumirent à cette condition et furent transplantés à Syracuse (403 avant J. C.). A côté de la destruction de tant de villes, nous avons à citer une fondation. mais à laquelle Denys fut étranger. Archonides, chef des Herbitains, avec lesquels le tyran de Syracuse avait fait la paix, faute d'avoir pu prendre leur ville, se trouvant entouré d'un grand nombre de mercenaires devenus inutiles, fonda, avec le concours de plusieurs Herbitains, une ville nommée Alæsa 1 sur une hauteur à huit stades de la mer. Cette ville acquit une grande prospérité par le commerce maritime, surtout depuis la conquête des Romains, qui lui accor-

la suite, à peu de distance, Tanromenium. Mais l'emplacement do Naxos fut abandenné, au point que ses ruines mêmes avaient disparu, an témoignage de Pausanias (VI, c. 13): Τής πόλεως μέν οὐδε έρήπια έλείπετο zis nuas én. La sabrication des monnaies , à Naxos , a done nécessairement cessé à cette époque, ce qui fournit un point fixe pour apprécier les progrès de l'art monétaire. Les plus anciennes médailles de Naxos portent une tête de Bacchus à barbe pointne, de style archaique; au revers, uno grappe de raisin et la légende rétrograde NAXION. - Les plus récentes portent une tete d'Apollon laurée;

Jég. N.A.ILON; revers. figure de Silène, etaur la plinthe, où pose le Silène, le nom de lifozoké en peitis caractères. M. Carelli rapportatice nom à Procela, che da Naziase, qui vendit sa patricà Deaps. La petitesse des lettres et la place qu'elles occupent out engagé M. Basul Rochette à ny voir qu'un nom de graveur. Mais, dans Jons les cas, nous ne crayons pas qu'on puisse leur assigner, ainsi, que le faith. Millinges (lacérat charge que le faith. Millinges (lacérat charge)

<sup>1</sup> Cette Alæsa reçut le surnom, d'Aρχωνίδειου pour la distinguer d'autres villes de même nom en Sicile. dèrent exemption d'impôts. Quelques auteurs attribuent sa fondation aux Carthaginois, à l'époque du premier traité de pair entre Denys et Imilcon.

Olympiade xciv, 3. Denys, voyant son pouvoir solidement établi en Sicile, désirait recommencer la guerre contre Carthage; mais il ne se trouvait pas encore suffisamment en mesure pour soutenir cette lutte, et s'y préparait en secret. Sachant que, dans la guerre des Athéniens, Syracuse avait été investie de l'une à l'autre mer, il résolut de fortifier les Épipoles et de les joindre à Syracuse par un mur du côté où. depuis, fut bâtie l'Exapyle, ce qui empêcherait de fermer les communications de la ville avec la campagne; car cette montagne, située au nord de Syracuse, est très-escarpée et presque inaccessible de l'extérieur. Pour exécuter promptement ce travail, il rassembla soixante mille ouvriers, pris dans la population libre des campagnes, et les répartit sur le terrain. De stade en stade, un architecté était chargé de diriger les travaux; et, pour chaque plethre de terrain, il y avait des maçons et des manœuvres; pour les aider, au nombre de deux cents. En outre, une foule innombrable était occupée à extraire les plerres et à les tailler. Six mille paires de bœufs transportaient les matériaux. C'était un spéctacle surprenant que celui de cette multitude d'ouvriers travaillant avec une ardeur sans égale; car Denys excitait leur émulation par des récompenses proportionnées pour les architectes, les maçons et les simples ouvriers. Lui-même, laissant de côté l'appareil de la royauté, surveillait continuellement les travailleurs et partageait leurs' fatigues, Le zèle était si grand que beaucoup prolongeaient le travail jusque bien avant dans la nuit, et qu'en vingt jours ils eurent terminé ce mur de trente stades d'étendue, en pierres carrées, flanqué de fortes tours, et d'une hauteur qui, le mettait à l'abri des assauts. Ces occupations n'absorbaient pas la prodigieuse activité de Denys, que nous voyons, l'année suivante, fonder, au pied du mont Etna, la ville d'Adranum 1, dans un lieu consacré par un temple célèbre 2. Les Rhégiens, qui voyaient avec inquiétude l'affermissement de la puissance de ce dangereux voisin, depuis qu'il avait détruit Naxos et Catane, villes, comme eux, d'origine chalcidienne, crurent devoir aller au-devant de ses mauvais desseins en l'attaquant les premiers. Réunissant donc toutes leurs forces et les réfugiés de Syracuse, ils passèrent en Sicile avec six mille fantassins, six cents cavaliers et cinquante trirèmes. Ils entraînèrent dans leur parti les généraux messéniens, qui, sans prendre l'avis du peuple, se joignirent à eux avec quatre mille fantassins, quatre cents cavaliers et trente trirèmes. Mais, lorsqu'on approchait des frontières, la sédition se mit parmi les soldats messéniens. Un d'eux, nommé Laomédon, les engagea à ne point commencer la guerre contre Denys, qui ne leur avait fait aucun tort. Quittant donc leurs généraux, sous prétexté que la guerre n'avait pas été votée par le peuple, ils rentrèrent à Messine 3; et les Rhégiens, ne se trouvant plus eu forces suffisantes, revinrent précipitamment-chez eux. Denys, qui s'était porté à leur rencontre vers la frontière, informé de leur retraite, leur envoya des ambassadeurs pour traiter de la paix, qui était nécessaire à ses projets ultérieurs. En effet, comme les Carthaginois ren-

<sup>1</sup> Sur Adranum, voy. Diod. I. XIV, 37, et XVI. — Plut. Timoléon. — Étienne de Byance, de Sicile à combattre contre Denya peut s'expliquer par la présence, daux l'armég de ce prince, d'un grand nombre de Messéniens de Naupacte, expulsés de cette ville et de Céphafénie. Olympiade xuy. Diod. XIV, 34.1

<sup>2</sup> Voyes le chapitre Religion dans la troisième partie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La répugnance des Messénicos

daient leurs biens aux Grees qui revenaient habiter dans les pays soumis à leur domination, Denys prévoyait que, si la paix avec Carthage se prolongeait, heaucoup de ses sujets emigreraient; tandis que, en cas de guerre, tous les Grees se déclareraient pour lui.

Une peste qui avait fait de grands ravages en Libye, rendait le moment favorable. Il se hâta de terminer les préparatifs de la guerre, attira par des salaires considérables des ouvriers d'Italie, de Grèce et même des pays soumis aux Carthaginois, et, avec cette même activité qu'il avait déployée dans la construction des remparts, il leur fit fabriquer une quantité prodigieuse d'armes et de machines de guerre 1. Les péristyles des temples 2, les portiques étaient. transformés en ateliers, et le tyran excifait l'ardeur des ouvriers par des présents, des paroles encourageantes, et même en les admettant à sa table. Il s'occupa aussi de la marine, fit venir des bois de construction de l'Etna, réparer les anciens vaisseaux et construire de nouvelles trirèmes et quinquérèmes, de manière à porter sa flotte à plus de trois cents bâtiments de guerre. Il fit établir cent soixante cales ou loges 3, dont chacune pouvait contenir deux trirèmes 4. Ces préparatifs terminés, il leva des troupes en SIcile, et fit venir des mercenaires, principalement de Laconie, les Lacédémoniens l'ayant autorisé à en enrôler autant qu'il

Nous avons recueilli les détails conservés par Diodore et par Ælien, sur la confection de ces armes, dans le chapitre sur les Aris militaires.

<sup>2</sup> Diod. XIV, 41.

Nessouros. Sur la signification précise de co mot, voyez la Topographie de Syracuse, p. 115.

<sup>\*</sup> Théon, Progyma. p. 16. Εχορεν: καὶ καρλ. Φιλίεφ ἐν μὰν τῆ ολοδή τὰ καρλ. Φιλίεφ ἐν μὰν τὰ ολοδή τὰ καρλ. Θουίνει Διούνοιδι τὰ τυράνου καὶ τῶν ὅπλον καὶ τῶν ἐκοῦν καὶ τῶν ἀργάνοῦν τὰν καῦνου. Ælien (Hist. die. VI. 12) donne ansit (roumération de tout le matériel de guerre de Dénys.

voudrait. Redoutant les dispositions des habitants de Messine et de Rhégium, il voulut les mettre dans ses intérêts; il donna aux premiers des terres limitrophes, fit aux Rhégiens de grandes promesses et leur proposa de contracter avec cux une alliance matrimoniale. Mais ceux-ci repoussèrent cette demande avec insulte, en lui faisant offrir la fille du bourreau. Denys différa l'instant de sa vengeance, et, comme il pensait qu'un mariage consoliderait son pouvoir, il envoya des ambassadeurs aux Locriens, qui acceptèrent son alliance. Il choisit Doris, fille d'Exenète, un des premiers citovens de Locres. En mêmes temps, il épousa Aristomaché, fille d'Hipparinus, l'un des généraux les plus influents à Syracuse 1. Les historiens anciens rapportent en détail les fêtes qui eurent lieu à cette occasion, sans faire aucune réflexion sur ce que ee double mariage avait de contraire aux lois de la Grèce<sup>2</sup>. Denys, qui depuis quelque temps s'appliquait à se concilier l'affection des Siciliens et particulières ment des Syracusains, convoqua ces derniers à une assembléc générale, où il proposa la guerre contre les Carthaginois. Il représenta que les Africains étaient les ennemis constants de la Sicile; qu'ils l'avaient accablée de malheurs. et ne différaient de l'envahir de nouveau, que paree qu'ils étaient en ce moment affaiblis par la peste; qu'il ne fallait pas attendre qu'ils eussent repris leurs forces pour délivrer les villes greeques, qui gémissaient sous leur joug. Les

<sup>3</sup> Piniarquo (Vie de Dion, S. 3.) dit qu'Hipparinus, dout Denys épousa la fille, avait partagé le commandement avec fui. lorsqu'il fut nommé général pour la première fois. Aristote (Pol. 1. VIII [6]), ch. v. S. 6.] dit même que ce fui Hipparinus qui prémême que ce fui Hipparinus qui prépara la tyrannie de Denys: ή τυραυνίδι έπισθευται αυτοί ή κατασκευάζουσιν έτερον, ώσπερ Ιππαρίνος Διονύσιον έν Συβρακόσεις.

<sup>2</sup> Diodore, liv. XIV, 44. — Plutarque, Dion. — Ælien, Hut. div. XIII. 10. Syracusains, qui partageaient la haine de Denys contre les Carthaginois, cause première de leur asservissement, acceptérent avec joie une guerre qui devait rendre la tyrannie moins pesante, ou leur fournirait peut-être une occasion de s'en délivrer. Du consentement de Denys, ils s'emparèrent des biens de tous les Carthaginois établis à Syracuse, pillèrent les vaisseaux richement chargés que les commercants de cette nation avaient dans le port. De semblables déprédations eurent lieu dans toute la Sieile. Dans les villes greeques soumises aux Carthaginois, on ne se contenta pas de les expulser, mais on leur fit subir d'odieuses représailles des cruautés qu'ils avaient commises lors de la conquête de ces villes. En même temps, Denys envoya un héraut à Carthage déclarer que les Syraeusains avaient résolu de faire la guerre aux Carthaginois, s'ils ne se retiraient pas de toutes les villes greeques. La lettre du tyran, lue dans le sénat et dans l'assemblée du peuple , y répandit une grande inquiétude; car ils n'étaient nullement préparés à la guerre. Ils se hâtèrent donc de faire partir des sénateurs avec de grandes sommes d'argent pour lever des mercenaires en Europe. Pendant ce temps, Denys, avant réuni ses troupes et celles de ses alliés, se dirigea vers le mont Ervx, dans le voisinage duquel était la ville de Motya, colonie des Carthaginois et leur principal repaire. S'il réussissait à s'en emparer, il avait tout espoir de triompher. Dans sa marche, il recueillit les troupes des villes grecques, qui se levaient en masse, en haine du joug étranger. Ainsi, il recut successivement les contingents de Camarina, de Géla, d'Agrigente; il fit venir aussi les Himéréens, qui habitaient la côte opposée de la Sicile ; prit en passant les Died. liv. XIV, 47 : Met obs luspalous usrentubaro natornoveras ent

Sélinontins, et se présenta devant Motya à la tête de quatre-vingt mille hommes d'infanterie et de plus de trois mille cavaliers 1. Il était suivi de sa flotte, forte de deux cents vaisseaux et de cinq cents bâtiments chargés de machines de guerre. A la vue de cet appareil formidable, les habitants d'Éryx, peu dévoués aux Carthaginois, se déclarèrent pour Denys. Mais ceux de Motya ne se laissèrent pas effrayer, et, dans l'attente d'un prompt secours. ils se préparèrent à résister de toutes leurs forces aux Syracusains; car ils savaient que ceux-ci leur feraient payer cher leur fidélité à Carthage. Motya, remarquable par le nombre et la beauté de ses maisons et par la richesse de ses habitants, était bâtie sur, un îlot éloigné de six stades de la côte de Sicile, à laquelle elle était jointe par une chaussée, que les habitants se hâtèrent de couper. Denys, après avoir examiné la place avec ses ingénieurs, fit commencer une jetée pour dresser ses machines de guerre, et, laissant la surveillance du siège à son frère Leptine, commandant de la flotte, il alla attaquer avec l'infanterie les villes qui tenaient encore pour les Carthaginois. Tous les Sicapiens se sonmirent à lui. Les cinq villes d'Halicyæ, de Solonte, d'Égeste, de Panormé et d'Entella, restèrent seules fidèles aux Carthaginois. Denys ravagea leur territoire, et forca les habitants à se renfermer dans leurs murailles.

Seirepauépo via Eurebias. Denys ayant suivi la route qui longe la cote méridionale de la Sicile, en pássant par Camarina, Géla, Agrigenté et Sélinonte, les Himéréens étaient pour lui sur la côte opposée. Tel est le sena de ce passage, qui a donné lieu à des interprétations diverses.  Jamsis la Sicile gravait mis sur pied une armée si considérable. Malheureusemeni, Diodore ne nous faiant pas connaître pour combien les allies d'Italie et les mercenaîtres entraient dans ce nombre, nous a'en pour ons pas tirer d'induction sur la nopulation grecqué de la Sicile.

Cependant Imilcon, général en chef des Carthaginois, s'occupait de rassembler des forces. En attendant, il ordonna au navarque de faire voile secrètement pour Syracuse avec dix galères, de pénétrer de nuit dans le port et de détruire tous les navires qui y restaient, ce qui fut exécuté. De son côté, Denys avait ramené ses forces devant Motya; car il espérait que, cette place prisc, les autres se soumettraient aisément. A force d'ouvriers, il combla le canal qui séparait la ville de la côte, et fit approcher ses machines. Sur ces entrefaites, Imilcon, ayant appris que les navires des Syracusains étaient tirés à terre, arma promptement cent des mcilleures trirèmes carthaginoises, dans l'espoir d'une surprise, ct, unc fois maître de la mer, de faire lever le siège de Motya et de transporter la guerre à Syracuse. Il fit donc voile vers le pays de Sélinonte, ct, doublant la nuit le cap Lilybée, il parut avec le jour à Motya, coula et brûla quelques bâtiments mouillés hors de la rade1, sans que Denys cût le temps d'envoyer à leur secours, et, se présentant à l'entrée du port, disposa sa flotte de manière à bloquer les vaisseaux retirés au fond. Denys, ayant rangé ses troupes sur la langue de terre qui formait comme une jetéc, comprit que, s'il mettait ses bâtiments à flot dans le port, il serait forcé, pour déboucher par son étroite issue, de n'opposer qu'un petit nombre de vaisseaux à la fois contreles forces réunies de l'eunemi. Il fit donc, au moyen du grand nombre de bras dont il disposait, transporter par terre ses vaisseaux jusqu'à la plage voisine2. Imilcon vint

<sup>1</sup> Ces bâtiments n'étaient que les navires de charge, les vaisseaux de guerre étaient au fond du port. Burigny a transporté cette bâtaille navale après la prise de Motya, et pavale après la prise de Motya, et parait n'avoir pas bien compris l'opération du transport par terre des vaisseaux syracusains.

<sup>9</sup> L'histoire de la marine ancienne fournit plusieurs exemples, sembla-

attaquer les premiers bâtiments qui furent remis à flot. Mais les Grees, au moyen des catapultes, nouvellement inventées, tinrent les ennemis éloignés du rivage, et Imileon, qui ne jugea pas à propos d'engager le combat contre des forces supérieures aux siennes, retourna en Libye. Denys reprit alors les travaux du siège. Ses béliers frappaient les murailles, tandis qu'une grêle de traits lancés par ses catapultes écartait les défenseurs du rempart, près duquel on approchait des tours roulantes de six étages. Les Motyens, qui n'avaient d'espoir qu'en leur propre courage, opposaient une résistance désespérée. Des hommes euirassés, soutenus sur de longues perches; venaient verser du feu et de la poix au dessus des machines de bois des assiégeants. Une partie de la muraille étant tombée, les Grecs se erurent maîtres de la ville; mais, en y pénétrant, ils trouvèrent les rues fermées et les maisons voisines du rempart fortifiées de telle sorte qu'elles offraient une résistance plus insurmontable.

Une lutte acharnée se renouvelait ainsi tous les jours; le soir, Denys donnait invariablement le signal de la retraite; et les combattants se retiraient chacun de leur côté. Après avoir fait prendre aux Motyens ettle habitude, il ordonna, une nuit, à Archylus de Thurium, de dresser des échelles, contre les maisons en ruine et de pénétrer dans la 'ville ayec des soldats d'élite, qui ouvriraient l'accès au reste de J'armée. Quand les Motyens s'aprequent de cette, escalade, d'à était d'éjà trop tard pour résister. L'armée entière franchit

bles. Polyen (i. V, c. 11, 5 6) donne sur cette opération des détails qui manquent dans Diodore. L'espace franchi était, selon lui, de vingt stades, et quatre vingts galères furent transportées en un jour. presque aussitôt le rempart, et bientôt la ville n'offrit que des scènes de meurtre, car les Siciliens n'épargnaient ni l'âge, ni le sexe. En vain Denys, si ce n'est par humanité; peut-être par avarice, voulait arrêter le carnage et faire des prisonniers, on n'écoutait plus sa voix. Enfin, il fit crier par un héraut que les Motyens se réfugiassent dans les temples vénérés des Grecs, et le soldat, cessant le carnage, se mit à piller les maisons. Il s'y trouva beaucoup d'or, d'argent et d'étoffes précieuses, que Denys abandonna à ses troupes pour les encourager à braver d'autres dangers. Il accorda un prix de cent mines 1 à Archylus, qui avait le premier franchi la muraille, et des récompenses aux soldats qui s'étaient distingués. Il fit vendre à l'encan les habitants de Motya échappés au massacre, et mettre en croix Daiménès et quelques Grecs qui avaient été pris combattant pour les Carthaginois. Ensuite, il nomma le Syracusain Biton commandant de Motya, dans laquelle il mit une garnison en grande partie composée de Sicules; et, laissant cent vingt valsseaux à Leptine 2 pour observer le passage de la flotte carthaginoise, il le chargea aussi du siège d'Egeste et d'Entella, et ramena le reste de ses troupes à Syracuse à la fin de l'été 3. Au printemps de l'année suivante (396 avant J. C.), Denys recommença ses

La mine est évaluée 92 68°.

Diodore XIV, 53, dit simplement

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diodore XIV, 53, dit simplement Acartisms võs susappos. Π est probable que ce Leptine est le frère de Denys, qui fut chargé plusieurs fois du cemmandement de la flotte syracusaine, et qui périt dans ni combat contre les Carthaginois en 383.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette retraite de Denys était peut-être nne nécessité, avec une

armée composée on grande partie de citoyeas de Syracuse, et des autres viltes grecques, qu'il dei tét difficile de tenir toute une année sloignée de ches eux mais elle fit perdre le fruit de la victoire de Meyre. Il eût tét de la plus grande importance ul culterer, avant l'arrivée d'Imideon, les villes qui tenaient encore pour Carthage.

incursions sur le territoire des Carthaginois; Les Halicvens firent leur soumission, mais les Égestains, dans une sortie nocturne, mirentle feu au camp des Grecs. Plusieurs des soldats qui voulurent s'opposer au progrès des flammes, furent victimes de leur zèle, et presque tous les cavaliers périrent dans l'incendie de leurs tentes. Denys continua de ravager le pays, et Leptine de surveiller la mer. Cependant, les Carthaginois, informés du nombre des troupes syracusaines: avaient jugé nécessaire de réunir des forces supérieures, Selon Éphore, ils auraient rassemblé trois cent mille hommes d'infanterie et quatre mille cavaliers, indépendamment de quatre cents chars, trois cents vaisseaux de guerre, et plus de six cents bâtiments de transport. Timée réduit à cent mille les troupes qui passérent de Libye en Sicile, auxquelles il joint trente mille hommes levés dans cette île 1. Imileon, alors revêtu de la royauté, avait remis des ordres cachetés aux commandants des navires pour leur donnér rendez-vous dans le port de Panorme, Profitant d'un vent favorable. les vaisseaux de transport gagnèrent la pleine mer, tandis que les vaisseaux de guerre rangeaient la côte de Libye. Aussitôt que les premiers bâtiments de transport furent en vue de la Sicile, Denys ordonna à Leptine de fondre sur eux avec trente galères, et d'en couler bas, avec ses éperons, le plus qu'il pourrait. Il en fit périr en effet plusieurs avec leurs équipages; mais la plupart, voguant à pleines voiles, lui échappèrent et abordèrent à Panorme ainsi qu'Imilcon, Dès qu'il cut débarqué ses troupes, ce général les conduisit à

1 Diod. XIV, 54 (Timde, Rr. 123): Τίμανος μέν γάρ έκ της Αιθύης περαμεθείσας δυνάμεις οξ πλείας θροίν είναι δέκα μυριάδων καί πρός ταύτως δτέρας τρείς σέκοβαίνεται κατά Σικελίας στρα-

tolopmoelous. Burgay traduit inexactement : « Cent mille hommes , dont trente mille avaient été levés en Sicile.»

l'ennemi en se faisant suivre de ses galères. Chemin faisant, il prit Éryx par surprise, pendant que Denys était devant Égesto. Il reconquit aussi Motya, Les Sicéliotes ne demandaient pas mieux que d'en venir aux mains avec les Carthagianois; mais Denys, se voyant éloigné des villes alliées et manquant d'approvisionnements, préféra transporter ailleurs le théâtre de la guerre et battre en retraite. En conséquence, il engagea les Sicaniens à quitter leurs villes pour le moment et à le suivre, leur promettant des terres meilleures que celles qu'ils abandonnaient, et la liberté de revenir plus tard, si cela lenr convenait. Un petit nombre accepta ces propositions par crainte de ses soldats. Les Halicyens firent défection, et envoyèrent au camp des Carthaginois renou veler leur ancienne alliance. Denys révint rapidément à Syracuse en dévastant le pays qu'il traversait. Imilcon, encouragé par ces premiers succès, conduisit son armée vers Messine, dont le port, vaste et bien situé, pouvait contenir toute sa flotte, et commandant le détroit, empêcherait le passage en Sicile des secours d'Italie et du Péloponnèse. Il fit alliance avec les habitants d'Himéra et de Céphalædium, se rendit maître aussi de Lipara, et exigea de ses habitants une somme de trente talents1; puis, accompagné de sa flotte, il vint dresser son camp à Péloris, éloignée seulement de cent stades de Messine. Son approche causa dans cette ville un grand trouble et des dissensions, Les uns, effrayés de leur isolement et de l'absence de leurs propres cavaliers, qui étaient à Syracuse, désespéraient de pouvoir soutenir un siège dans une place dont les murs tombaient en ruine, et se retirèrent dans les villes voisines avec leurs enfants, leurs femmes et leurs effets les plus pré-

<sup>1 166,827</sup> francs.

cieux. Ouclgues Messéniens, au contraire, sur la foi d'un ancien oracle qui disait que les Carthaginois porteraient de l'eau dans Messine, se flattaient du succès. Ils formèrent done à la hâte un corps des jeunes gens les plus braves, qu'ils envoyèrent sur la route de Péloris pour s'opposer à l'approche des troupes Carthaginoises. Mais, pendant ce temps, Imileon avait expédié vers Messine deux cents galères, qui entrèrent à pleines voiles dans le port, et ceux qui les montaient pénétrèrent dans la ville par les brèches du rempart, avant que le corps de troupes parti pour Péloris eût eu le temps de revenir sur ses pas. La plupart des guerriers périrent glorieusement en combattant; les autres se réfugièrent dans les villes voisines. Une partie de la population se sauva dans les montagnes, d'autres furent faits prisonniers. Plusieurs de ces derniers, qui se trouvaient dans le quartier du port, se jetèrent à la mer, espérant traverser le détroit à la nage; mais, sur deux cents, un quart à peine surmonta la rapidité du courant et parvint à se sauver en Italie. Imileon, après avoir rassemblé son armée à Messine, essava de s'emparer des forts d'alentour; mais ces places étant bien fortifiées et bien défendues, il fut obligé d'y renoncer. Ensuite il se porta contre Syraeuse, après avoir ordonné à ses soldats de détruire Messine sans y laisser pierre sur pierre: Cet ordre fut si ponctuellement exécuté, que l'on n'y aurait pas trouvé trace d'habitation humaine. Voyant que cette admirable situation était trop éloignée des autres villes carthaginoises pour qu'il put espérer s'y maintenir, il voulait du moins rendre le rétablissement des Grecs aussi difficile que possible. Il ordonna à Magon', qui commandait la flotte carthaginoise, de se rendre près du mont Taurus, voisin de l'ancien emplacement de Naxos. Denys avait donné les terres

de Naxos à des Sicules qui habitaient ee pays sans être réunis sous un chef. Ils se déclarèrent pour Imileon, qui les engagea à occuper le mont Taurus, où ils continuèrent de demeurer, et donnèrent ainsi naissance à la ville de Tauroménium 1. Imilcon rejoignit Magon près de cette place, et lui ordonna de conduire la flotte à Catane. Lui-même comptait s'y rendre en suivant le rivage; mais une éruption récente de l'Etna, dont les ruisseaux de lave étaient descendus vers la mer et. rendaient la route impratieable, l'obligea de contourner le volcan, ce qu'il fit en grande diligenee, craignant que les Syracusains n'attaquassent séparément sa flotte et ses troupes de terre. En effet, Denys s'avançait à sa rencontre. Après avoir fortifié et approvisionné la citadelle de Léontini et les autres châteaux, il avait armé soixante galères en affranchissant les esclaves de Syracuse. Ses troupes de terre montaient à trente mille hommes et à trois mille cavaliers, et sa flotte à cent quatre-vingts bâtiments. Informé des retards qu'Imileon éprouvait dans sa marche, il désirait livrer un combat naval à Magon, dans l'espoir que la vue de l'infanterie syracusaine rangée sur le rivage encouragerait ses marins. Il avait recommandé à Leptine, qui remplissait les fonctions d'amiral, de combattre en ordre serré à cause de la supériorité numérique des ennemis, qui comptaient près de emq cents-

Sur Tauroménium, voyes Hist des colonies gr. LIV, p. 92. Dans une savante note, M. Raoul-Rochette relive plasieuri incaactiudes échapees aux anciens eux-mêmes. Il cite, entre autres, le vets 263 de Seyunus. Elé Jupo au Teupouirore ézopéro, d'où semble résulter que, selog cé géographer. Tauroménium: Buit si-

ted dans le voisinage d'liméra. Toatefois, nous croyèus que ce vier est susceptible d'une 'attre interprétation, et doit s'entendre, non de la position géographique, mais te la date relative de la fondation de ces deux villes. ¿Linérie et Tautroménium, qui ricint aprèt.

bâtiments. Mais celui-ci s'étant présenté d'abord avec trente de ses meilleures trirèmes et cutrainé par un commencement de succès, s'éloigna trop du reste de sa flotte. Il sut bientôt entouré, et, après avoir soutenu quelque temps, avec beaucoup de courage, un combat à l'abordage, il céda au nombre ct prit la fuite en entraînant les débris de la flotte dans sa déroute. Les Carthaginois le poursuivirent et prirent ou coulèrent un grand nombre de navires. Selon Diodore, cette journée coûta aux Syracusains cent vaisseaux et vingt mille marins 1. Malgré cet échec, les Sicéliotes engageaient Denys à les conduire de suite contre Imileon et à profiter des chances que pourrait donner une attaque à laquelle le général carthaginois ne devait pas s'attendre en ce moment. Denys goutait assez cet avis, mais la crainte que la flotte carthaginoise, pendant qu'il scrait éloigné, ne s'emparât de Syracusc, comme elle avait fait de Messine, le décida à se replier promptement sur cette ville. Des Siceliotes, en assez grand nombre, mécontents de cette méticuleuse prudence et ne voulant pas s'enfermer derrière des murailles, quitterent l'armée pour regagner leurs foyers. Denys fit partir son beau frère Polysène pour solliciter des secours des Grecs d'Italie, des Corinthiens et des Spartiates, et pour engager des mercenaires en Italie et en Grèce, Quelques

<sup>3</sup> Tels you Le chillred donigh par Dipidores. Cependant (\*) if the hilfield: d'admittre que la pesse sin hommes sià été ausse fibrits; car, de combat sons cu bras no vue do rirago, bras coup de matelety durned y trouver, leur saitus. Il est virsi que Diodori en saitus. Il est virsi que Diodori ajouta que les Carthaginois, pournaivaient avec des quots (éraparnal) la mathlemens qui esbayasent de le sanmithemens qui esbayasent de le san-

ver à la nage. Vingt mille hommes réparité sur cent vaisseaut donnoite deux cents hommes, par tirrième. Ce nombre paraît être beloi que Diodore prend pour bese hábituelle de - ses acledis, car, un peu plus boin, il paris de la destrupcion de sept tririèmes, et tevino la pérte à quitre cents donnois. jours plus tard, les Syracusains virent avec consternation entrer dans leur grand port toute la flotte carthaginoise. Deux cent trois vaisseaux de guerre, ornés des déponilles de la Sicile, défilèrent en ordre, suivis de plus de deux mille vaisseaux de transport. La vaste rade de Syracuse disparaissait sous les voiles. En même temps, Imileon arrivait de l'autre côté à la tête de l'innombrable armée de terre, et dressait sa tente dans le temple de Jupiter Olympien. L'armée établit son camp alentour, à douze-stades de Syracuse. Imilcon vint déployer ses forces aux pieds des murs et provoquer les Syraeusains avec cent de ses meilleures galères; personne n'étant sorti pour le reponsser, il se mit à ravager la campagne de Syracuse durant trente jours, et dévasta jusqu'au faubourg d'Achradine, où il pilla les temples de Proserpine et de Cérès. A partir de ce moment, les affaires des Carthaginois allérent en déclinant, ce que les Grecs attribuèrent à ce sacrilége. Imilcon, dans la prévision d'un long siège, voulut entourer son camp d'un mur, et il y employa les pierres des tombeaux 1. Comme à Géla, des maladiés se répandirent dans le camp carthaginois, assis près d'un marais dont les exhalaisons avaient, déjà été funestes aux Athéniens, Denys risqua quelques affaires d'avant-postes qui furent à son avantage. Polyxène revint du Péloponnèse, amenant trente vaisseaux des alliés de Syracuse et un amiral lacédémonien nommé Pharacidas. Un jour, tandis que Denys et Leptine s'occupaient de faire venir des provisions, les Syracusains, ayant aperçu un bâtiment chargé de blé, envoyèrent quelques vaisseaux à sa poursuite et s'en emparèrent. Les Carthaginois viurent

Les Carthaginois démolirent, entre autres, le monument de Géloi et celui de Démarète.

#### 252 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE

avec quarante vaisseaux pour le reprendre, et les Syracusains, de leur côté, mettant en mer toute leur flotte, s'emparèrent du vaisseau amiral ennemi, de vingt-quatre galères, et poursuivirent les autres jusqu'au mouillage des Carthaginois, sans que ceux-ci, troublés de cette attaque imprévue, fissent auteune démonstration.

Les Syracusains, enflés de ce succès obtenu en l'absence de Denys, tandis que, sous sa conduite, ils avaient été presque constamment battus, s'excitèrent à ne pas souffrir plus longtemps une tyrannic à laquelle ils attribuaient tous les malheurs de la Sicile. Des discours furent prononcés dans l'assemblée 1 pour appeler le peuple à l'indépendance, et engager les généraux alliés à se mettre à la tête du mouvement. Mais l'amiral lacédémonien, étant monté à la tribune. dit qu'il avait été envoyé pour secourir Denys contre les Carthaginois, et non pour le renverser. Toutcfois, celui-ci, profitant de l'avertissement, s'applique davantage à se concilier l'affection des citoyens par des manières moins tyranniques. Les grandes chalcurs développaient de plus en plus dans l'armée carthaginoise la maligne influence de l'épidémie. Une fièvre brûlante, la dyssenterie, des bubons pestilentiels amenaient ordinairement la mort dès le cinquième jour. Les nombreux cadavres laissés sans sépulture, faute d'hommes dévoués au soin dangereux de les ensevelir, achevaient de remplir l'atmosphère d'exhalaisons délétères. Denys, instruit de l'état déplorable de l'armée carthaginoise, ordonna aux amiraux Leptine et Pharacidas d'attaquer à la pointe du jour

Diedore (XIV, 65-69) met dans la bouche d'un chevalier syracusain nommé Théodore une longue harangue, exercice de rhétorique dont il est ordinairement fort sobre, mais qui a l'avantage de présenter un récit animé des premières années du règne de Denvs. avec quatre-vingts vaisseaux la flotte ennemie. Lui-même, à la fayeur d'une nuit sans lune, contournant le temple de la nymphe Cyané sans être aperçu des ennemis, vint au lever du soleil assaillir leur camp du côté de la campagne et enleva d'assaut le fort nommé Polichna 1. D'un autre côté, la cavalerie, appuyée de quelques galères, s'emparait du village de Daseon au fond du port. Tandis que les Carthaginois étaient tout occupés de cette atlaque, fa flotte syracusaine se présenta devant leur mouillage, et, sans leur laisser le temps de démarrer, brisa du premier choc leurs navires ou s'en empara à l'abordage. Les troupes de terre rivalisaient avec la marine; Denvs lui-même parcourait à cheval la côte voisine de Dascon, et, trouvant quarante vaisseaux à cinquante rames, qui y étaient amarrés, y fit mettre le feu. La flamme s'éleva rapidement et gagna d'autres bâtiments mouillés dans le voisinage. La violence de l'incendie ne permettait aucun secours, et les matelots n'avaient que le temps de se jeter à la mer. Le feu avant consumé les câbles des ancres, les vaisseaux s'entre-choquaient et sombraient; d'autres, tout enflammés, crraient au gré du vent au milieu du port, et portaient ca et là l'incendie. Toute la population de Syracuse, accourue sur les remparts du port, contemplait ce grand drame, qui rappelait la destruction des géants foudrovés par les dieux; et l'on ne manquait pas d'attribuer à la vengeance céleste cette catastrophe des profanateurs des temples. Les enfants, les vieillards, restés dans la ville, ne pouvant demeurer spectateurs inactifs de cette scène, se jetaient dans des barques pour remorquer dans le port les vaisseaux déseni-

mercenaires qui causaient toujours des séditions dans son armée.

On dit que Denys fit en sorte de sacrifier, dans cette attaque, mille

# 254 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

parés, on incendier ceix qui ne l'étaient pas; et, à chaque navire qui s'abimait, on entendait éclater les cris des Greescet les gémissement des barbares. La nuit mit seule un terme à cette scène de carnage. Denys campa près du temple de Jupiter Olympien. Les Carthaginois députèrent secrètement près de lui pour lui offiri trois cents talents, qui leur réstaient, s'il voulait consentir à les baisser rétourner en Afrique. Denys répondit qu'il ne pouvait pas les laisser partir tous; qu'il consentirait seulement à la retraite des citovens de Carthage.

On a dit que le tyran ne voulait pas écraser tout à fait les ennemis de Syraeuse, pour que cette menace continuelle la maintint dans son obéissance. Peut-être aussi craignait-il, en poussant au désespoir un ennemi redoutable encore, d'éprouver un retour de fortune. Quoi qu'il en soit, les Carthaginois apportèrent secrètement à Denys dans la citadelle la somme promise; et la quatrième nuit, qui avait été fixée pour la fuite, Imileon embarqua les citovens de Carthage sur trente trirèmes. Au moment où elles sortaient du port, quelques Corinthiens, les ayant aperçues, vinrent avertir Denys, Celui-ci fit appeler les capitaines et rassemblait les soldats avec une lenteur calculée, Les Covinthiens, impatients de ces retards, s'embarquèrent sans commandement, et, s'attachant à la poursuite de l'escadre carthaginoise, atteignment les derniers bâtiments et les eoulèrent à fond. Les Sicules, auxiliaires de Carthage; avaient déjà gagné les montagnes. Le reste des barbares, se voyant abandonné, chercha aussi à prendre la fuite; mais Denys avait dressé des embuscades dans lesquelles ils tombérent et furent tués ou mirent bas les armes en demandant la vie. Les Ibères seuls demeurèrent fermes et envoyèrent

un député traiter avec Denys, qui les prit à sa solde. Cette catastrophe des Carthaginois, à laquelle Imileon ne put survivre, amena contre cette république une coalition de toutes les nations africaines dont ils avaient abandonné les troupes devant Syracuse 1. Cependant, elle triompha de ce danger, et, avec une ténacité qui montre l'importance vitale pour elle de ses possessions de Sicile, elle revint presque aussitôt renouveler la lutte contre Denys. Ce prince, après le départ des Carthaginois, eut à réprimer une sédition parmi ses propres mercenaires. Il envoya leur chef Aristotélès à Sparte pour y être jugé, et donna aux soldats, au nombre de dix mille, la ville et le fertile territoire des Léontins en payement des sommes qu'ils réclamaient. Les Sicéliotes. dont les villes avaient été saccarées par les Carthaginois. rentrèrent dans leurs foyers. Denys établit à Messine mille Locriens, quatre mille Medmeens et six cents des Messéniens du Péloponnèse, expulsés de Zacynthe et de Naupacte, Mais, craignant de déplaire aux Spartiates en mettant leurs ennemis en possession d'une ville aussi bien située que Messine, il les en retira bientôt après et les établif dans une partie du territoire d'Abactenum, près de la mer. Ils y bâtirent une ville à laquelle ils donnèrent le nom de Tyndaris et qui,

Diod. XIV, 72-78.

<sup>3</sup> Le teste de Diodore porte Mayassiors, inot corrompu, car on ne connait, pas de peuple de cc nom. Plusieurs corrections on lé ét proposises. Celle qui nous pareil la plus fecile et la plus probable est Macios. Médien ou Médies, comme la noinment Hécatée, Étienne de Byzance et Seymans de Chies, v. 306., était une colonie des Locriens'sur la chies v. 306. était une colonie des Locriens'sur la

côte d'Italie voisine de Messine. Strabon (liv. VI) la nome Méssine. Ca-Apoliodore (Nome. I. III), Mépsa, orthographe confirmée par des nádailles. (Vopes Willingen, Nessinad. de l'anc. Italie, p. 76). Quoique nous ignorious quelle révolution avait pu forcer tant de Medmésna à quitter leura foyer, ils est naturel de les troover yénnis aux Locriens, leurs fondateurs.

## 256 ÉTABLÍSSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

grace à leur union et aux citoyens nouveaux qu'ils accueil lirent, prospéra rapidement et compta bientôt cinq mille habitants 1. Poursuivant le cours de ses conquêtes et de ses négociations, Denys prit Menænum et Morgantine, traita avec Agyris et Damon, chefs d'Agyrine et de Centoripa, avec les Herbitains, les Assorins, les Herbessins, et surprit Cephalædium, Solonte et Enna. Les Rhégiens, persuadés que Denys n'avait relevé Messine que dans une intention hostile contre cux, voulurent prévenir ses desseins en établissant à Mylæ les bannis syracusains, et le reste des habitants de Naxos et de Catane expulsés par Denys. Leur général Héloris vint aussi mettre le siège devant Messine, mais il fut repoussé avec une perte de cinq cents hommes, et les Messéniens le poursuivirent jusqu'à Myla, dont ils s'emparèrent. Denys, se voyant maître de presque toutes les villes sur la côte du détroit, voulut, avant d'aller attaquer Rhé, gium, expulser les Sicules établis sur le Taurus, qui l'inquiétaient. Comme ils n'étaient pas fixés depuis longtemps dans ce licu, il se flattait qu'ils l'abandonneraient sans faire une longue résistance, Mais ceux-ci, instruits par la tradition que la campagne voisine du Taurus était le premier point où les Grecs avaient abordé en Sicile, et qu'ils y avait bâti Naxos après avoir expulsé leurs ancêtres, mettaient à honneur de conserver cet héritage paternel, qu'ils avaient enfin recouvré. La lutte se prolongea, avec une égale résistance, jusqu'au solstice d'hiver, et la cime du Taurus était couverte de neige lorsque Denys, profitant d'une nuit sombre et orageuse pendant laquelle les Sicules, se reposant sur la dif-

Les médailles de Tyndaris portent les Dioscures à cheval, ou tour symbole surmonté de deux astres, ét la légende TYNAAPITAN. D'autres ont une tête de Pállas, et, au revers, uu caducée entre deux épis. ficulté des abords, avaient quitté la garde du rempart, gravit la montagne et sempara de leur citadelle. Mais, quand il voulut pénétrer dans la ville, ses troupes furent repoussées au milieu des précipiese et y périrent en grand nombre. Denys lui-même tomba, faillit être pris, et perdit ses armes. Après ce mauvais succès, qui lui coûta six cents hommes, les Agrigentins et les Messéniens expulsèrent ses partisans de leurs villes et rétablirent leur indépendance.

Magon, qui était resté chargé du commandement des forces Carthaginoises en Sicile, avait, par son habile politique, relevé les affaires de sa patrie. Humain envers les villes grecques de sa dépendance, il accueillait tous ceux qui étaient maltraités par Denys, Il avait fait alliance avec presque tous les Sicules, Rassemblant ses forces, il marcha contre Messine et arriva jusqu'auprès d'Abacænum, ville alliée de Carthage. Denys vint à sa rencontre, le battit et le forca de sc retirer. Peu de jours après cette victoire, il partit, avec cent galères, pour assiéger Rhégium, dont il fut sur le point de s'emparer d'emblée après avoir mis le feu aux portes. Les habitants, accourus en petit nombre, s'efforçaient d'éteindre les flammes, quand Héloris, leur général, conseilla d'apporter, au contraire, des matières combustibles ct d'entretenir l'incendie, ce qui empêcha Denys de pénétrer dans la ville et donna le temps à la garnison de se rassembler. Le coup était manqué; il revint à Syracuse après avoir conclu-une trêve d'un an; et les Grees d'Italie, voyant que son ambition s'étendait à leur pays, formèrent une ligue pour lui résister, ainsi qu'aux Lucaniens, contre lesquels ils étaient en guerre.

Les Carthaginois, remis de Jeurs précédents désastres, résolurent de faire un nouvel effort pour conquerir la Sicile.

# 258 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE

Toutefois, ils n'y envoyèrent pas une flotte considérable, mais ils se bornèrent à fournir les sommes nécessaires pour enrôler des mercenaires de Libye ét d'Italie, et leur donnèrent des armes. Ils mirent ainsi sur pied quatre-vingt mille hommes. Magon, qui les commandait, détacha presque toutes les villes du parti de Denys, et à avança par l'intérieur jusqu'auprès du fleuve Chrysas, sur la route qui conduit à Morgantine, dans le pays des Agyréens, qui ne voulurent pas entrer dans son alliance.

Denys, en apprenant la marche de Magon, avait, en toute hâte, rassemblé vingt mille hommes; il se porta à sa rencontre, et députa près d'Agyris, pour engager ce tyran dans son alliance, lui promettant d'augmenter, son territoire après le succès. Agyris était, à cette époque, le plus puissant tyran de la Sicile après Denys. Il s'était emparé d'un grand nombre de places fortes dans le voisinage de sa ville, qui ne comptait pas moins de vingt mille habitants; il avait, en outre, en réserve, dans sa citadelle, des trésors considérables, qu'il s'était procurés en mettant à mort les plus riches des citoyens. Cet homme était bien fait pour s'entendre avec Denys; il lui fournit d'abord des vivres, et se joignit même à lui avec toutes ses forces. L'expérience des lieux donnait un grand avantage aux troupes grecques sur celles de Magon, qui tombaient journellement dans des embuscades et qui commencaient à souffrir du manque de vivres. Aussi Denys voulait-il les laisser se consumer sans risquer une affaire générale; mais les Syracusains, impatients de ses lenteurs, le quittèrent. Pour parer à cette défection, Denys avait pris le parti d'affranchir et d'armer les esclaves. Cependant, il revint sur cette mesure, parce que les Carthaginois lui proposèrent la paix.

Les conditions furent à peu près les mêmes que dans le traité précédent , excepté que les Sicules devaient être seumis à Denys et lui remettre Tauroménium. Il en prit possession et y établit ceux de ses mercenaires sur lesquels il comptait le plus.

Denys n'avait pas abandonné ses plans de conquête en Italie et voulut commencer par Rhégium, qui en était la clef et qui avait attiré depuis longtemps son ressentiment. Il passa le détroit avec vingt mille hommes et une flotte de cent vingt galères. Les Italiotes envoyèrent de Crotone, au secours de la ville menacée, une flotte de soixante vaisseaux, qui fut défaite dans le détroit et aurait même été capturée si les Rhégiens ne l'eussent protégée depuis la côte où elle s'était réfugiée. Une tempête violente s'éleva, submergea sept des vaisseaux de Denvs; lui-même, monté sur une quinquérème, faillit périr, et ne parvint qu'au mlieu de la nuit dans le port de Messine, On était au commencement de l'hiver, et Denys, content d'avoir ravagé le pays de Rhégium, revint à Syracuse après avoir conclu une alliance avec les Lucaniens. Ceux-ci attaquèrent les Thuriens, qui invoquèrent le secours de tous les Grecs d'Italie, conformément au traité fédératif qui les liait 2. Encouragés par un premier

"Diod, XIV., 66: Liene del σνοδικα ν μία λόλα ποραπλόσια στοδικα το μέν ολλα ποραπλόσια στοτε πρόπερου, Σακελούε de δείν όπο Δονόσιον ενεύχθει καὶ παραλοδεία κείνα τές Τουρομένου. Le decuise trasif de pair entre Deuys et les Carthaginois mentionel par Diodore et celui de l'an 405, dont nous avons donné plus haût la teneuer. Il semble que le désatre des Carthaginois devant Syncuse, en 395, aprâti de amener un nouveau traité plus favorable aux Grées; mais Diodore no parle que de nouvention, seerlte par laquelle Imileon acheta. Ja permission de se retirer. La haixo que Denys inspirità à la plupart des Sicéliotes lui dis perdire l'avantage qu'il aurait pu tiper de a position à l'égard de Carbhage. S'il avait été soutenu par ses compatitotes.

Les clauses de cette alliance,

## 260 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

succès, les Thuriens et leurs allies s'avancèrent en Lucanie. où ils éprouvèrent une défaîte terrible. Dix mille des leurs restèrent sur la place; d'autres se réfugièrent sur une colline près de la mer, et, apercevant des vaisseaux de guerre, ils les gagnèrent à la nage, pensant que c'étalent ceux de Rhégium. C'était, au contraire, une flotte que Denys envoyait au secours des Lucaniens. Cependant, Leptine, frère de Denys, qui la commandait, accueillit avec humanité les fugitifs, engagea les Lucaniens à recevoir une mine d'argent1 pour chacun des prisonniers, qui étaient au nombre de mille, se porta garant du payement, et, enfin, rétablit la paix entre les Lucaniens et les Grecs. Cette conduite valut à Leptine un favorable accueil en Italie, mais elle contraria les vues de Denys, qui espérait, à la faveur de cette guerre, s'emparer de la Grande-Grèce; aussi retira-t-il à Leptine le commandement 2 de sa flotte pour le donner à Théarides, son autre frère : 'et, persistant dans ses projets, il conduisit ses forces à Messine, d'où il envoya Théarides s'emparer de dix vaisseaux rhégiens qui se trouvaient à l'île de Lipara. Il passa ensuite en Italie et mit le siège devant Caulonia. Les Ita-

rasparties par Dollors (NW, 10.3), melletin d'étre viles A.J. plp aux vis lexable 20 author vir vis mondrant et plus de ver visit mondrant et plus destruit de la visit mondrant et plus destruit de la visit t de la visit de la visit de la visitat de la visit de la visit Croix, Des anciens gouvernements fédératifs, p. 159.)

ing a fignica 68 centimes,

in prince interbeopeniaire, nonsenbrient de Italie, mais i Syracuse, es equi portati ombrage à Denya, Celui-ci mila, planieura fois son frère, ou l'éloigna sous divers prétratel.

Ellen l'accuse miemo de l'aroli lariadpéric l'orsqu'il, abrard pa le laivieur.

Princa la Tecclien ette comme comme con con Delva, Glorger ferritire de Syra-

liotes rassemblèrent leurs forces, à la tête desquelles ils mirent Héloris, émigré syracusain. Ge général périt dans la première rencontre. Denys mit ensuite en déroute l'armée ennemie, composée de vingt-cinq mille hommes. Une partie des vaincus s'étaient réfugiés sur une montagne où, investis et manquant de tout, ils demandèrent à capituler movennant rançon's mais Denys exigea qu'ils se rendissent à discrétion, ce qu'ils refusèrent d'abord. Enfin, pressés par la soif, ils a consentirent, tout en redoutant la cruauté du vainqueur, Denys, une baguette à la main. comptait les prisonniers qui descendaient de la montagne. Ils se trouvèrent au nombre de dix mille, et, contre leur attente, le tyran, cette fois plus généreux ou plus habile, les renvoya libres et sans rancon dans leurs villes, avec lesquelles il conclut la paix sans porter aucune atteinte à leur indépendance. Des couronnes d'or lui furent décernées de tout côté.

Après s'être ainsi conediié les villes d'Italie, il revint assièger les Rhégiens, qui, se voyant désormais privés d'alliés et redoutant, non sans sujet, la vengeance de l'homme auquel ils avaient offiert en mariage la fille du bourreau, le supplièrent de se montrer indulgent envers cux. Denys exigea la remise de toute leur marine, montant à soixanté et dix vaisseaux, et une somme de trois cents talents<sup>2</sup>, pour garantie de laquelle ils livrèrent cent otages. Pendant ette paimpagne, Denys reçuit une députation des Gaulois qui

peuples indigènes que désignent les noms d'irakol et de Yarakol, Italieus et Sicules ou Siciliens.

cuse, sous prétexte d'une mission à Himéra.

Les Italiotes (Ιταλιώται) sont les Grees d'Italie, comme les Sicéliotes ceux de Sicile, par opposition aux

#### 262 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

venaient de prendre Rome et lui offraient leurs services 1. Il détruisit encore les villes de Caulonia, d'Hipponium, de Scylacium<sup>2</sup>, dont il transporta les habitants à Syracuse ct dont il reunit le territoire à celui des Locriens, qu'il voulait récompenser de l'alliance qu'ils lui avaient accordée. Plus vivace que sa reconnaissance, sa haine contre les Rhégiens n'était pas encore assouvic. Le désir d'augmenter sa marine l'avait fait consentir au traité conclu-avec eux, mais il ne cherchait qu'une occasion pour le rompre, et désirait qu'ils lui en donnassent eux-mêmes le prétexte. Dans ce but, il conduisit ses troupes dans leur voisinage, et leur demanda de lui fournir des vivres qu'il leur rendrait plus tard. Les Rhégiens y consentirent d'abord; mais, s'apercevant qu'il : prolongeait son séjour pour épuiser leurs ressources, ils refusèrent de nourrir plus fongtemps son armée 3. Denys en témoigna une grande colère, leur rendit leurs otages, et vint mettre le siège devant Rhégium, où il déploya tout l'art de la guerre. Mais le courage des habitants paralysait

1 Suivant Justin (liv. XX, 5), les Gaulois, quelques mois après la prise de Rome, envoyèrent une ambassade à Denys pour conclute alliance avec lui: « Dionysium gerentem bellum leegati Gallorum, qui aute menses Romam incenderant, societatem ami-«citiamque pelentes adeunt : «Gentem suam inter hostes ejus posi-« tam esse, magnoque usui ei futua ram vel in acie bellanti, vel de tergo · intentis in pralium hostibus, s affirmant. Grata legatio Dionysio fuit. a Ita pacta societate, et auxilils Gallo-· rum auctus, bellum velnt ex integro restaurat. D'après Denys d'Halicarnasse, la prise de Rome eut lise la 1º année de la xcritti Olympiade. 358 avant J. C. Quand les bandes gueloises furent dispersées, Denys en pit à as solde, et c'est ainsi qu'en 36g il snova au secour des Corinthiens deux mille mercensires celtre et libéres, qui sontinrent la réputation de bravoure dout lis jouissignent.

Strabon, liv. VII, το: Σκυλλήτιον, άποιχος λθηναίων... νῦν δὲ Σκυλάκιον καλείται. Κροτωνατῶν δ'ἐχόντων, Διονύσιος Λοκροῖς μέρος Φρισεν...

Polyen (V. ch. 11, \$ 10) raconte ce stratagème de Denys; mais, au lieu de Rhégium, il pomma Himéra, ses efforts, et il faillit même périr devant cette place, atteint dans l'aine d'un javelot. Il n'en persista pas moins à maintenir le blocus. Ambitieux de toute espèce de célébrité : ee fut de son camp de Rhégium qu'il envoya des chars à Olympie disputer les prix, et des musiciens chanter ses poèmes, qui ne recueillirent que des huées 1. Cependant, le siège se prolongeait depuis onze mois et la famine était venue à son comble dans la ville; les malheureux assiégés en étaient réduits à chercher un aliment dans l'herbe qui croissait aux pieds de leurs remparts. Denys, impitoyable, leur enleva cette dernière ressource ; alors ils ouvrirent leurs portes. Le vainqueur trouva dans la ville un monceau de cadayres et six mille malheureux qui ressemblaient eux-mêmes à des morts. Il les envoya à Syracuse, en fixant à une mine le prix de leur rançon2. Sa rage s'exerça surtout sur Phyton, qui avait commandé Rhégium durant le siége. Il fit jeter son fils à la mer sous ses yeux, le fit exposer sur une de ses machines de guerre, puis battre de verges par les rues de la ville comme l'auteur de la résistance des Rhégiens. Phyton supporta ces tortures avec une fermeté héroique. Les soldats du tyran, indignés d'un pareil traitement, étaient prêts à se révolter; et Denys, effrayé, abrégea les tortures de sa victime en la faisant jeter à la mer. La triste sin de

ce qui ne peut être que le résultat d'une erreur, ear Denys n'a jamais fait le siége d'Himéra. Frontin (Strat. III, 4) rapporte ce stratagème, au siège de Rhégium, et ajoute : Idea et adsettisis Himermos fecisse dicitur.

Nous parlerons de ces compositions de Denys au chapitre sur les poètes de la Sicile. Ce fut à cette occasion que Lysias pronouça sou discours olympique, dans lequel il engageait les Grecs à no pas admettre à l'eurs solennités religieuses la députation du tyran.

<sup>2</sup> Denys le joune releva dans la suite une partie de Rhégium, qu'il nomma Phabiade. (Strab. VI. A.) Phyton, connu pour homme de bien et qui n'avait faitque son devoir en défendant jusqu'à l'extrémité sa malheureuse patrie, fint déplorée par les poêtes de la Grèce. De tous l'es crimes de Denys, celui-ci est peut-être un des plus révoltants.

Après la destruction de Rhégium, le prince de Syracuse, avant dompté tous ses ennemis, se livra plus librement à la poésie, pour laquelle il avait une passion qu'il prenait pour du génie. Il cherchait à s'entourer de littérateurs; mais, portant jusque dans le commerce des muses ses habitudes tyranniques, il envoya aux carrières le poête Philoxène, qui s'était permis de critiquer ses vers. Platon, que, sur les instances de Dion, frère de sa femme Aristomaché, Denys avait voulu voir à sa cour, lui déplut également par la franchise de ses discours, et il ne craignit pas d'attenter à la liberté d'un citoyen d'Athènes. Sa confiance présomptueuse dans l'excellence de ses vers l'ayant engagé à entrer dans les libres concours de la Grèce, ses poésies y essuverent des critiques qui le rendirent plus morose et plus intraitable que jamais. Ses proches mêmes et ses meilleurs amis furent victimes de sa mauvaise humeur. Son frère Leptine, et l'historien Philistus, qui lui avait rendu de nombreux services dans le conseil et à la guerre, furent exilés par lui. Le motif de cette disgrace fut, dit-on, que Philistus avait épousé, sans l'agrément de Denys, une fille naturelle de Leptine 2. Ce

Diod. XIV, 112.

Plutarque, Dion, \$ 13. Dans la Vie de Timoléon (\$ 15), Piutarque parle des lamentations de Philistus sur le changement de fortune des filles de Leptine. Du des traducteurs, Ricard, dit en note qu'il s'agil

du tyran Leptine, qui fut reuversé par l'imoléon i mais, Philistus, dont l'histoire s'arrétait en 368, n'as vait pu parler de ce tyrau. Les filles, de Leptine dont il déplorait la disgrâce étaient su femme et sa belle-

pgince et Philistus, passèrent à Thurium, où ils furent parfaitement accueillis. Philistus, retiré à Hadria, y composa, l'ilsiopire de la Sicile et celle de Denys, écrite de manière à rentrér en grâce avec ce prince. Quant à Leptine, il fut bientôt rappelé-par son frère, qui lui donna même en mariage une de ses filles !

Le goût de la poésie n'absorbait pas tellement l'esprit de Denys, qu'il ne s'occupât encore d'expéditions militaires. Ainsi, en 385, il envoya des colonics dans la mer Ionienne, sur les côtes de l'Adriatique. Il voulait par là faciliter le passage de ses troupes en Épire, où il méditait une expédition, avec le projet, à ce que l'on prétend, d'aller piller le temple de Delphes, qui regorgeait de richesses. Dans cette untention sacrilége. il avait conclu une alliance avec les

1 Diod. XV, 7 : Υστερον δεηθέντος του Διουυσίου διηλλάγησαν, καί κατελθόντες είς τὰς Συρακούσας είς τὰν προύπαρξασαν εξυριαν αποκατεστάθησαν. Ο δέ Λεπτίνης έγημε την Διουυσίου 30yarapa. Nous avons dejà dit, dans la notico sur Philistus, que, d'après d'autres témoignages, il ne serait rentré à Syracuse qu'après la mort de Denys l'Ancien. Quant au mariage de Leptine, if est probable qu'il n'ent . lieu que quelques années plus tard, car, Denys s'étant marié en 398, sa fille, fut-elle l'ainé de ses enfants, n'aurait eu que onzo ou douze ans à L'époque où nous nous trouvons,

Histoire des colonies gr. tom. IV,

 Les trésors do Delphes n'échappèrent pas pour longtemps à la enpidité des Grees, chez lesquels les idées religiouses, qui avaient fait jusqu'àlorale sauvegarde des temples , étaient fort affaiblies. Treute ans caviron après l'époque où Denya svait médifié de s'emparer du temple d'Apollon, Philomélius et ses frères commircut ette déprédation. Disodrec évalue à dix mille talents la valeur des offriades calevées à Delphes. Elles égalaient, dit-on, les trésors qu'Alexandre prit en Ais-

Schon quelques auturn, Desys surrait eu des vues pins ambitienses et moins sordides, et a sapirait àrien moins qu'à la conquête de la Grèce. Arristio, Panatha. Le schol. Arristio, Panatha. Le schol. Per possage, qu'il applique mai à propos à Denys le Jeune, cine Éphore: Oèros [ Liswinsel] y à jible Bodolganos pis r tip explisars Auctemposities Contérou surs à Maranho, y à Eudette,

## 266 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

Illyriens, par l'entremise d'Alcétas le Molosse, qui était banni et vivait alors à Syracuse. Denys envoya aux Illyriens deux mille soldats et cinq cents armures grecques complètes dont ils revetirent leurs meilleures troupes. Ils s'avancerent en Épire avec des forces considérablés, rétablirent Alcétas sur le trone et continuèrent à ravager l'Épire, jusqu'à ce que les Molosses eussent invoqué le secours des Lacédémoniens, qui réprimèrent l'audace des barbares. Cette circonstance dérangea peut-être les projets de Denys sur le trésor de Delplies; mais, pressé par le mauvais état de ses finances, qu'il avait épuisées à bâtir des arsenaux, des gymnases et même des édifices religioux, il ne trouva rich de mieux que de piller un riche temple d'Italie. Sous prétexte de châțier des corsaires, il se rendit sur les côtes de Tyrrhénie avec soixante trirèmes, et vint s'emparer du sanctuaire antique bâti au port d'Agylla, ville tyrrhénienne. Les gardiens, en petit nombre, ne purent lui résister; il dépouilla le temple, dont les richesses montaient à mille talents.

Les Agylliens, avertis de cette violation, accoururent en armes; mais il les vainquit, fit des prisonniers, et ravagea le pays. Le butin, mis en vente par lui, à son retour à Syracuse, lui rapporta encore cinq cents talents. Une fois en possession de ces ressources, Denys désirait recommencer la lutte contre Carthage et n'attendait, qu'une occasion. Ilaprit à sa solde une foule de soldats de tous les pays ef il accueillit dans son alliance les villes grecques empressées de se soustraire à la domination des Carthaginois, Ceux-ci un'envoyérent plusieurs ambassadeurs; mais, n'ayant pas obtenu satisfaction, ils lui déclarèrent la guerre. Le roi

βουλόμενος την Ελλάδα μετά τοῦ Πέρσου μερίσασθαι, έκείνου δηλάσαντος fr. 151.) Magon' en fut chargé, et une armée considerable lui fut donnée pour opérer à la fois en Sicile et en Italie. Denys divisa également ses forces; et, après beaucotip dengagements peu décisifs, il remporta enfin une grande victoire près du lieu nommé Cabala? Il y fit des merveilles, tua plus de dix mille hommes aux barbares, fit cinq mille prisonniers et mit le reste en fuite. Magon était tombé en combattant vaillamment. Les débris de l'armée carthaginoise, réfugiés sur une montagne, envoyérent près de Denys pour traiter. Celui-ci leur fit dire qu'il n'y avait de paix possible que s'ils quittaient les villes de Sicile et payaient les frais de la guerre.

A cette réponse hautaine, les Carthaginois opposèrent, une ruse punique. Feignant d'accéder à ces conditions, ils dirent qu'ils ne pouvaient consentir à slièner une partié du territoire sans l'autorisation des magistrats et demandèrent un armistice. Ils en profitèrent pour élire, à la place de Magon, son fils, jeune homme plehn de valeur 3, qui exerça constamment les troupes, remonta leur courage, et, à l'expiration de la trêve, les conduisit au combat 4 près de Kronium<sup>3</sup>. La fortune, cette fois, fut aussi contraire aux Syracusains qu'elle leur avait été propice d'abord. Leptine,

Justia (I. XX, 5) nomme le cheje des Carthaginosi Hannon, an lieu de Magon. Il ajoute que Sunistas, un des Carthaginosi les plus puissants à cette époque et ennemi d'Hannon, cérivit an tyran de Syracuse pour l'averjit de l'expédition qui se préparait contre lui, et que, ces lettres ayant dei interceptées, le sénait de Carthage, pour empécher à l'avacint tout commerce coupable avec lei cunemis, défendit l'étude du grec.

<sup>a</sup> Diod. XV, 15. Ce lieu n'est connu que par ce combat.

Diodore ne nous apprend pas

Polyen (i. VI, eh. xvi, 5 i<sup>et</sup>) raconte ce stratagème avec quelques légères variantes.

3 Il y avait plusieurs montagnes de ce nom dans la partie occidentale de la Sicile.

## 268 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

qui commandait une des ailes, fut tué 1 en combattant héroiquement, ce qui entraîna la défaite des siens. Denys, à la tête des troupes d'élite, avait d'abord eu quelque avantage; mais, apprenant la mort de Leptine et la perte de son autre aile, il fut obligé de céder aussi, et bientot la déroute devint. générale. Les Africains, dans leur ressentiment, s'excitaient à ne faire aucun prisonnier : aussi le nombre des Sieéliotes qui perdirent la vie dans cette bataille s'éleva-t-il à quatorze mille; le reste, protégé par la nuil, se réfugia dans le camp." Les Carthaginois se rendirent à Panorme, et, usant modérément de la victoire, ils proposèrent la paix à Denys, qui l'accepta avec empressement, Il fut convenu que chacun . garderait ee qu'il possédait auparavant; que les Carthaginois auraient en outre la ville et le territoire de Sélinonte, et une partie du territoire d'Agrigente jusqu'au fleuve Alyeus; et, de plus, Denys leur paya mille talents.

Ce traité procura quelques années de calme à la Sicile; mais l'inaction ne pouvait convenir au caractère de Denys²,

Allen, Hint. die, XIII., \$5, On. Deviction vie purifica dell'after \$\frac{1}{2}\text{Mint}\$, Deviction vie purifica dell'after \$\frac{1}{2}\text{Mint}\$, dell'after \$\frac{1}{2}\text{Mint}\$, deviction vie vie alle \$\frac{1}{2}\text{Mint}\$, and one deviction, it is viewaged; separties viewally deep not referred une condition. Le combat naval dent parle Allen est sans deute could of \$\frac{1}{2}\text{Mint}\$, and estimated the point of the point o

On serait tenté de supposer qu' £lien à aussi confondu la mère de Denys avec sa belle-mère, qu'il fit périr , dit Plutarque ( $\operatorname{Fic}\ de\ Dion$ ), sons prétexte de sortilège. Mais Plutarque, dans un autre ouvrage ( $\operatorname{Do}$  foytuna Alex.), lui impute aussi le pueurtre de sa mère. Probablement il se souilla de l'un et de l'autre crime.

<sup>2</sup> Il parait, d'après un passage de Lysias (l/c bon. Aristoph.), que Conon avait envoyé, plusieurs années auparavant, une ambassade à Denys pour l'engager à s'unir à Athènes contre Lac-demone; mais il 66 borna alors a observer la neutrolité.

et peut-être eut-elle été dangereuse pour lui, entouré comme il l'était de mercenaires, dont la guerre était tonte l'existence, Nous le voyous des ce moment prendre une part active dans les affaires de la Grèce. Ses débuts n'y furent pas heureux; une escadre de neuf galères qu'il avait envoyées aux Lacédémoniens, fut détruite près de Corcyre par les Athéniens sous les ordres d'Iphicrate (en 874)1. Nous croyons devoir rapporter à cette époque la capture par ce général de statues d'or et d'ivoire que Denys envoyait à Delphes et à Olympie, et la lettre dans laquelle ce prince reproche aux Athéniens cet acte d'impiété2. Ses réclamations ne furent pas écontées; mais, quelques années plus tard, par suite d'un révirement dans la politique d'Athènes, le tyran recevait de cette république des éloges et le droit de cité pour lui et pour ses fils. Cette circonstance n'est point mentionnée dans les historiens qui nous sont parvenus3; mais le marbre sur lequel était gravé le décret en l'honneur de Denys s'est retrouvé dans les ruines du temple d'Érechthée 4. Il porte la

1 Diod. XV, 47.

2 Diod. XVI, 57. Burigny (Hist. de Sicile, p. 209 attribue celte lettre à Denys le Jeune et la reporte à l'an 347. Mais ce prince était dans une situation trop précaire pour offrir aux temples des statues d'or et pour écrire une lettre'si hautaine; d'ailleurs, Iphierate n'exerçait plus depuis longtemps le commandement. L'erreur de Burigny vient de ce que Diodore rappelle ce fait, d'une manière incidente, en parlaut de la violation du temple de Delphes. Mais Diodore dit expressément que ce premier acte, d'impiété était antérieur : puxpos avéτερον τῶν δελζικῶν καιρῶν, Ιζικράτης διατρίδοντος περί Κέρχυραν.

<sup>2</sup> Philippe, roi de Macédoine, y fait allusion, dans une lettre rapportée par Démosthène (Philip. 19): Yucis édore zokireles Euryopa vi Kuspho καὶ Διάνντές τῷ Συρακοσίο καὶ τοῖς exyérous rois excirer.

' Ce marbre, extrémement fruste. a été trouve par M. Fauvel, consul à ·Athènes Ponqueville Pa publié dans son Voyage de la Grèce (1. V. p. 130 de la 2 édit.). M. Buckh, qui parail 'n'avoir pas lait usogé de la copie de Pouquevilles l'a miséré dans les addenda du 1. I du Comme inscr. or. sous

### 270 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

date de l'archontat de L'ysistrate, c'està-dire de l'an 369 avant J. C. Althènes, alarmée des succès des Thébains et indignée de leur orqueil depuis leur victoire de Leuctres, résolut de venir au secours de Sparte, son antique rivale. Des ambassadeurs de Denys à Althènes furent les intermédiaries de ce rapprochement, dont la ville manifesta sa satisfaction par un décret; et lorqu'on voit l'année suivante ce prince, jusqu'alors si malheureux dans les jeux de la Grèce, remporter une victoire sur le théaire d'Athènes, vil est permis de supposer que les préoccupations politiques ne furent pas sans influence sur les dispositions du publié et des juges. Denys ne horna pas son intervention à cette ambassade; mais il envoya, par deux fois, aux Lacèdémoniens,

le numéro 85 b, d'après les papiers de Koehler, Mais les quatre premières lignes, qui contiennent le nom de l'archonte et dés autres fonctionnaires et qui sont séparées par une couronne d'olivier du texte du décret, ont été prises pour une inscription différente, et publiées, par M. Borckh, sous le numéro 85 c. Ce savant a donc été obligé de fixer par conjecture la date de ce décret, et, s'appuyant sur un passage de Denys d'Halicarnasse (Lys. p. 85), if l'a rapportée à la 2° année de la cu'olympiade, sous l'archontat de Phrasiclides, 371 ans avant J. C. La date fournie par le marbre même s'accorde avec les faits rapportés par Diodore, XV, 63. Pour tout le reste, nous ne pouvons que souscrire anx ingénienses conjectures et aux doctes-remarques du savant de Borlin. C'est dans son livre qu'il faut lire entic incerțiaime, trop étendate pour, cire incérțe ici. Eu voici sustament ten dispositions principales, 1. 3 ct nire, (16 du monument); Orn dout? 75 Boulgi Europia spih doverime via Lucațiia ponalți noi revi viei via Lucațiia ponalți noi revi viei via Lucațiia denerțiion su lăppiașarem, dru afei nulei sul pictul rapi ade dipure via (firmateur sul) via compuțione sul leveniții vi pici netvolșii sul Auccompendor, ... etc.

des secours. Fun composé de deux mille Celtes et bères,

Dans cette même année, Denys voyant que la Sicile avait réparé ses pertes, tandis que Carthage paraissait épuisée par les calamités auxquelles elle était sujette : une épidémie, un soulèvement des Libyens, et, de plus, la révolte de la Sardaigne, voulut encore entrer en lice contre ses anciens adversaires, et, sous prétexte d'incursions des Carthaginois sur son territoire, il envahit le leur, à la tête de trentemille hommes d'infanterie; trois mille cavaliers et trois cents galères. Sélinonte et Entella se déclarèrent immédiatement pour lui. Il prit la ville d'Éryx et vint mettre le siége devant Lilybée; mais, comme elle avait une forte garnison, il renonça à cette entreprise. Il avait entendu dire que l'arsenal de Carthage avait été consumé par un incendie, et, pensant que leur flotte entière était détruite, il laissa seulement cent trente de ses meilleures galères dans le port d'Éryx, et renvoya les autres à Syracuse. Sur ces entrefaites, les Cartháginois parurent, contre toute attente, deyant Éryx avec deux cents galères, et s'emparèrent du plus grand nombre des bâtiments syracusains. L'hiver s'approchait; les deux parties belligérantes retournèrent dans leurs foyers.

Peu de temps sprès son retour à Syracuse, Denys tombà malade à la suite d'accès de table à l'occasion du succès d'une de ses tragédies à Athènes. Dion, beau-frère de ce prince, instruit de son état, désirait lui parler en faveur des enfants qu'il avait eus d'Aristomaché et que les Syracusains préféraient au fils de Doris, parce que leur mère était de Syracuse. Mais les personnes qui entouraient Denys prévinrent, dit-on, cette entrevue. Une potion soporative

<sup>- -</sup> Loogle

fit passer le tyran du sommeil à la mort dans la trentehuitième année de son règne<sup>2</sup>.

Cette fin peut paraître trop douce pour l'aujeur de tant de crimes, et quelques historiens ancieus admirent la fortune qui semble l'avoir protégé jusqu'au terme de sa vie?. Ceux qui veulent trouver sur cette terre le châtiment des forfaits, montrent la colère des dieux appesantie sur sa postérité. On peut ajouter que la défiance, qui ne lui laissait de répos ni le jour, ni la nuit, et lui faisait redouter des assassins jusque parmi ses femmes et ses enfants, fit de cette existence enviée.

Plutarque, Dion, \$ 6: Ωε δε Τίματος ζασι, και ζερμακου υπτωτικών αίτοῦντι δόντες, αζείλοντο τὴν αίσθησιν αυτοῦ, θανάτοι συνάψαντες τὸν διανου. (Τίπικο, fr. 124.)

2 Ephore disail dans son histoire que Denys s'était emparé du pouvoir à vingt-trois ans ; en avait régné quarante-deux, el étail mort à soixantetrois ans. Timée relevail avec son aigreur habituelle les contradictions qui existent entre ces nombres, Polybe (1: X11, 4) répond à Timée qu'on ne doit pas imputer à Éphère une erreur qui ne peut être qu'une faute de copiste; mais il ne dit pas comment ces nombres doivent être corrigés. Nous pensons que le lexte primitif d'Ephore portail, comme celui d'Helladius (Photius, cod. 279, p. 530, éd. Becker); Atorioros..... de της Σικελίας άρξας έτη τεσσαράκουτα δυοίν αποδέοντα, et non τεσσάραкоута биб. En effet, selon nos calculs, conformes à ceux de Diodore, Denys a regné trente-buit ans, ce qui

nous ablige à corriger encore un des nombres donnés par Éphore el à dire que Denys mournt à soixante et un ans, ou qu'il s'empara du pouvoir à vingt-cing. Cette dernière bypothèse nous paraît la plus probable, et elle a pour elle l'autorité de Cicéron (Tascul. V, 20). Le marbre de Paros indique la mort de Denys sous l'archontat de Nausigène, la 1 "année de la cur olympiade. On pourrait même préciser l'époque de l'année, puisque ce ful à la nouvelle de la victoire qu'il avait remportée aux Agenza d'Athènes. Or M. Breckh a établi que cette fête avait lieu dans le septième mois attique, gamelian.

<sup>3</sup> Cornél. Népos, Reges, 2. «Hic equum, virtute tyrannidem sibi peperisses, magar retinfii felicita-»le; majorque aunos sesaginta nalna, édecessit, florente regno. Noque, in stam multis annis equisquam ex sua «stirpe fanus vidit...»

Plutarque, De la rengeance tardire des Dieux. du vulgaire un perpétuel supplice. C'est ce que lui-même fit comprendre à Damoclès, en suspendant par un chyeux une épée, sur la tête de ce courtisan, durant un joyeux lessin. On ne peut refuser à Denys l'Anoien de grands talents, une persévérance, une énergie qui dominaient les événements ?; mais la prompte décadence de son empire après lui montre combien ces avantages sont précaires auprès de la prévoyance d'un législateur.

#### S XLL RÈGNE DE DENYS LE JEUNE

Le jeune Denys, fils de Doris, auquel le royaume devait échoir par droit de primogéniture, convoqua une assemblée des Syracusains, dans laquelle il les pria de lui continuer la même bienveillance qu'ils avaient eue pour son père<sup>5</sup>. Il chercha à se la concilier par des moyens plus puissants que des paroles, en donnant la liberté aux détenus, et en accordant au peuple une exemption d'impôts pour trois ans. Les mercenaires lui étaient dévoués d'avance, et son avénement eut lieu sans opposition. Il fit faire des funérailles

- 1 Cicéron, Tasenl. V, 20.
- Correllius Speot trace en pau de mots le caractère de Denys (XXI, 3) : «Xam et mann forire de belli perituss fuis, et, id quod in syrano non séclie Seperiur, minine libidiosus, non luxurious, non avarus, apilliur rei denique cupietu, sini e singulairs perpetinique imperii, ob veanque rem cruedelia. Nim. dem vid atualin munic, multius spercit, vites, quem ejus insidiatiorem sputerte.
- <sup>1</sup> Diodore, XV, 75: Il potros va statis enverya per el fazzones repanitares un elector del puer profesi vivmangologicales per el consu. Ces mots semblent une dérision quand on pense un nombreuses tentatives de soulèvement contre Denya l'Ancien. Cependant, il avait fini par se créer dans le peuple de Syracuse de nombreux partianes.
- Justin (l. XXI, 1): Nexorum tria millia e carcere dimittit, tributa populo per triennium remittit.

### 274 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

magnifiques à son père 1, qui fut enterré dans la citadelle. près des portes royales. Il fallut ensuite songer à prévenir le retour des hostilités avec Carthage. Dion offrit d'aller en ambassade dans cette ville, où il était déjà connu, et de conjurer l'orage, ou, si la guerre devait avoir lieu, d'armer à ses frais cinquante galères. La supériorité incontestable de Dion sur tout ce qui l'entourait obligea Denys à suivre ses avis dans les commencements de son règne. Ce jeune prince, élevé par son père, dont la défiance s'étendait même à ses enfants, dans l'isolement, et uniquement livré à des occupations puériles, montrait au milieu de ses défauts quelques bons penchants. Diou cherchait à lui inspirer le goût de la philosophie, goût que lui-même avait puisé dans les leçons de Platon. Sur les récits qu'il en entendit, Denys se prit d'un désir passiouné de connaître ce sage Athénien, Platon céda à ses instances, à celles de Dion et des philosophes d'Italie qui espéraient assurer le bonheur du peuple, si on pouvait faconner le tyran à la vertu. Mais les courtisans dont Denys était entouré et qui avaient des vues toutes contraires, réussirent à s'emparer de cet esprit faible, en flattant sa vanité et toutes ses passions. Ils firent rappeler de l'exil Philistus, dont l'habileté pouvait contre-balancer l'influence

<sup>1</sup> Philistus décrivait avec complaisance cette pompe, dans le XI livre de son histoire. Théon (Progyma: p. 19): Égoper au l'empé 40-blems ée et et ai et au print de Suppir sui rife expér the roundies. Plut. (Fee de Poliga, 5, 27) dit que les funérailles de ce général furent les plus belles du nonde. pour quiconque en met pas toute la splendeur dans fer, la pour-pet et l'ivoire, ainsi que Philistica.

de Platon, et inspirèrent à Denys des défiances contre Dion, qu'ils accusaient d'aspirer à la tyrannie pour son compte ou pour les fils de sa sœur, Hipparinus et Nysœus 1. Flottant entre ces influences diverses, Denys, tantôt charmé par l'éloquence de Platon, tantôt entraîné par ses compagnons de débauche, avec lesquels il passait des mois entiers dans l'ivresse, laissait tomber pièce à pièce cette puissance que son père prétendait avoir rivée avec des chaînes d'acier. Il se hâta de traiter avec les Carthaginois, et, après avoir soutenu mollement la guerre contre les Lucaniens, il profita. de quelques succès pour conclure la paix; et, cessant d'exercer ses soldats aux travaux de la guerre, il s'abondonna à l'indolence, qu'il nommait amour de la paix. Mais, en même temps qu'il se montrait faible vis-à-vis des étrangers, il devenait eruel envers les citoyens, dans l'espoir d'échapper à leur mépris par la terreur. Le seul acte utile qui signala les premières années de son règne, fut la fondation de deux villes dans l'Apulie, pour protéger le commerce sur les côtes de l'Adriatique infestées de pirates barbares. Les ennemis de Dion, qui ne cessaient d'épier ses démarches, interceptèrent des lettres dans lesquelles il engageait les Carthaginois à ne négocier avec Denys qu'en sa présence

Justin (I. XXI., ) artichue à Denys le Jeune des crimes dont Plutarque ni Diodore ne font aueane mention. 'Tunc. di-til, ad desfinatum facinus conversas nom cogastos santum fintrum, sed' ctiam ipao siniefredi; Ju quibas conovritim reggii debebat ne spiritus quiden extiliqueeré. 'yrannidem' iin suos spiria quam ip exteros asupicalus. e lipparinus el Nysaus, less sed Hipparinus el Nysaus, less sed frères de Danys nommés par les historiens, lui surrécurent, el l'unique étanois, acço qui puisse venir à l'appai do ce passage de Justin est l'inscription d'Albhese, que nous avons cité plus haut, p. 270, el ab l'on nomme les lis de Denys, Denys el Hermocrite. Ce dermier, dont il m'est plus question ailleurs, fut-il en effet victims de la jalonsie de son frère?

# 276 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

pour que le traité fût plus solide. Le roi, ne doutant plus des vues ambitieuses de son parent, le fit embarquer précipitamment pour la Grèce, sans entendre ses justifications. Toutefois, comme l'exil de Dion causait une grande agitation dans le public, et même dans le palais, Denys assura que cet éloignement n'était que temporaire, et autorisa les amis de Dion à lui faire passer ses revenus <sup>1</sup>, qui étaient très-considérables, et permirent à l'illustre banni de tenir un grand état en Grèce.

# S XLII. DION, CALLIPPE, HIPPARINUS, NYSÆUS.

Dion vécut quelque temps à Athènes dans la société des philosophes; mais, informé des eccès du despotisme qui pesait sur Syracuse, et outragé lui-mème dans ce qu'il avait de plus cher, il résolut de renverser le tyran. Il réunit à Zaeynthe des guerriers au nombre seulentient de luit cents, mais tous éprouvés par des campagnes. Cependant, quaind

1 Nons suivons l'autorité de Plutarque (Vie de Dion, \$ 16), qui cite. Timée (passage omis dans les fragments de cet historien); Selon Diodore (XVI, 6), Dion, averti des manvais desseins de Denys contre lui ; se tint quelque temps caché en Sicile, d'où il s'enfuit avec son frère Mégaclès et Héraclide, général de Denys; puis, arrivé à Corinthe, il fit immédiatement les préparatifs de son expédition. Mais les événements n'ont pas marché si rapidement, Après le départ de Dion, Platon était resté quelque temps encore près de Denys; ensuite il revint en Grèce, Bientôt cependant le tyran éprouva si vive-

ment le désir de converser encore avec Platon, qu'il le fit presser par Archytas de revenir. Platon, dans. l'espoir d'être utile à Dion, entreprit pour la troisième fois le voyage de Sicile. Mais, an bont de quelque, temps, Denys se refroidit pour le philosophe, cessa de le loger dans son-palais, et le laissa exposé anx insultes et presque aux mauvais traitements de ses gardes. Archytas intervint pour que Platon fût reconduit en sureté à Athènes. Ce fut après ce retour, et lorsque Denys eut donné en mariage à Timocrate la femme de Dion, que celui-ci préparà son expédition.

ils appririent que la Sicile était le fut de l'expédition; qu'avec de si faibles moyens Dion voulait attaquer la monarchie la plus puissante de la Grèce, ils furent un instant glacés de crainte. Leur chef leur représenta que la Sicile les attendait comme des libérateurs, et qu'ils allaient, moins pour y faire l'office de soldats, que celui de généraux ¹. Toutefois, sur mille exilés syracusains qui habitaient en Grèce, trente seulement osèrent se joindre à Dion. Cè général, n'ayant que deux vaisseaux de charge accompagnés de trois galères², tint la haute mer pour éviter la rencontre de Philistus, qui croisait près des côtes d'Italie, et, après avoir essuyé une tempête qu'il e jeta sur les côtes d'Afrique, il vint débarquer à Minoa, petite place occupée par les Carthaginois et dont le commandant lui était connu. Il y déposa les armes qu'il

Plutarque rapporte qu'il y eut à cette époque une éclipse de lune dont les tronpes de Dion fnrent d'abord effrayées, mais que les devina expliquèzent comme un présage favorable. D'après Calvisius, cette éclipse est celle du 9 août 357. Le même savant place au 29 février 357 une éclipse de soleil prédite par Hélicon, et qui eut lieu, dit Plutarque (Dion, S 21), pendant le troisième séjour de Platon à Syracuse. Cependant, il nous semble difficile de placer les événements que nous venons de rapporter dans les sept mois qui séparent ces deux éclipses. En ontre, Platon, dans sa lettre VII, qui est une des antorités de Pintarque, dit qu'à son retour de Sicile il rencontra Dion aux jeux olympiques, et qu'à la suite de leur entretien, Dion résolnt son expédition. Or, la célideration des jeux olympiques tombs en 36-6 a 356. Diodro place l'expédition de Dion sous l'archontat d'Agathecie, en 35-7, là la lettre de Platon et authentique, ce serait donc en 36- qu'il aurait donc en 36- qu'il aurait comment les préparaits de son expédition. L'éclipse de soleit dosserée à Syracues pecudini e séglour de Platon et au l'accident le soleit de l'accident d

<sup>2</sup> Démosthène, dans lé discours coutre Leptine, en parlant des coups imprévus de la fortune, cite Dion, qui, avec un vaisseau roind et une poignée de soldats, reuversa le puissant empire de Denys. Odé ye é

## 278 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

avait apportées pour ses partisans et se hâta de marcher sur Syraeuse, d'où précisément Denys était parti depuis quelques jours pour l'Italie avec une flotte de quatre-vingts vaisseaux. Sur la route, Dion fut joint par quelques troupes d'Agrigente, de Géla, de Camarina, et.même par quelques-uns des Sicules et des Sicaniens de l'intérieur. En approchant de Syracuse, il vit accourir à sa rencontre une foule nombreuse, mais sans armes; car Denys, se défiaut des Syraeusains, ne leur en laissait pas entre les mains. Timocrate, celui même à qui le tyran avait donné la femme de Dion, commandait la ville, et s'empressa d'envoyer vers Denys pour l'avertir de ce qui se passait. Le messager ne s'étant pas acquitté de sa mission, ce prince n'apprit que beaucoup plus tard le danger qui menaçait sa capitale. Elle était gardée principalement par les Campaniens et les Léontins; Dion leur fit donner faussement avis qu'il se disposait à attaquer leur ville. Ils abandonnèrent aussitôt Syracuse! pour aller défendre leurs foyers. Le petit nombre de partisans de Denys se renferma a la hâte dans la citadelle de l'He, et Dion pénétra sans obstacle dans Syracuse. Son entrée dans cette ville, à la tête : de ses troupes et accompagné des hannis revêtus de robes blanches et portant des couronnes, ressemblait à une pompe

νόν δυ Διογώσιος ήλπισεν άν ποτ' ίσως πλούς ερογγόλω και εραπιήταις όλιγοις Δίωνα ελθόντα έπ' αὐτὸν έπες, λεϊν τὸν τριήρεις πολλός και ξένους και πόλεις κέκτημένου.

¹ Diodore (XVI., 10) fait entrer Dion à Syracuse à la tête de cinquante mille hommes. Plutarque, avec plus de probabilité, ne lui en donne que cinq mille. Le nombre de cinquante mille, dans Diodore, ne provient pas d'une faste de copiate, car il lui donnait déjà vingt mille hommes avant que aon armée fut grossie des Syracusains venus audevant de lui. C'est avec la nême esagération que Diodore éraibe, à cette époque, les forces de Denya à quatre cents fuiremes, cent mille hommes d'infanterie et dix mille cavaliers.

religieuse. Les Syracusains s'empressaient de répandre des fleurs sur leurs pas, et d'offrir des sacrifices d'actions de grâce pour leur liberté recouvrée après cinquante ans de servitude 1. Dion convoqua l'assemblée, et la remit en possession de ses droits. Le peuple l'élut général absolu d'autocrator , ainsi que son frère Mégaclès. Diou s'empara des Épipoles, délivra tous les prisonniers qui y étaient détenus, et y fit quelques fortifications. Denys, qui était rentré dans la citadelle, feignit d'êtré disposé à abdiquer, et, pendant que les principaux Syracusains étaient dans l'île pour conférer avec lui, et que dans la ville on était sans défiance, il fit une sortie et s'empara des retranchements élevés devant la citadelle. Mais, grâce au conrage que Dion déploya dans cette affaire, où il fut blessé, les mercenaires de Denys furent contraints de se renfermer de nouveau dans la citadelle. Cependant, comme il était toujours maître de la mer, il se maintenait et faisait même éprouver de la disette dans la ville. Vers ce temps, les Syracusains recurent un renfort de quelques galères amenées du Péloponnèse par Héraclide réfugié syracusain, qu'ils élurent amiral. Ge choix porta quelque ombrage à Dion, et fut, dans la suite, l'occasion de nouvelles discordes civiles. Peu de temps après l'arrivée d'Héraclide, Philistus, qui commandait la flotte de Denys, vint devant Syracuse. Il y eut un combat naval, dans lequel Philistus fut entièrement défait et tomba aux mains des Syracusains, qui trainèrent ignominieusement par les rues le cadavre de ce vieillard digne d'une meilleure fin.

<sup>\*</sup> Diodore (XVI, 11): Πεντηκονναετούς δυλείας πεπειραμένοι. Plutarque (Dion, 5 31) dit quarante-luit hns. L'élection de Denys comme

αυτοκράτωρ étant de l'an 406 avant J. C. et l'expédition de Dion de l'an 35γ, nous trouvons entre ces deux dates un espace de quarante neufans.

## 280 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

Denys perdait en lui un homme de guerre expérimenté et le plus ferme soutien de son autorité 1. Désespérant désormais de reprendre Syracuse, il quitta secrètement la citadelle, dont il confia le commandement à son fils Apollocrate, et il se retira en Italie 2. L'amiral Héraclide, qui avait laissé évader le tyran, pour prévenir les reproches qu'il avait encourus, youlut exciter du trouble dans la ville et du mécontentement contre Dion. Une lettre, perfidement calculée, dans laquelle Denys engageait Dion à s'emparer du pouvoir. avait déjà répandu dans Syracuse des défiances contre lui. Son austérité, la préférence qu'il donnait à des Corinthiens pour les emplois, et l'intention qu'il avait manifestée de rétablir le gouvernement aristocratique, excitèrent les passions populaires. Les démagogues demandèrent un partage des terres et l'élection de nouveaux généraux. On en élut vingt-cinq, au nombre desquels était Héraclide, qui avait provoqué ce mouvement; et Dion se retira à Léontini suivi de ses soldats, que les Syracusains essavèrent d'abord d'attirer à eux, et finirent par attaquer dans leur retraite 3. Denys envoya d'Italie Nypsius ravitailler la citadelle. Ces secours arrivèrent au moment où la garnison, réduite par la famine, était sur le point de se rendre. Les Syracusains attaquèrent cette escadre avant qu'elle eût

Disolore (XVJ, 16), A accord en cela avec Ephore (Plut. Dion, \$40), dit que Philistus se tua pour ne pas tomber vivant aux mains de ses adversaires. Selon Timonide, témoit aver faits, les Syracusains, après lui avoir fait subir de nombreux outrages, lui coupérent la tête, et firent Jeter son corps aux latonjes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Denys await offert de renoncer à la couronne si on voulait le Jaisser se retirer avec ses mercenaires et ses trésors, et lui assurer le revenu d'une terre que Plutarque (Dien, 5 & 2) nomme Gyate. Les Syracassins, à l'instigation des démagogues, refusirent ces conditions.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est sans doute à cette époque

achevé complétement son déchargement, et remportèrent l'avantage; mais, tandis qu'ils célébraient leur victoire par des festins et des orgies, Nypsius, voulant prendre sa revanche, fit escalader la nuit les murailles de la ville par ses mercenaires. Les soldats et même les généraux Syracusains, pris de vin, accoururent en tumulte, et furent aisément défaits. Pendant deux jours la ville fut à la merci des troupes du tyran, et, n'ayant plus rien à ménager; elles mettaient le feu aux maisons après les avoir pillées. Dion, que les citoyens avaient été implorer dans leur détresse, accourut à la tête de ses fidèles mercenaires, malgré les injures qu'il avaitreçues, et, surprenant à son tour les troupes de Denys dispersées dans la ville, il en fit un grand carnage et força le reste à regagner précipitamment la forteresse. Les Syracusains, sauvés par Dion, lui décernèrent de nouveau le titre de général absolu sur la proposition d'Héraclide lui-même, auquel il avait pardonné, et qu'il maintint dans la charge d'amiral. Cependant, ce dernier ne tarda pas à reprendre ses menées contre Dion, qui avait indisposé le peuple en rapportant les décrets relatifs à la loi agraire. Un jour que ce général avait éprouvé un petit échec en combattant contre le Spartiate Pharax, qui commandait un corps de partisans de Denys, Héraclide partit secrètement avec ses vaisseaux pour venir s'emparer de Syracuse, Il y trouva Dion, qui, averti de son projet, avait fait tant de diligence qu'il l'avait devancé. Déconcerté dans cette tentative, cet homme jaloux voulut lui susciter un rival dans uu nommé Gésyle, général spartiate, prétendant que ce titre lui donnait droit à l'autorité. Mais Dion répliqua que, s'il fallait absolument

que les Syracusains avaient pour un pessage de Théopompe cité plus chefs Héraelide et Athénis, d'après haut, p. 25 et 26.

#### 282 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

un général spartiate, on devait encore le choisir, puisqu'il avait été reçu eitoyen de Sparte. Gésyle se désista de ses prétentions, et amena une réconciliation entre Héraclide et Dion. Celui-ei, malgré ces contrariétés, n'avait cessé de tenir la citadelle étroitement investie, et les assiégés ne recevant plus de secours, Apollocrate capitula: Il abandonna tout le matériel de guerre et se retira sur cinq galères avec sa mère, ses sœurs et les personnes de sa suite. Dion recouvra par ce traité sa femme et son fils, retenus jusqu'alors cu captivité. Il remit aux mains des Syraeusains cette citadelle qui avait été si longtemps le séjour de leurs oppresscurs. Pour lui, il continua à vivre dans sa maison avec la plus grande simplicité et s'appliquant à rétablir l'ordre dans Syracuse. Héraclide, qu'il avait appelé à faire partie du sénat, refusa en disant que, puisqu'il n'était plus rien, il irait comme tout le monde à l'assemblée du peuple. Il faisait un crime à Dion de n'avoir pas rasé la citadelle, ni permis au peuple de tirer le corps de Denys l'Ancien de son tombeau 1, Las d'être contrecarré dans ce qu'il croyait le bien du pays, Dion ne retint plus le bras d'hommes toujours empressés de rendre aux maîtres de funestes services. Héraelide périt assassiné. Les honneurs funèbres que Dion lui fit rendre et ses discours calmèrent momentanément les regrets du peuple. Cependant, une agitation sourde, même dans l'armée, que l'austérité de Dion indisposait, montrait qu'on n'attendait qu'un elief nouveau pour se rallier à lui. Cette perspective .

<sup>1</sup> Plutarque, Dion, 5 5q. Dion, imbu dés idées de Platon, voulais établir à Syracuse un gonvernement sur le modèle de celui de Sparte; une rovauté tempégie par un mé lange d'aristocratic et de démocratie. Il faut lire la quatrième lettre de Platon à Dion, qui se rapporte à cetté époque. tenta l'Athénien Callippe 1, qui avait suivi Dion dans son expédition, partagé ses dangers, ses triomphes, et obtenu toute sa confiance. Il s'était depuis quelque temps spontanément charge d'instruire ce prince des complots qui pouvaient se tramer contre lui, et, à la faveur de ce rôle équivoque, il se liait avec les mécontents, sans déplaire à celui qu'il feignait de servir. Ses démarches avaient éveillé les soupcons de la femme et de la sœur de Dion, mais il les rassura par les serments les plus sacrés, et Dion répondit aux avertissements de sa famille, qu'il aimait mieux perdre la vie que se défier d'un ami. La mort du fils de Dion 2 fut pour Callippe une occasion de presser l'exécution du forfait qu'il méditait. Il répandit le bruit que ce prince, se voyant sans héritier, voulait appeler à lui succéder Apollocrate, fils de Denys, et son petit-neveu. Des soldats de Zacyuthe entrerent dans la maison de Dion tandis qu'il était à causer avec quelques amis, et l'assassinèrent sans qu'aueun des assistants eût le courage de le secourir 3. Sa sœur et sa femme, alors enceinte,

C'est le nom que lui donnent Diodore, Plutarque, Athénée, Suidas, etc. — Cornélius Népos (Vie de Dion, 8 et 9) le nomme Callistrates, et son frère, Philocrates ou Philostratus,

son pres, rancoratevon prinostrano, "I lipparimos, lis de Dion, clezé an milicit des astellites de Deory, auxilicit des astellites de Deory, auxilicit des one fance, imbu des vices qui régnaient dans cetto cour. Son caractère empordé ne put se soumettre à la séverité de son père, ci, Alorcasion d'une contarriété poérile, il se précipita du hant de la majorn. [Plataque, Dion, 5 61, vtl Conçulation à Apellon, 33. — Corrélitus Népos, lée de Dion, 33.3 Timée nommait le fils de Dion Arétaus, du nom de sa mère. Plutarque (Dion. 5.35) dit qu'il suit de préférence l'autorité de Timonide.

3. Aristippe, dans le livre IV de son ouvrage περὶ πελαιῶς τρυξθε, cité par Diegène Laërte (Vie de Platon), rapportait l'épitaphe suivante, attribaée à Platon, et qui se lisait sur le tombeau de Dion, à Syracuse. (Voyez Anthol; pal., VII, 99-)

Δάχροα μέν Εκάθη τε και Ιλιάδεασι γυναιξί

Μοιραι έπέκλωσαν δή ποτε γεινομέναιε.

### 284 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SIGILE.

furent jetées en prison, et Callippe s'empara sans résistance de l'autorité suprème, dont il ne jouit pas Jongtemps. Les parents et les amis de Dion è échouèrent à la vérité dans une tentative qu'ils firent pour le renverser, et ils furent obligés de se retirer chez les Léontins; mais, pèu de

Σοί δέ, Δέων, ρέξαντι καλών έπινίκιον έργαν

Δαίμονες εύρείας ελαίδας εξέχεαν. Κεΐσαι δ'εύρυχόρφ έν πατρίδι τίμιος άςοῖς,

Δ έμου έκμήνας θυμόν έρωτι Δίων.

Apulée (Apolog.) traduit cette épitaphe, et rend le cinquième vers par ces mots : Civibus ingenti in patria laudate jaces nunc, M. Consin, dans sa traduction des œuvres complètes de Platon (t. XIII, p. 208), a préféré suivre la traduction de Ménage, qui nons paraît l'avoir écarté du sens véritable :-« Mais toi, Dion, tu as pu remercier les dieux de tes brillants anccès. Ils t'ouvrent une vaste carrière. Te voilà, dans ta noble patrie, honoré de tes concitoyens. » Les mots éxyées» έλπίδας, « perdre ses espérances, » et xelou, indiquent assez que Platon déplore, dans ces vers, la perte de son ami.

Cornélius Népos dit que Dion était, agé de de cinquante-cinq ans lorsqu'il mourut, et de rétour à Syracuse depuis quatre ans. Aristote [Pol. 131] (5), ch. 8] parle de meutre de Dion à l'occasion des tyrannies qui se perdent par suite des dissensions dans la famille régnante : \( \text{\text{accession}} \) de la la famille régnante : \( \text{\text{\text{accession}}} \) Alson d'aparecions, indestrité dos, nai proposibilos no digues, facilines tefalois despláge, Le récent traducteur a rendu le deruier mot par nourut por après, ce qui n'indique pas suffisamment que ce fut de mort violente. Ce assant cherche aussi à chablir, dans une note sur le commencement de ce paragraphe, qu'Aristote y fait allusion à Timeléon, ce que nous ne saurinos admettes.

<sup>1</sup> Diodore, après avoir décrit en détail les combats de Dion jusqu'à sa victoire sur Nyosius, pesse sous 'ailence les événements subséquents jusqu'à la mort de Dion, qu'il rapporte en peu de mots, l. XVI, 31, olympiade cv1, 3.

Selon Cornélius Népos, les Syracussins, affligé de la mort de Dion, lui érigèrent un tombenn dans la ville de la companie de la companie de a'accorde goste sice l'élévation au pouvoir de Callippe, Il est vrai que ce demire n'avait pas pris une part ostensible au meurtre de Dion, et qu'il a pu lui rendre des honneurs furbbres, comme Dion lui-ménne avait fait à l'égard d'Henchide.

<sup>2</sup> Platon, lettre VIII; Τοῖς Δίονος οἰκείοις νε καὶ ἐτρίροις. Cette lettre fournit d'utiles renseignements. temps après, Hipparinus, fils de Denys l'Ancien et d'Aristo-maché, s'étant présenté avec des forces devant Syracuse en Palsence de Callippe, rentra en possession du pouvoir paternel, dont il jouit deix ans¹. Callippe, à la tête des mercenaires qui étaient restés attachés à sa fortune, continua quelque temps à guerroyer en Sicile. Il perdit dans unç attaque coutre Messine une partie de ses troupes. Le sort lui parut plus favorable à Rhégium. Avec l'aide de Leptine, il en expulsa la garnison que Denys tenait encore dans cette ville; mais il y fut assassiné, quelque temps après, par Leptine et Polysperchon², (Olymp. cviil, 2; avant J. C. 361²)

L'histoire de cette époque n'offre qu'une série de trahisons. La sœur de Dion et sa veuve, qui ayait donné le jour à un fils dans la prison, furent quelque temps recueillies par Hicétas, qui avait été l'ami de leur famille; mais, gagné par les ennemis de Dion, il les fit embarquer pour le Péloponnèse avec ordre aux matelois de s'en défaire en route; et l'on dit que ces malheureuses femmes et l'enfant furent jetés vivants à la mer. Quant à Hipparinus, nous n'avons aucun détail sur son-règne. Il paraît seulement qu'il avait hérité de son père le goût du vin, auquel il s'adonnait immodérément. Il périt de mort violente et eut pour successeur son frère Nysœus, qui n'a laissé de même d'autre souvenir

<sup>1</sup> Platarque (Dion, 5 64) dit simplement que Callippe, en voulanta 'emparze' de Catane, pordit Syracque. C'est Diodore (XVI, 36) qui nous apprend qu'elle lui fut enlevée par Hipperintus. Ce prince, selon Polyen (V, 4) était à Léontini quand il apprit l'absence de Callippe. Or, commeneus avons vu que les parrents de Dion, après leur tentitive infruetueuse, x'é-

taient retirés dans cette ville, et que, dans la VIIIº lettre de Platon, Ilipparinus est un de ceux que ce philosophe conseille d'appeler au pouvoir, il est probable que ce prince faisait cause commune ávec les amis de Dien:

<sup>1</sup> Plutarque, Dion, 5 64. — Athénée, l. XI, p. 509.

Diodere, XVI, 44.

### 286 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE

de son règne, que celui de ses orgies, de son faste et de ses violences <sup>1</sup>.

Prévoyant sa fin prochaine, il se livrait sans aucune retenue à toutes ses passions. Il faut qu'îl se soit rendu bien odieux ou bien méprisable, puisque Denys réussit à l'expulser, et, à la tête d'une poignée de mercenaires, reprit cette même ville de Syraeuse, dont il avait êté forcé par Dion de sortir dix ans auparavant<sup>2</sup>, alors qu'il disposait de forces immenses. Comme on pouvait sy attendre, Denys, aigri par sés malheurs et les atrocités dont sa famille avait été yictime<sup>2</sup>, se montra plus cruel que jamais. Aussi les Syraeusains invoquérent-ils de nouveau un libérateur. Ils s'adressèrent à Ilicétas, qui commandait à Léontini. Celui-ci vint mettre le siège devant Syraeuse; mais, le manque de

Parthénius (Narrat, ch. xxxv) a raconté la mort d'Hipparinus.

<sup>3</sup> Suides, su mot \( \) \( \) \( \) Aire, parke de \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(\) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

.º Plutarque, Timoléon, \$5 1 et 15. Selon Justin (LXXI, 3), Denys harrait régné que six ans à Locres, et serait rentré à Syracuse lorsqu'il était dójà expulsé par les Locriens, ce qui est invaisemblable. «Cum his artibus per annos sex regnasset, conspiratione Locrorum civitatepulsus, « in Sieiliam redit, Ibi Syracusas see euris omnibus, post longam intercae pedinem pacis, per proditionem recipit. - Strabon (l. VI) dit que Denys partit volontairement de Loores avec son fils Apollocrate pour reconquérir Syracuse, et ce fut pendant cette absence que les citoyens massacrèrent la garnison qu'il y avait laissée et. s'emparèrent de sa famille. Malgréles prières de Denys et l'intervention des Tarentins, ils préférèrent soutenir un siège plutôt que de lui rendre sa femme, ses deux filles et son plus jeune fils. Plutarque [Timoléon, \$ 15] rapporte les cruautés commises sur la semme et les filles de Denys, et il ajoute : raira ués ous és rois repi Alyvos angibus yéypanlas. Cependant on ne lit rien à ce sujet dans sa Vie de Dion.

vivres l'ayant force à se retirer. Denys voulut le poursuivre sur la route de Léontini. Hieétas fit volte-face, battit le tyran et, le ramena si vivennent, que ses troupes et celles de Denys entrèrent pèle-mèle à Syracuse, et que ce derfut réduit encore une fois à se renfermer dans la citadelle.

# S XLIII. TIMOLÉON.

Pendant cette guerre civile, les Carthaginois avaient debarqué une armée eonsidérable en Sieile, dont ils tâchaient depuis longtemps de eapter les habitants. Les Syraeusains envoyèrent alors des ambassadeurs à Corinthe supplier leur métropole de les secourir. Hicétas consentit à cette ambassade, d'ont il n'attendaît aueun résultat; mais, ne voulant expulser le tyran que dans l'espoir de lui suecéder, il s'assura secrètement la protection des Carthaginois et leur aide contre Denys. Il envoya même une seconde ambassade à Corinthe dire que le secours précédemment demandé n'était plus nécessaire, et que d'ailleurs les Carthaginois s'y opposeraient. La connivence manifeste d'Hicétas avec les barbares décida l'envoi de l'expédition. Les Corinthiens choisirent pour cette mission Timoléon, chez qui l'amour de la liberté était poussé à un tel point, qu'il n'avait pas reculé devant le meurtre de son propre frère pour l'empêcher de s'emparer de la tyrannie. Timoléon se hâta donc de faire voile vers la Sicile avec dix galères de Corinthe et de Corcyce, et aborda à Rhégium peu de jours après la victoire d'Hicétas sur Denys. dont nous avons parlé. Il y trouva une eseadre carthaginoise venue pour s'opposer à son passage en Sicile; mais il trompa sa surveillance en faisant amuser les navarques par de beaux discours dans l'assemblée, tandis que les bâti-

ments mettaient à la voile, Il arriva ainsi à Tauroménium. où Andromachus, père de l'historien Timée, avait réuni depuis quelque années (olymp. cv. 3; avant J. C. 358) les anciens habitants de Naxos, et fondé une ville qui, dans la suite, acquit beaucoup d'importance!, Andromachus fournit à Timoléon tout ce qui dépendait de lui pour le succès de son entreprise2. Elle offrait de grande difficultés; ear Timoléon n'avait qu'un millier d'hommes, et Hicétas, se déclarant ouvertement pour les Carthaginois, avait appelé leur flotte dans le grand port de Syracuse. Les villes de Sicile, qui se souvenaient de tout ce qu'elles avaient eu à souffrir des troupes étrangères venues, à diverses époques, sous prétexte de les délivrer, montraient peu d'empressement à recevoir Timoléon. La ville d'Adranum était partagée entre ceux qui. voulaient appeler le général corinthien et ceux qui tenaient pour Hicétas. Celui-ci vint de Syracuse pour appuyer ses partisans. Timoléon, informé de sa marche, accourut de son côté, l'attaqua à l'improviste et le battif. Non-sculement cette victoire lui ouvrit les portes d'Adranum, et lui procura

i Nota avota parle plan haut de l'Asalisament des Siculos sur le Taurono, qui donna naissance à l'automent, et de leur expolision par Denys. La prospérité de cette ville est attentée par les ruines d'un magnifique thétre qui donnient la petite ville de l'avornien. On ya retrouvé plusieur inscriptions relatives aux exerciers du gymnase. (Bormann, p. 538, à la suite de Sicule de Deville, et Castelli, p. 10.1) Ses médalle portent, d'un côté, la tête d'Apollon Archègie, et, as revers.

une grappe de raisin, aucien symbole de Nasos, d'autres un taureau cormupète, allusion au nom de Tauroménium; une lyre, un trépied, et la légende TATPOMENITAN. Sur quéques-utnes, on voit, au lieu d'apollon, une tête de vieillard que l'on a pris pour hadromachus. (Voy. Burm. Comment, ad man Sir. p. 37-2.)

Comment, ad num Stc. p. 372.)

<sup>a</sup> Marcellin, Vie de Thucyd. Τέμαιος ο Ταιρομενίτης Τιμολέοντα ύπερεπάνεσε τοῦ μετρίου, καθότι Ανδρόμαχον τὸς αὐτοῦ ἐαπέρα οὐ καπέλωσε
τῆς μοναρχίας.

l'alliance de Mamercus, tyran de Cataue; mais Denys lui fit dire qu'il était prêt à lui remettre la citadelle et à se rendre. Timoléon s'empressa, de profiter d'un succès si inespéré, et fit passer dans la citadelle, à l'insu des Carthaginois, des troupes corinthiennes, auxquelles Denys remit tout le matériel de guerre que renfermait a place, et il vint se livrer à leur chef. Cetulei le fit conduire à Corintie 1, où il vieut en simple particulier, donnant à la Grèce le spectacle d'un des plus grands retours de la fortune 2, et se dérobant aux baines qu'il avait amassées contre lui pendant sa prospérité, par l'état de dégradation dans lequel il sembluit se

¹ Diodore, Jiv. XVI, 70 : O yby or few pacing replane per O yby or few pacing reports and the pacing report of 
Selon Phatrayus [5 2]; Timolson obligo Bernys A capitaler dinquates journ après son arrivé en Sicile. Diodore place l'expédition de Timotion et la victoire aux Hiroles à Marnum en 333, la fuite des Carthaginois en 344, vi et din l'addication de Denys l'ainées suivantée, sous l'archontat de Pytholose. Seban ce histoires, Timoléen, famindistement après la victoire d'Adrasum, pononsivit Hischtas j'usqu'à Syracuso, dont il occupa une partie, tundis que l'Actrodine et Negolis dialeira na mains d'Hotsu, Negolis dialeira na mains d'Hotsu, la citadelle occupée par Denya, et le, grand port par les Carthagiosis. Le, récit de Plutarque, plus circonstancié, nous parait préferable. Nous placcons douc la retraite de Denya an communicement de 346. Diodore a, commis ici (cl. t.xt) une autre crretur chronologique que nous arons relevée danala notice sur Théopompe, p. 31.

\*Les Lucédémonieus répondirent à une lettre arroquete de Philippe de Marcéloine par ces acels mots ; Davys à Geritele, (Direite, Blete, (Direite, Blete, (Direite, Blete, Despes de gars).—On cite plusieurs réponses de Benys qui montrent qua mulière de la crapule dans laquelle als ploto ... grait, son esperi niturel et un sentiment de dignité se réveillairent que'quérisse en lui, et que les enseignents de la phisicophie, dont il n'avait guère profiét sur le trône; l'Endisent au moins à supporter Endistent au moins à supporter didirect (Vey. Plutarque, Apophi. ... -Cicíron, Fare, quest. III, 1, ... -Cicíron, Fare, quest. III, 1, ...

complaire. Cependant Hicétas, appuyé par les forces nombreuses des Carthaginois, se maintenait dans Syracuse et bloquait toujours le château. Afin de couper les secours que Timoléon y faisait passer d'Adranum et de Catane, il partit avec Magon, le général carthaginois, pour attaquer Catane. Mais il lui advint, comme précédemment à Callippe, de perdre ainsi ce qu'il tenait. Le commandant corinthien de la citadelle s'empara, pendant son absence, de l'Achradine, ce qui le fit revenir en toute hâte, sans avoir accompli son projet. Vers le même temps, un renfort que les Corinthiens avaient fait passer par l'Italie, ct qui attendait depuis quelque temps une occasion favorable, trompa les croisières carthaginoises, et vint grossir l'armée de Timolèon, qui se saisit de Messine et marcha droit contre les Carthaginois, quoique ses forces fussent loin d'être égales à celles des ennemis 1. Mais, avec le même bonheur qu'il avait en depuis le commencement de cette campagne, et dont lui-même rendaît publiquement grâce à la fortune; if ne

! Pcut-être doil-on rapporter à cette première campagne: do Timoléon contre les Carthaginois deux fragments de Timée, nº 134, Polybe (XII, 25 et 26) dit qu'ils se lisent à la fin du XXIº livre. Le dernicr éditeur de ces fragments, dans la supposition que ceux-ci s'appliquaient à la bataille contre les Carthaginois en 340, croit devoir les transporter dans le XXIX' ou le XXXI' livre, correction qui ne nous paraît pas suffisamment motivée. L'un de ces passages que Polybe critique est le début d'une allocution de Timoléon à ses soldats : L'univers étant divisé en trois parties, dont Tune se nomme l'Asie, Laire la Libye, la denuite l'Ebre, la denuite l'Ebre, ce, ci. à M. Geller a rassemblé un grand nombre de passages pour montrer que cette division géographique aust pour elle de bannes autorités. Mais ce que Hölybe a voulh bilimér, ce neus semble, ce n'est pas l'exactional de cette division, mais le racticular de cette division, mais le racticular de cette division, mais le militaire en présence de l'exameni. Le même d'fints te mentre, seivant Polybe, dans d'autres barangues de Tinnée (fc. 97). Inténé (fc. 97). Inténé (fc. 97).

trouva plus les Carthaginois à Syracuse. Magon, alarmé des rapports qui s'étaient établis entre ses mercenaires grecs et la garnison de la citadelle, qui leur reprochait de servir-des barbares, se retira précipitamment sans attendre Timoléon, et retourna en Afrique, où plus tard il se donna la mort pour échapper à l'ignominie de cette retraite. Hicétas montra plus de résolution. Ouoique réduit à ses propres forces, il se défendit dans les Épipoles; mais Timoléon les enleva à main armée. Une fois maître de toute la ville, il ne voulut pas, comme Dion, laisser subsister la demeure des tyrans, et il appela les Syracusains à la démolir. Il ne resta bientôt plus pierre sur pierre de la citadelle, des palais et des tombeaux qu'elle renfermait, et sur leur emplacement on éleva des portíques et des tribunaux. Mais ee n'était pas assez d'avoir arraché Syracuse à ses oppresseurs, il fallait la repeupler et rendre des laboureurs aux campagnes; car les révolutions qui désolaient la Sicile depuis plusieurs années, avaient fait émigrer une partie des habitants. L'herbe eroissait dans les rues désertes de Syracuse, et les animaux sauvages venaient jusqu'aux portes de la ville, dans les champs restés incultes. Timoléon écrivit à Corinthe pour inviter tous les Grecs de Sicile à rentrer dans leur patrie, et. engager de nouveaux colons à s'y fixer. Par suite de cette proclamation, dix mille Grees se réunirent dans le Péloponnèse pour être transportés à Syracuse, où il en était arrivé aussi une foule de l'Italie. Athanis, historien de Timoléon, dit que le nombre des nouveaux colons s'élevait à soixante mille. Le général corinthien leur distribua des terres 1; il rétablit aussi les finances en faisant vendre, pour

Selon Diodere (XVI, 82), Timoleon établit quarante mille citoyens dans le territoire de Syracuse et dia mille dans celui d'Agyrium.

le compte de l'état, les maisons abandonnées de Syracuse, en laissant toutefois aux aneiens propriétaires qui se représentaient, la faculté de rentrer dans Jeurs biens. Il fit vendre aussi un grand nombre de statues érigées à diverses époques, après les avoir soumises à une sorte de jugement, La statue de Gélon fut seule conservée. Il rétablit le gouvernement démocratique pur, et, aidé de Céphalus et de Dionysius, il perfectionna la législation civile. Enfin il établit la magistrature annuelle des amphipoles de Jupiter Olympien, dont le nom devait servir à désigner l'année, comme à Athènes celui de l'archonte éponyme, et à Rome les noms des consuls. a Calliménès fut le premier revêtu de cette charge honorable. qui se conscrvait eneore du temps de Diodore de Sicile, plus de trois siècles après son institution; mais qui avait perdu beaucoup de son importance depuis la conquête romaine. Ces soins d'organisation intéricure ne devaient pas absorber uniquement Timoléon ; car une nouvelle gucrre menaçait la Sieile. Les Carthaginois, qui avaient fait mettre en eroix le eorps de Magon pour avoir abandonné trop aisément Syracuse, préparaient contre elle une autre expédition. Timoléon, dont les troupes n'avaient pas recu de paye depuis longtemps, leur fit faire une incursion sur les possessions des Carthaginois en Sicile, et le riche butin qu'elles en rapportèrent acquitta et au delà leur solde arriérée. Il enleva aussi plusieurs places aux ennemis et obligea Hicétas, qui s'était retiré à Leontini, et Leptine, tyran d'Apollonie, à rompre leur alliance avec Carthage. Ce dernier même se démit du pouvoir, et alla, comme Denys, finir ses jours à Corinthe. Sur ces entrefaites, les Carthaginois abordèrent à Lilybée avec deux cents galères et mille vaisseaux de charge portant une armée de soixante et dix mille combattants.

sous la conduite d'Asdrubal et d'Hamilear, qui se flattaient d'expulser définitivement les Grees de la Sicile.

Timoléon, quoiqu'il n'eût à opposer à ces forces que dix à douze mille hommes, au plus; résolut d'aller au-devant des ennemis pour transporter le théâtre de la guerre sur le territoire étranger, et éviter ainsi aux villes grecques les malbeurs d'une invasion. En route, une partie des mercenaires se mutina en lui reprochant comme un acte de démence d'aller attaquer des forces si supérieures aux siennes, et cela loin de tout lieu de refuge. Timoléon n'hésita pas à renvoyer ceux des mercenaires dont les alarmes auraient ébranlé la résolution des autres. Habile à dominer l'esprit des soldats auxquels il avait inspiré de la confiance en sa fortune, il les encourageait par des présages de victoire, qu'il réalisa bientôt par ses talents stratégiques. Comme ils arrivaient sur les hauteurs qui s'étendent le long du fleuve Crimissus, le brouillard du matin, en se relevant, leur découvrit, sur l'autre rive, l'immense armée carthaginoise, qui se disposait à effectuer le passage. Les chars de guerre passaient en premier, puis venait le corps des citoyens de Carthage, remarquables à leurs boucliers blancs, et suivis des masses confuses de leurs alliés. Timoléon choisit habilement, pour les attaquer, le moment où une partie seulement de ces troupes avait traversé la rivière, et n'était pas encore formée en ordre de bataille. Il les, sit d'abord charger par sa cavalerie; puis, voyant que les chars de guerre la tenaient écartée, il marcha lui-même, avec l'élite de ses troupes, contre le corps des Carthaginois. Ceux-ci soutinrent d'abord bravement le choe; mais, tandis qu'on était au plus fort de la mêlée, il survint un orage furieux accompagné de grêle, que le vent poussait dans les yeux des

Carthaginois, et qui acheva de mettre le désordre dans leurs rangs. En même temps, la rivière, grossie par les torrents qui descendaient des montagnes, rendait le passage du reste de l'armée presque impossible, et fermait la retraite à ceux que les Grees avaient mis en fuite. La défaite des Carthaginois fut bientôt complète 1, et, sur dix mille morts qu'ils laissèrent sur la place, il y en eut plus de trois mille de Carthage même, désastre presque sans exemple pour cette république habituée à faire la guerre avec des mercenaires. Il y eut aussi un grand nombre de prisonniers, ct surtout un butin immense; car les Grees, après la victoire, passèrent le Crimissus et s'emparèrent du camp des Carthaginois. On apporta devant la tente de Timoléon un nombre immense de vases précieux, mille armures et dix mille boucliers. Le vainqueur choisit les plus belles de ces armes pour être consacrées dans les temples de Corinthe et de Syracuse. Le reste fut distribué aux alliés ou paya les fràis de la guerre. Timoléon laissa ses mercenaires sur le territoire des Carthaginois pour continuer'à y faire du butin, et ramena les troupes syracusaines dans leur ville, Elles n'y furent pas longtemps oisives, car Mamercus, tyran de Catane, et Hicétas, alarmés du succès inattendu de Timoléon, écrivirent à Carthage de renvoyer en Sicile de nouvelles troupes, si la république ne voulait perdre toute la Sicile. Les Carthaginois rappelèrent d'exil Gescon, fils d'Hannon?

<sup>7</sup> Diodore (XVI, 79) rapporte este biresse (olympia) cas, 1; 340 avent J. C.) Plutarque (Timoléon, \$30) indique que c'était vers l'été, et, dans la Vie de Camille, \$19, il précise le jour du mois de thargélion, le même où fut prise Troie par les Grecs, selon plusieurs historiens: Καὶ Καρχηθόνιοι περὶ Σικελίαν όπὸ Τιμολέφετος ἡτῖοντο τη ἐδδόμη Φθίνοντας, περὶ ἡν δοκεῖ καὶ τὸ Ιλιοκ ἀλώγαι.

dans les talents militaires duquel ils avaient grande confiance, Il passa en Sicile avec soixante et dix vaisseaux, et attira, par l'appàt d'une solde élevée, de nombreux mercenaires, même grecs; car les Carthaginois ne voulaient plus risquer leurs propres citovens. Quelques détachements des mercenaires de Timoléon furent surpris et taillés en pièces par Mamercus, aidé des Carthaginois 1. Timoléon rentra donc en campagne pour renverser tous les petits tyrans qui se maintenaient dans quelques parties de la Sicile, et y entretenaient la guerre civile. Ces chess, qui ne manquaient ni de courage, ni d'habileté, opposèrent un vive résistance. Tous pourtant finirent par céder à la supériorité du général corinthien. Hicétas et son fils Eupolémus furent faits prisonniers et mis à mort. Sa femme et ses filles, envoyées à Syracuse, furent également condamnées à mort par sentence du pcuple, sans que Timoléon s'y soit opposé, à causc, dit-on, du meurtre de la femme de Dion par Hicétas. Ainsi un crime devient, dans les temps de révolutions, le prétexte d'autres crimes. Euthydème, général d'Ilicétas, paya de sa vie quelques plaisanteries contre les Corinthiens. Les Carthaginois envoyèrent solliciter la paix. Elle fut accordée sous la condition qu'ils se renfermeraient dans leurs anciennes limites en decà de l'Alycus, et ne soutiendraient plus les tyrans. Mamercus, privé de leur appui, voulut en aller chercher chez les Campaniens d'Italie; il fut arrêté, traduit devant le peuple de Syracuse, et, n'ayant pu faire écouter son apologie, il voulut se tuer; mais il ne put échapper à l'ignomi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mamercus dressa un trophée, et, sur un des boucliers qu'il consacrail, il écrivit ce distique de sa façon, car il se mélait de poésie:

Τάςδ' οσηρειογραφείς και χρυσφεφαντηλέκτρους Ασπίδας άσπιδιοις είλομεν εύτελέσην. (Plul. Timol. \$31.)

nie d'un supplice. Vers ce temps, Timoléon fit aussi saisir dans le port de Syracuse et mettre à mort un Tyrrhénien nommé Posthumius, qui avce douze vaisseaux se livrait à la piraterie dans ces mcrs. Nicodème, tyran des Centoripins, et Apolloniade, qui commandait les Agyrinæens, furent aussi forcés de renoncer au pouvoir. Les Messiniens secouèrent le joug d'Hippon, et firent venir les enfants des écoles pour être témoins de son supplice. Ces actes rigoureux d'une réaction violente contre les tyrans firent heureusement bientôt place à des temps plus calmes. La paix attira en Sicile de nombreux colons. Agrigente et Géla furent repeuplées, la première par Magellus et Phéristus de Géla, la seconde par Gorgus de Céos, qui y rappelèrent tous les anciens habitants échappés à la destruction de ces villes par les Carthaginois. Timoléon augmenta aussi la population de Camarina et transporta les Léontins à Syraeuse. Il avait ramené dans cette ville la prospérité, la liberté, et le respect des lois, respect dont il donnait l'exemple jusqu'à obtempérer à la citation de quelques brouillons qui l'avaient traduit en justice.

Après avoir exercé huit ans les fonctions de stratége en Sicile, le libérateur de Syraeuse, qui avait perdu la vue, se démit de ses fouctions dans la h' année de la cx' olympiade (avant J. C. 337). Diodore marque cette aunée comme celle de sa mort¹; mais il parait, d'après Plutarque, qu'il véeut longtemps honoré à Syraeuse et consulté dans toutes les circonstances difficiles <sup>2</sup>. A sa mort, le peuple lui décerna des houneurs funchres aux frais du jubblie, et éleva son tombeau sur une place qui fut depuis ornée de portiques. Des jeux annuels furent institués en sa mémoire, et, par

<sup>1</sup> Diod. XVI, 90. - 1 Plut. Timol. \$ 43.

reconnaissance des services qu'il avait rendus, on decréta qu'à l'avenir les Syracusains, dans leurs guerres, demanderaient un général à Corinthe,

## 5 XLIV. AGATHOCLE.

Après les malheurs que la tyrannie de Denys et l'autorité passagère de quelques démagogues avaient causés à Syracuse, on devait croire que cette ville veillerait avec le plus grand soin et la plus grande prudence au maintien de la constitution que Timoléon avait rétablie. Cependant, moins de vingt ans après ce législateur, nous voyons s'élever à Syracuse, des derniers rangs du peuple, un tyran; il est vrai plein d'audace, et l'on peut même dire de génie, mais plus immoral, plus sanguinaire que ceux qui l'avaient précédé. Nous sommes à peu près sans renseignements sur ce qui se passa en Sicile depuis l'an 337 jusqu'au commencement du règne d'Agathoele. Les histoires de Théopompe et d'Éphore s'arrêtaient avant la mort de Timoléon. Celle de Timée comprenait le temps dont nous nous occupons; nous avons quelques fragments relatifs à Timoléon qui était son héros de prédilection, et d'autres sur Agathocle, dont il avait retracé la vie dans les cinq derniers livres de son histoire, avec toute l'animosité que l'on pouvait attendre de sa part contre l'homme qui l'avait exilé. Mais sur les temps intermédiaires, il ne nous fournit pas le moindre indice. Diodore de Sicile, dans les livres XVII et XVIII, s'occupe uniquement d'Alexandre et des pays avec lesquels ce roi fut en rapport; pourtant, dans la préfacc du dix-septième livre, il annonce qu'il joindra à l'histoire d'Alexandre les événements accomplis dans les diverses

parties du monde connu<sup>1</sup>; et dans le commencement du dix-neuvième livre, lorsqu'il prononce pour la première fois les noms d'Héraclide et de Sosistrate, il ajoute que le détail de leurs actions est rapporté dans le livre précédent<sup>2</sup>, où, cependant, on ne trouve rien sur eux, ce qui montre que les passages étrangers à l'histoire d'Alexandre ont été omis par les copistes.

La naissance d'Agathoele, comme celle de presque tous les hommes célèbres de la Grèce, a été entourée de merveilleux par les historiens anciens. Selon eux, son père, Careinus de Rhégium, retiré à Therma d'Himéra, alors occupé par les Carthaginois, aurait eu des visions elfrayantes pendant la grossesse de sa femme et aurait prié des Garthaginois qui se rendaient à Delphes de consulter le dieu. Ceux-cil ui rapportèrent un oracle d'après lequel l'enfant qui devait naître menaçait de grands malheurs les Carthaginois et la Sicile entière. Le père, effrayé, fit exposer l'enfant, mais sa mère parvint à le soustraire à la mort, le fit d'ever secrétement cheż un de ses frères nommé Héraciliée, et

¹ Diod. XVII. 1: Περιλαδόντες δέ τὰ τούτφ τῷ βασιλει πραχθέντα μέχρι τῆς τελευτῆς, συσεσαγράψομεν καὶ τὰ ἄμα πούτοις συντελεσθέντα ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι τῆς οἰκουμένης.

<sup>a</sup> Diod, XIX, 3: Too & Soure Algorith speakedre as 12 of 16 speakedre as 16

avait amené une goerre qui dara deux ans, et se termina dans la d'année de la car' olympiade. Les faits dont eette lacune nous a dérobé la connaissance sont donc de la a' anée de la car' olympiade, 3 si avant J., G. et il est à remarquer que les nous des deux archontes de cette olympiade manquent dans Diodore, nouvel indice d'une mutilation du texte.

<sup>3</sup> Ce nom était très-commnn en Sicile. On y trouve un Héraclide, fils de Lysimachus, général des Syracusains en 415; un autre, fils d'Aristo-

lui donna le nom d'Agathocle. Dans la suite, Carcinus, invité un jour à un sacrifice chez Héraclide, vit le jeune Agathocle, alors âgé de sept ans, et, frappé de sa beauté, se prit à pleurer en pensant à l'enfant qu'il avait fait périr et qui devait être du même âge. Sa femme, le voyant dans cette disposition, lui découvrit ce qu'elle avait fait, et ils reprirent leur enfant; mais, craignant d'être exposés, s'ils restaient parmi les Carthaginois, à cause de l'oracle qui avait couru, ils vinrent, après quelques années, s'établir à Syracuse, et y acquirent le droit de cité, lorsque Timoléon l'accordait à tout venant !. Carcinus, qui n'était pas riche, avait fait apprendre à son fils l'état de potier. On a dit qu'à cette époque Agathocle fit servir à des profits infâmes sa jeunesse et sa beauté. Damas, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de Syracuse, fournissait avec profusion à ses dépenses, et dans une expédition qu'il commandait contre Agrigente, et où Agathocle se faisait remarquer par le luxe ct le poids de ses armes, il le nomma chiliarque. Ce jeune homme acquit bientôt de la renommée par son extrême bravoure et la licence populaire de scs discours. Damas étant mort peu de temps après en léguant ses biens à sa femme, Agathocle épousa la veuve de son protecteur, et se trouva de la sorte un des plus riches de Syracusc. Un peu plus tard, les Syracusains, ayant envoyé aux Crotoniates, assiégés par les

génès, dans la guerre du Péloponnèse; un navarque de Dion, na général des Syracusains du temps d'Agathocle, un prince des Léontins; un gymnasiarque de Géla, un auteur syracusain, etc.

<sup>1</sup> Il semble résulter du récit de Diodore (XIX, 2) que Carcinus quitta Therma presque aussitét après avoir retrouvé son fils, âgé de sept-ans. Il ajouts qu'il devint citope de Syracuse après la victoire de Timoléon à Crinissus (en 340). Agathoele, étant mort en 289, à l'Âge de solizante et douze fas, devait, à cette époque, avoir vingt et un ans.

Brutiens, un secours considérable, Agathoele, qui commandait une chiliarchie, fut, malgré plusieurs actions d'éclat, frustré du prix de la valeur auquel il prétendait, par la jalousie d'Héraclide et de Sosistrate, généraux en chef de cette expédition, et qui jouissaient, à cette époque, de la plus grande influence. Agathocle les aceusa d'aspirer à la tyrannie, mais il échoua et fut bientôt obligé de s'exiler de Syracuse, où Sosistrate et Héraclide dominèrent, en effet, à leur retour de Crotone. Réfugié à Tarente, où il fut nommé général des mercenaires, il s'y distingua comme partout par sa bravoure; mais il fut soupçonné de projets ambitieux, et on lui retira son commandement. Réunissant alors des émigrés syracusains, il vint au secours des Rhégiens, auxquels Sosistrate et Héraclide faisaient la guerre. Ces deux généraux perdirent à ce moment l'autorité dans Syracuse. Leurs partisans ; qui appartenaient en général à l'aristocratie et faisaient partie du conseil des six cents, furent exilés par les démocrates et recherchèrent l'appui des Carthaginois. Il s'ensuivit une série de combats dans lesquels Agathocle, plusieurs fois chargé du commandement, déploya autant d'énergie que d'habileté à profiter des circonstances fortuites1. Soupçonné par Acestoridès de Corinthe, stratége de Syracuse, d'aspirer à la tyrannie, et déjà trop puissant pour qu'on osât le condamner à mort, il fut banni, et on aposta des gens pour l'assassiner sur la route. Mais Agathocle s'était douté de ce projet et avait fait prendre ses habits à un de ses esclaves, qui périt à sa place, tandis qu'il s'échappait, d'un autre côté,

gées dans la ville de Géla, où Sosistrate les bloquait avec des forces supérieures.

Diodore (XIX, 4) cite, entre autres, un stratagème par lequel Agathoele, déjà tout couvert de blêasures, sauva les troupes syracusaines enga-

sous un déguisement. Après son départ, les Syracusains rappelèrent les partisans de Sosistrate et firent la paix avec les Carthaginois. Pour lui, il réunit un corps de troupes dans le centre de la Sicile et se rendit redoutable nonseulement aux Syracusains, mais aux Carthaginois 1. Bientôt après, par suite d'un traité secret avec Hamilcar, qui nourrissait, de son côté, des projets ambitieux, Agathocle fut rappelé à Syracuse, où il fit serment, dans le temple de Cérès. de ne point s'opposer à la démocratie. Il se montra au contraire fort populaire et fut élu général et chargé de maintenir la paix dans la ville qui renfermait diverses factions remplies d'animosité les unes contre les autres. Celle qu'i était le plus opposée à l'administration d'Agathocle était le conseil des six cents, dont nous avons déjà parlé, et dont faisaient partie les familles les plus distinguées par leur noblesse et leur fortune. Revêtu de l'autorité de stratége, Agathocle touchait presque à l'empire, objet de son ambition. Le prétexte d'une guerre contre Herbita, où quelques révoltés s'étaient réfugiés, lui permit d'enrôler des soldats de son choix, sans éveiller de soupçons, Il en rassembla trois mille de Morgantine et des autres villes, qui avaient déjà marché sous ses ordres contre les Carthaginois, Entièrement dévouées à sa fortune, ces villes détestaient également l'autorité des six cents et celle du peuple de Syracusé

3 Justin (jiv. XXII, a) donue ici plus de détails que Diodore. à A Murgantinis apud quos essalabat, odio «Syracusanorum primo prator; mox dux crestar., In co bello et urbem «Leodtinorum capil et patriam suam-«Syracusas obsidere cospil.» La perfidi pen l'aquelle il il passer tous les habitants de Léontini au fil de l'épée est racontée par Polyen, V, 111, 5 2. Diedore, en parlant des troupes qu'Agathocle réunii uu peu plus tard, cite les Morgantins, qui avaient déjà, dit-il, servi sous ses ordres; ce qui confirme le passage de dustin.

auguel elles avaient obéi à regret. Il y joignit les citovens les plus pauvres qui portaient envie à l'éclat de l'aristocratie. Quand il eut pris ces dispositions, il ordonna aux troupes de se réunir près du tombcau de Timoléon 1, et appela près de lui Tisarchus et Dioclès, chefs des six cents, comme pour confércr avec eux. Ils vinrent suivis de quarante clients. Agathocle simule un complot de leur part contre sa personne, les fait arrêter, les accuse devant les soldats, se plaint que les six cents ont voulu le faire périr à cause de son dévoucment au peuple. Il excite tellement contre eux l'indignation de l'assemblée, qu'elle s'écrie qu'il faut punir à l'instant les conspirateurs. Agathocle fait aussitôt donner le signal aux soldats de frapper les prétendus coupables et de piller leurs maisons. En un instant la ville est pleine de tumulté et de sang. Les principaux citovens sont massacrés au moment où ils sortent de chez eux, sans armes, nour s'informer de la cause du trouble, et la populace déchaînée se rue, sans distinction d'amis ou d'ennemis, sur les maisons où elle espère une plus forte proie. Les temples mêmes ne sont pas un asile pour les eunemis d'Agathocle. Ceux qui veulent fuir vers les portes de la ville les trouvent fermées et sont arrêtés, Plusieurs se tuent en voulant franchir les remparts; ceux qui, plus heureux, s'échappent de la sorte, vont se réfugier à Agrigente. La nuit amène d'autres scènes de désordre et de crimes dans les maisons des victimes, dont les femmes sont exposées à la brutalité des soldats. Après deux jours de ces scènes atroces, Agathocle fait rassembler ceux

¹ Diod. XIX, 6. — Polyen, Stratag. V, 111, 6 8. — Justin (XXII, 2) raconte un peu différemment la scène de l'usurpation d'Agathocle. Selon cet historien, ce serait à l'aide de cinq mille soldats africains fournis par Hamilear qu'il aurait massacré les sénateurs. des six cents qui ont été pris viyants. Il accorde la vie à Dinocrate, à cause de l'affection qu'il lui avait précédemment témoignée, fait mettre à mort eeux qui passaient pour être les plus hostiles contre lui, et exiler les autres. Ensuite, eonvoquant une assemblée du peuple, il y fit un tableau affreux du gouvernement oligarchique des six eents, dit qu'il était heureux d'avoir purgé la ville de ses oppresseurs et de lui avoir rendu une véritable indépendance; qu'il désirait désormais, déchargé de tout honneur, vivre en simple particulier. En même temps il dépouilla le manteau militaire, insigne de sa dignité . Cette parodie de l'abdieation de Gélon cut le même succès. Ceux qu'il avait associés à ses crimes le supplièrent de reprendre le pouvoir. Après avoir feint de résister quelque temps, il dit qu'il consentait à être général, mais qu'il ne voulait pas partager le pouvoir avec d'antres qui lui feraient porter la responsabilité de leurs violations des lois. Le peuple le proclama aussitôt général absolu (empereur), et, de ce moment, il régna ouvertement sur Syracuse. La crainte fermait la bouche à ceux qui voyaient cette usurpation avec peine; mais le plus grand nombre des citoyens pauvres était satisfait, parce qu'Agathocle avait annoncé, dans la même assemblée, l'abolition des dettes et une distribution de terres aux indigents. (Ol. cxv1, 1; 316 avant J. C.)

Le nouveau souverain s'abstint de meurtres et de châtiments. Il se montrait même très-humain, n'épargnaît ni bienfaits, ni promesses, ni discours bienveillants pour se

<sup>1</sup> Polyen (V, nr. 5 7) raconte à peu près dans les mêmes termes cette feinte abdication d'Agathocle; mais il la fait précéder de siz jours le mentre et l'eait de l'aristocratie syracussine. Il évalue le nombre des bannis à cinq mille, ce qui ne s'écarte pas beaucoup de Diodore, lequel porte à sept mille les victimes et les exilés. concilier la faveur publique. Quoique en possession du pouvoir absolu, il ne prit point le diadème, point de gardes, rien de l'appareil dont les tyrans s'entourant habituellement. Il restait abordable à tous, s'occupait attentivement des intérèts de l'état, des finances, du matériel militaire; il augmenta la marine et conquit en peu de temps une grandepartie des villes et des bourgs du centre de la Sicile, même de ceux qui étaient alliés des Carthaginois :

L'année qui suivit son usurpation, Agathocle assiégea Messine, où se trouvaient quelques réfugiés de Syracuse; mais il ne réussit pas à l'enlever, il s'empara seulement de la place forte de Mylæ. Des ambassadeurs carthaginois vinrent se plaindre qu'il outre-passait les termes du traité, et l'obligerent à faire-la paix avec les Messiniens et à leur rendre Mylæ, D'un autre côté, les nombreux émigrés syracusains qui s'étaient retirés à Agrigente persuadèrent aux habitants de cette ville que, s'ils laissaient au tyran de Syracuse. le temps de se fortifier, ils ne tarderaient pas à être attaqués par lui, et qu'il valait mieux le prévenir. Ils s'allièrent avec les Géléens et les Messiniens; mais, se défiant d'un chef élu parmi eux, ils envoyèrent demander un général à Lacédémone. Acrotatus, fils d'un des rois de cette ville, contre lequel une partie de la population était indisposée, saisit avec empressement cette occasion d'exercer un commandement à l'étranger. Ce prince, étant parti sans prendré l'avis des éphores, ne put amener de Lacédémone un sécours important; mais, à Tarente, où il aborda dans sa route, l'autorité de son rang et de son origine décida cette république à fournir vingt vaisseaux aux confédérés contre Agathocle. L'arrivée d'Acrotatus en Sicile donna de grandes espérances

<sup>1</sup> Diod. XIX, 9. - Justin, XXII, 3.

à ceux qui l'avaient appelé. Cependant, il ne tarda pas à quitter les mœurs rigides de Sparte pour les délices de la vie sicilienne; il absorba pour ses dépenses personnelles, une partie des sommes qui lui avaient été remises pour la guerre, et il n'accomplit rien de digne de son pays. Enfin, il en vint à faire assassiner, à la suite d'un repas, Sosistrate, le plus éminent et le plus capable des réfugiés syracusains, dont le contrôle le gênait. Menacé d'être lapidé à la suite de ce meurtre, il fut heureux de pouvoir quitter la Sieile en renonçant au commandement. Les Tarentins rappelèrent leurs vaisseaux; les Agrigentins et les Géléens s'empressèrent de conclure la paix avec Agathoele par l'entremise d'Hamiltar. Les conditions étaient : que les villes grecques d'Héraclée, de Sélinonte et d'Himéra resteraient, comme par le passé, soumises aux Carthaginois; que les autres villes grecques de Sieile seraient indépendantes, et que Syracuse continuerait de jouir du droit de commandement. Agathocle, voyant la Sicile dégarnie de troupes étrangères, s'empressa de ranger sous son autorité un grand nombre de petités villes, qui augmentèrent considérablement ses forces militaires. Indépendamment des Syracusains et des auxiliaires, il entretenait un corps de dix mille fantassins mercenaires d'élite et de trois mille cavaliers; Il sit aussi de grands approvisionnements d'armes; car il savait que les Carthaginois n'avaient pas approuvé le traité conclu par Hamilear, et qu'ils ne tarderaient pas à venir l'attaquer. Messine, qui n'avait pas accédé au traité des autres villes sieiliennes, devint le point de réunion de tous les réfugiés syracusains. Agathocle envoya contre eux Pasiphilus, muni d'instructions secrètes. Il surprit les Messiniens, leur fit beaucoup de prisonniers, les amena à signer la paix, à la

condition d'expulser les émigrés de Syracuse et de recevoir leurs propres bannis qui étaient dans l'armée d'Agathocle. Celui-ci vint à Messine où, dans le commencement, il se comporta avec douceur; mais bientôt il fit mettre à mort, tant dans cette ville qu'à Tauroménium, près de six cents personnes qui s'étaient montrées opposées à son gouvernement. Il se rendait à Agrigente, avec le projet d'en faire autant, quand l'arrivée d'une flotte punique de soixante vaisseaux vint changer ses projets. Il se jeta sur les terres des Cartha-, ginois, fit beaucoup de dégâts, et prit de force plusieurs places. Dinocrate; qui commandait un corps de réfugiés syracusains et de Messiniens, lequel ne se montait pas à moins de trois mille hommes d'infanterie et de deux mille cavaliers, essaya d'enlever à Agathocle les villes de Centoripa et de Galarina 1; mais il échoua dans la première de ces tentatives. et, à la suite d'un combat acharné, il perdit aussi l'autre ville. Les Carthaginois ne réussirent pas mieux: Une démonstration qu'ils firent dans le grand port de Syracuse n'aboutit qu'à quelques cruautés de leur part sur des bâtiments de commerce, cruautés dont ils furent châtiés bientôt après.- Agathocle s'étant présenté devant le mont Ecnomus, où ils étaient campés, ils n'osèrent pas accepter la bataille, et, étant resté maître de la campagne, il vint décorer de leurs dépouilles les temples de Syracuse. Les Carthaginois sentirent la nécessité d'envoyer en Sleile, pour s'opposer à la puissance croissante d'Agathocle, des forces plus considérables et de meilleurs généraux. Ils désignèrent Hamilcar, qui jouissait de la plus grande réputation, et lui donnèrent deux mille Carthaginois, au nombre desquels il y en avait

<sup>1</sup> Galarina, dont la fondation est au Sioule Morgès, est devenue, selon attribuée, par Étienne de Byzance, Cluvier, la petite ville de Gegliano.

des premières familles; dix mille Libyens, mille Tyrrhéniens et deux cents cavaliers zenquiles 1, ainsi que mille archers des îles Baléares. La flotte qui portait cette armée fut assaillie en pleine mer par une affreuse tempête qui engloutit soixante galères et deux cents bâtiments de transport. Beaucoup de nobles Carthaginois périrent dans cette circonstance, qui devint l'occasion d'un deuil public 2. Cependant. Hamilcar avant rassemblé en Sicile les débris de son expédition et levé parmi les alliés tout ce qui était enétat de porter les armes, en y joignant les restes de l'armée qui était précédemment en Sieile, put tenir la campagne ayec quarante mille hommes de pied et cinq mille cavaliers. Il rétablit les affaires des Carthaginois et déploya, dès les premières opérations, une habileté qui rendit la confiance à ses alliés et intimida ses adversaires. Agathocle, dont les forces étaient très-inférieures, et qui, pour comble de malheur, venait de perdre vingt galères, prévit que beaucoup de villes passeraient du côté des Carthaginois, surtout de celles qui étaient déjà mai disposées pour lui. Géla, dans le territoire de laquelle les Carthaginois étaient campés, le préoccupait surtout, N'osant proposer aux habitants de recevoir une garnison, dans la crainte d'un refus, il y fit pénétrer, sous divers prétextes, des soldats à lui, qui, dès qu'ils-

<sup>3</sup> Diod, XIX., 106: Zmoyfemes, mot que fon a roulu corrigor en Zevyins. (Voy, Theauman ling, gr. t, IV. col. 17, cd. F.) Didol.) Nous pensions qu'il faut plutôt lire Zeiyvirse, d'après un passage de Suidas, ao mot águzor, ob. après avoir expliqué cette manière de combattre, doût nous parlerons dans les III° parie (Arts millitaires), il.

ajoute : κών δε χρώνται ο Λίδνες προ-

Diod. ibid. nous a conservé, à cette occasion, une indication enresuse aur les usuges des Carthaginois dans les deuils publics. Biddaga
yap, étaldar palfor rus druyfa yéveru
iripi rive mohu, publica pasione hizznederment de triye.

se virent assez nombreux; s'en emparèrent; puis, sur l'accusation vraie ou fausse d'avoir voulu rendre la ville aux Carthaginois, il fit périr un grand nombre de citoyens et imposa aux autres une contribution de guerre, qu'il distribua. à ses troupes. Laissant ensuite une forte garnison dans Géla, il marcha contre l'ennemi. Les Carthaginois occupaient-le mont Ecnomus, qui passait pour être le licu où Phalaris avait dressé le taureau d'airain dans lequel il brûlait ses victimes. Agathocle vint prendre position près d'une autre place forte, dont l'origine était également attribuée à Phalaris, et portait le nom de Phalarion. La rivière coulait entre les deux camps et leur servait de limite désensive. D'après un ancien oracle, ce lieu devait être témoin d'un grand désastre : aussi les deux armées hésitaient-elles à livrer bataille. Cependant, à la suite d'un engagement, dans lequel des Libyens tombèrent dans une embuscade dressée par Agathocle, celui-ci se décida à attaquer le camp ennemi. Ses troupes y pénétrèrent à plusieurs reprises et semblaient sur le point de s'en rendre maîtresses, quand arriva de Carthage un renfort imprévu, qui changea tout à fait les chances du combat. Les Grecs, obligés de céder, s'enfuirent, les uns vers le fleuve Himéra, les autres vers leur camp, éloigné de quarante stades. Poursuivis en plaine par la cavalerie ennemie, ils laissèrent le terrain jonché de leurs morts. Le fleuve ne leur fut pas moins funeste. Comme on était dans la canicule et au plus chaud du jour, des soldats, haletants, étanchèrent leur soif dans son eau chargée de sels, et périrent sans blessures. Les Grecs perdirent sept mille hommes dans cette journée. Après ce désastre, Agathocle fit mettre le feu à son camp et se retira à Géla. Il s'y enferma, non qu'il ne put se rendre à Syracuse, mais il voulait lui donner le

temps de se préparer à soutenir un siège en arrêtant les Carthaginois devant Géla. Hamilcar, qui vint en effet l'attaquer, trouva cette ville en bon état de défense, et si bien approvisionnée, qu'il renonça à cette entreprise et préféra parcourir la Sicile pour s'emparer des villes et des châteaux. Il engagea, par son humanité, presque tous les Sicéliotes à se déclarer pour lui. Les Camarinéens, les Léontins, les Catanéens, les Tauroménitains embrassèrent le parti des Carthaginois. Quelques jours plus tard, les Messiniens, les Abacéniens et une foule d'autres villes envoyèrent à l'euvi des ambassades à Hamilear; la défaite du tyran de la Sicile permettant de donner un libre cours à la haine qu'on lui portait, Agathocle était revenu s'enfermer dans Syracuse; il fit réparer avec soin les parties faibles des murailles, et rassembler de la campagne des approvisionnements pour mettre la ville en état de . soutenir un siège; car il avait conçu un plan rempli d'audace et de génie, celui de ne laisser à Syracuse que la garnison suffisante et d'aller, avec ce qui lui restait de troupes disponibles, porter la guerre en Afrique, et forcer ainsi le vainqueur à abandonner sa proie pour venir défendre ses propres foyers 1. Dans ce dessein, qu'il se garda de communiquer à qui que ce fût, il arma soixante galères, sur lesquelles il embarqua l'élite de ses troupes et des esclaves, qu'il affranchit en les enrôlant. Il eut soin, dans le choix qu'il fit des citovens qui devaient l'accompagner, de partager les familles, afin d'avoir près de lui des otages de la fidélité de

lei se termine le XIX\* livre de Diodore, qui contient le récit des sept premières années du règae d'Agathoele. Au commencement du suivant (ch. 11), il dit que, de la prise de Troie à l'année qui n précédé l'expédition d'Agathocle, il s'est écoulé huit ceut soixante et treize ans; ear c'est ainsi qu'il faut lire, au lieu de huit cent quatre vingt-trois, que portaient les anciennes éditions.

ceux qui restaient dans la ville, confiée au commandement de son frère Autander. N'étant pas encore complétement rassuré par cette précaution, à cause de l'irritation que les impôts nécessités par ces derniers armements avaient répandue parmi les riches, il fit proclamer que ceux qui ne voudraient pas supporter les privations du siège dont Syracuse était menacée, pouvaient se retirer avec leurs richesses; puis, par une perfidie dont sa vie n'offre que trop d'exemples, il fit arrêter et dépouiller par ses mercenaires ceux qui s'étaient mis en devoir de profiter de cette autorisation. Depuis plusieurs jours, la flotte d'Agathocle, que l'on croyait destinée pour les côtes voisines d'Italie ou de Sicile, était prête à mettre à la voile, mais elle était retenue par la présence de la flotte carthaginoise, supérieure en nombre. Un hasard vint favoriser les Grecs. Un convoi chargé de blé s'étant approché de Syracuse, les Carthaginois se mirent-à lui donner la chasse. Agathocle en profita de suite pour sortir du port avec toute son escadre. A cette vue; les Carthaginois s'arrêtèrent, présumant que les Syracusains allaient venir désendre le convoi; mais, les voyant gagner la pleine mer, ils s'attachèrent à leur poursuite, laissant pénétrer; pendant ce temps, dans Syracuse les vivres dont le besoin se faisait vivement sentir. La nuit déroha les vaisseaux d'Agathocle aux Carthaginois 1; et, après avoir erre plusieurs jours en mer, ils se retrouvèrent en présence.

<sup>1</sup> Le lendemain, il y eut, selon Diedire'(XX, 5); une éclipse de sópliedire'(XX, 5); une éclipse de sódire l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de 3 ro, à buit heures du matin, selos le père Petau. (Voyez la Chronoiogie des éclipses dans l'Art de vérifier les dates. — Justin, liv. XXII, 6.) — Frontin (liv. 1, ch. xii, 5 g) parle d'une éclipse de lune dont Agathocle expliqua les causes à ses soit dats. Nous se savons pas si Frontin a mis, par erreur, la lune au tleu du soleil, ou s'il s'agit d'une autre circonstance.

non loin des côtes d'Afrique. Les Syracusains, à force de rames," prirent terre immédiatement suivis des premiers vaisseaux carthaginois. Un combat s'engagea avec les armes de traite mais les Grecs avaient l'avantage à cause du grand nombre de soldats que portaient leurs navires et ils forcèrent les Carthaginois à s'écarter. Agathocle fit opérer le débarquement, et, voulant ne laisser à ses troupes d'espoir de salut que dans la victoire, il offrit, sur le rivage même, un sacrifice, et dit qu'il avait fait vœu pendant la traversée, s'il abordait en Afrique, d'embraser ses vaisseaux en l'honneur de Cérès et de Proserpine. Saisissant une torche, il vint mettre le feu au vaisseau amiral et fut imité par tous les capitaines, aux applaudissements des soldats 1. Cependant, le premier mouvement d'entraînement passé, les troupes commençaient à s'effrayer de leur position; mais Agathocle ne leur laissa pas le temps de la réflexion, et sa marche victorieuse vers Carthage à travers un pays riche de tous les dons de la nature et d'une longue prospérité, eut bientôt rendu la confiance aux soldats. Le récit détaillé que Diodore a tracé de cette campagne offre des renseignements pleins d'intérêt sur l'état physique et politique de cette partie de l'Afrique, mais qui nous feraient perdre de vue la Sicile, objet de nos recherches. L'amiral carthaginois, témoin de l'incendie des vaisseaux d'Agathocle, se réjouit d'abord, dans l'idée que la terreur qu'il avait inspirée était cause de

'Cet, acte de résolution, qui à donné maissance au proverbe brâler ass usisseaux, a trouvé, dans la suite, quelques imitateurs. On dit que les Arabies qui firent la conquele-de la Crète en 824 s'étaient ôté ainsi toul espoir de retour. Avant Agathocle,

des bannis de Corcyre, en 413 avant J. C. voulant retonquérir leur patrie, en agirent de même, au témoignage de Thucydide, III, 85 : Kal τὰ πλοία εμπρήσωντες, όπως απόγρους ἢ τοῦ Δλο τι ὰ πρατεύν τῆς γῆς.

cet acté desespéré des Grees; mais, quand il les vit prendre résolument la route de Carthage, il recueillit les éperons des vaisseaux syracusains, et eingla vers Carthage pour y porter cette étrange nouvelle. Elle y était déjà connue par les habitants de la campagne, qui s'étaient réfugiés dans la ville en annoncant la prise de Tunis et l'approche d'Agathocle. Le sénat de Carthage, rassemblant à la hâte tous les hommes en état de porter les armes, en avait confié le commandement à Hannon et à Bomilcar, comptant sur la haine héréditaire qui divisait ces deux généraux pour entraver les projets ambitieux qu'on leur supposait. Mais l'événement déjoua ee calcul. Dans la première bataille rangée, Hannon fut tué, et Bomilcar, espérant se frayer une route plus facile au trône au milieu des calamités publiques, donna lui-même le signal de la retraite, qui se changea en une honteuse deroute1. Le sénat envoya l'ordre à Hamilcar, qui commandait en Sicile, de faire passer promptement un secours à Carthage. Celui-ci, avant que la nouvelle des désastres de sa patrie fût connue, somma les Syracusains de se rendre, en leur annonçant qu'Agathocle et ses compagnons avaient été entièrement défaits, ce dont il donnait pour preuve les

1 Biod, U.X., 13): Extrave ê e τη μέχρις του με Νέλουμαν εθ ακτούρα, του δεί Καρχαδονίων οδ κλείους χόλιος, του δεί Καρχαδονίων οδ κλείους χόλιος, δε εδ τους χόριδησης, ισταρείου εξευτικού από εκτικού εξευτικού από εκτικού εκτ

derait entendre, avec Orose, qu'Agnithede ne perdit que deux hommes en combatunt context freute mille. Justin aurait dit une abarqüé. Si Oros fueres qu'alle probable que de temps d'Orose les manuscrits de Justin aurait de la lettre servici énorme. Il est probable que de temps d'Orose les manuscrits de Justin étairent déjà altéries et qu'on lisait dous au lieu de decretus, ce que cet histogies, avec sen gouit pour les cultifications, s'ett empressé de transcrire saus chaumes.

éperons des navires qu'on lui avait envoyés d'Afrique. Cette nouvelle répandue dans Syracuse y causa une grande fermentation parmi les ennemis d'Agathocle, Antander, pour prévenir un mouvement, expulsa de la ville tous les parents ct amis des bannis, au nombre de huit mille. Ces malheureux furent charitablement accueillis par le général carthaginois. qui fit aussi offrir à Antander toute sûreté pour lui et les siens, s'il lui remettait la ville. Le frère d'Agathoele était disposé à écoufer ces propositions ; mais l'Étolien Érymnon, qui partageait avec lui le commandement, voulut attendre la confirmation de la nouvelle annoncée par Hamilcar. Celui-ci, pour qui il était urgent d'en finir d'une manière ou d'une autre, fit approcher les machines de guerre pour donner l'assaut. Sur ces entrefaites, une galère qu'Agathocle avait fait construire depuis sa victoire 1, montée des meilleurs rameurs, arriva en vue de Syracuse, toute pavoisée et au bruit des chants de victoire. Grâce à un vent favorable et aux efforts des rameurs, elle échappa à la croisière carthaginoise et pénétra dans le port. Hamilcar essaya, pour surprendre les remparts, de profiter du moment où tous les citoyens, empressés d'apprendre les nouvelles', accouraient à la grève. Il fit dresser des échelles, et déjà ses soldats s'étaient emparés d'un bastion, quand une ronde donna l'alarme, ct les assiégeants furent repoussés. Ayant échoué dans ce coup de main, Hamilcar s'éloigna à regret de Syracuse, et fit partir six mille hommes de ses troupes pour Carthage.

¹ Diodore (XX, 16): Αγαθοκλής δε δύο τριακοντόβους μετά την μάχην νενανιπγημένος, την έτέραν ἀπέρθειλεν είε Σορακούσας. On est surpris qu'Agalhocle ait eu, depuis sa victoire', le temps de faire construire deux galères dans un lieu où il n'existait pas d'arsenal. L'incendie de la flotte fut peut-être moins complet que les historiens ne l'ont dépeint.

Pendant ce temps, Agathocle avait poursuivi le cours de ses succès en Afrique. La terreur qu'il inspirait et la haine de Carthage engageaient la plupart des villes à lui ouvrir leurs portes. Il prit Thapsos et Néapolis; et, pendant qu'il assiégeait Adrymète, les Carthaginois vinrent pour reprendre Tunis; mais il sut se multiplier de telle sorte, qu'il forca tout à la fois les Carthaginois à lever le siège de Tunis, et Adrymète à se rendre. On porte à deux cents le nombre des villes qu'il soumit; et, fortifié de l'alliance d'Élymna, roi des Numides, il s'enfonça dans la liaute Libye. Cependant, les Carthaginois ayant reçu de Sicile des troupes éprouvées et rassemblé une nouvelle armée, revinrent attaquer le camp laissé par Agathocle devant Tunis 1. Mais celui-ci, informé de ce qui se passait, accourut, surprit l'armée ennemie, remporta encore une fois une brillante victoire et châtia le roi Élymna, qui avait fait défection.

Les allaires des Carthaginois ne tournaient pas mieux en Sicile. La 4° année de la cxvir olympiade (avant J. C. 309), Hamilear, maître de toutes les petites places de cette ile, voulut encore essayer d'enlever de vive force Syracuse, dont il avait maintenu le bloeus par mer. Il se dirigea vers le temple de Jupiter Olympien, et les devins liu prédient qu'il souperait le surlendemain dans Syracuse. Mais on y avait vété-averti-de-son projet, et une embuscade de trois mille hommes placée près d'Euryèlius a 'attaqua Tarmée carthagi-

Agathocle avait aussi établi un camp fortifié sur le promontoire voisin, dins un lieu que les Grecs nomèrem; à cuuse de sa forme, le Rocclier, Arnie, en latin Clyrea. Ce camp donna naissance à une ville qui substitut lors de la conquière de Car-

thage par les Romains. (Voy. Étienne de Byance, au inot soule; Strabon, L. XVII; Solin, ch. xxvII.)

<sup>2</sup> Sur rette position, consulter la Topogr. de Syr. par M. Letronne, p. 49; Godler, De situ Syr. p. 56; Serra di Falco, Ant. della Sicilia, t. JV, p. 81noise, la nuit, à son passage dans un défilé difficile, et jeta dans ses irangs un tel désordere, que le général, abandonné de sa garde, tomba entre les mains des Grees. Il fut conduit à Syracuse; mais son entrée y fut bien différente de celle qu'il avait espérée : le peuple lui fit expier cruellement ses précédentes victoires, et envyos as tête à Agathocle, en Afrique.

Après sa déroute et la perte de son général, l'armée punique fut en proje à l'anarchie. Les bannis de Syracuse et les alliés grecs qui en faisaient partie élurent pour chef Dinoerate; tandis que les Carthaginois confièrent le commandement aux lieutenants d'Hamilear. Le moment parut favorable aux Agrigentins pour s'emparer de la suprématio de la Sicile, à laquelle ils avaient plus d'une fois aspiré. Les Carthaginois, en effet, avaient assez à faire de résister à Agathocle; Dinocrate, à la tête d'une armée composée d'émigrés, avait peu de eonsistance; les Syraeusains, épuisés par un long blocus, ne pouvaient guère leur disputer le commandement; et toutes les villes greeques devaient aeeueillir avec empressement ceux qui les délivreraient du joug odieux des barbares. Ils mirent done sur pied une armée, dont ils confièrent le commandement à Xénodieus. Ce général, au moyen d'hôtes personnels qu'il avait à Géla, penetra de nuit dans cette ville, dont il s'empara et où il trouva des ressources considérables. Les Géléens, rendus à la liberté, s'allièrent avec empressement aux Agrigentins pour la délivrance du reste de la Sicile. Dès que ce projet eut été proclamé, toutes les villes s'efforcèrent à l'envi de recouvrer leur indépendance. Enna, la première, ouvrit ses portes aux Agrigentins, qui de là se présentèrent devant Herbessus, dont la garnison carthaginoise fut obligée de mettre bas les armes. Vers le même temps; quelques-unes

des troupes laissées par Agathoclé à Syracuse, ayant occupé Échedla', ravageaient le territoire de Léontini et de Camarina. Xénodicus vint au secours des habitants opprimés, les mit à l'abri des incursions, établit la démocratie à Échetla, et, après avoir menacé les Syracusains, continua de déliver les villes et les châteaux forts des garnisons étrangères.

Tandis que Syracuse était toujours bloquée du côté de la mer par la flotte carthaginoise, Agathocle, partout vainqueur, faillit succomber dans une sédition de sa propre armée. Son fils Archagatus, à la suite d'un banquet, frappa mortellement un des généraux, qui l'avait insulté 2. Les amis de la victime et beaucoup de chess qui n'attendaient qu'une occasion de trouble pour échapper aux châtiments qu'euxmêmes avaient encourus, vinrent demander à grands cris la mort du meurtrier. Agathocle ne pouvant apaiser cette rébellion, dépouilla la pourpre et tira son épée pour se tuer lui-même. Ce spectacle fit éclater l'affection des soldats pour lui. Il obtint la grâce de son fils coupable, reprit les insignes de la royauté aux applaudissements de l'armée let la conduisit aussitôt contre les Carthaginois qui, s'attendant à un dénoûment tout contraire, furent surpris et battus encore une fois. Gependant les Grecs les plus compromis dans la rébellion, au nombre de plus de deux cents, se retirèrent à Carthage. Une nouvelle révolte des Numides contre Agathocle engagea les Carthaginois à tenter encore le sort des

<sup>1</sup> Sur Échetla, voyez Étienne de Byance; Polybc, I, 15. Cluvier et Fazello pensent qu'elle occupait la même place que la petite ville d'Ochula, qui fut détruite, en 1693, par un tremblement de terre. tare à n'être pas supportée. En effet, il avait accasé Archagathus de relations coupables avec sa hellemère, Alcie. En de telles occurrence, l'usage du duel, introduit dans le moyen âge, prévient les meutres dont l'histoire ancienne effer tant d'avemples.

<sup>&#</sup>x27; L'injure de Lyciscus était de na-

armes. Le prince de Syracusc triompha, par son courage et son habileté, de la supériorité numérique et des difficultés du terrain; mais, pendant qu'il poursuivait les Carthaginois, son camp fut saccagé par les nomades, qui n'avaient assisté an combat que pour trouver, d'un côté ou de l'autre, une occasion de pillage. Cette victoire lui avait coûté un grand nombre de ses meilleurs soldats. Voyant ainsi ses forces s'épuiserau filieu même de ses succès, il eut une de ces conceptions de génie, qui, s'il ne l'eût bientôt après souillée par un crime odicux et impolitique, aurait pu faire sa gloire et changer les destinées de l'Afrique. Il écrivit à Ophellas, un des anciens compagnons d'armes d'Alexandre, auquel était échn-le gouvernement de Cyrène<sup>1</sup>, pour lui demander des secours dont la conquête de Carthage devait être le prix. Ophellas accepta avec empressement cette proposition, et prépara une grande expédition, à laquelle se joignirent de nombreux colons accourus de la Grèce, alors épuisée par les guerres, et que tentait la richesse vantée de Carthage, Après une marche longue et pénible le long de la côte africaine 2,

Ophellas, qui 'était staché à Prolomén, fut travell par lai di grevernement de Cyrèna aprèl a défaite de Thymbron, ven 32. L (Veyre Champellion Figure, danales des Legidées, L. 1, p. 555 et suiv.) Mais il profui des guerres qui appolaiset d'Agrepte pour se déclarce indépendent. Lers des propositions séduisastes d'agandocé, à les forélias pous allainen avec Athèlocs, où il avait épouse la fille d'un citepen du nou de Mittideel, sius du vainquern des Perses.

\* Diodore, dans le récit de cette merche, cette dans de détaillémieressants pour la péographie de cette partie de l'Afrigue II rapporte aussi divers souvenirs mythodogiques sur les personaugs fabbates de Lania. On prut supposter que tout on passage est tiré, de Tiprée, qui simuit à rappoler les anciennes trabisions lossles. Il est probable qu'il fait également question de cette expédition dans le X'livre de l'Itis d'Agathoche, par Callings, car Ælien a tiré de cet ouvrage des particularités sur les serponts de Lâpre. Elle est sous 'rappée de moi production le cette au l'appendit par le la cette de l'appendit par la cette de la cette de l'appendit par la cett

l'armée d'Ophellas se réunit à celle d'Agathocle. Il était convenu entre eux que le prince de Syracusc se contenterait de régner sur la Sicile, ou, si elle ne suffisait pas à son ambition, l'Italic lui était ouverte. Carthage et la Lybie devaient appartenir à Ophellas, qui adoptait le fils d'Agathocle, Ainsi la puissance barbarc qui avait constamment menacé la Sicile, depuis plusieurs siècles, se serait trouvée remplacée par un allié grec. Si ce plan cût été fidèlement exécuté, il pouvait avoir une immense influence sur les destinées ultérieures de l'Europe. En effet, au moment où les conquêtes d'Alexandre . venaient de changer en provinces grécques l'Asie Mineure, Tyr, l'antique métropole des Phéniciens, et l'Égypte', une puissance grecque, solidement établie à Carthage, pouvait étendre rapidement son empire sur l'occident de l'Europe. Les colonics carthaginoises d'Espagne suivaient naturellement le sort de leur métropole. Marseille ouvrait la Gaule à la civilisation hellénique, et Rome, qui n'a pris son immense développement qu'après la conquête de Carthage, contenue par la Sicile unie et puissante, aurait peut-être subi le joug de la Grèce au lieu de lui imposer le sien. Peut-être est-ce la perspective de cette prépondérance attachée à la possession de Carthage qui éblouit Agathocle au-point de lui faire commettre une odieuse perfidie. Après avoir pendant plusieurs jours prodigué aux troupes d'Ophellas les soins dont elles avaient grand bésoin, tout à coup, sous prétexte d'un complot tramé contre lui-même, il attaque le camp des -Cyrénécnis, et, au milieu du trouble, Ophellas est tué 1. La

Théophraste, Histoire des plantes,

<sup>1</sup> Suidas, aux mots ὑφελλες et Δημήτριος Αντεγόνου. Polyen (liv. V.

ch. III, 5 4) ajoute des particularités qui rendent encore plus odieux ce meurtre d'Ophelias. Ainsi Agathocle aurait envoyé en chage son file Hé-

plupart des Cyrénéens et des autres Grecs, privés de leur chef, vinrent forcément grossir l'armée d'Agalhocle; mais cette augmentation de forces matérielles ne put compenser le tort qu'un tel acte de déloyauté dut lui faire dans l'opinion des peuples. Il perdit d'ailleurs pendant ce temps une occasión irréparable de se rendre maître de Carthage. Tandis que les Grées étaient aux prises entre eux, Bomilear avait essayé de s'emparer du souverain pouvoir, et, n'ayant pas réussi, il était prêt à livrer la ville aux Grees, quand il fut arrêté et mis en croix! Agathocle fit passer à Syracuse, aur des vaisseaux de transport, la foule incapable de porter les armes, qui avait suivi Ophellas dans l'espoir d'établir une colonie. Les tempêtes firent périr une partie de ces malheureux et les autres furent jetés sur les côtes d'Italie et des iles l'éthéquises.

Vers ce temps, Agathocle voyant que presque tous les généraux qui s'étaient partagé l'empire d'Alexandre, Antigone, Démétrius, Ptolémée, Séleucus, Lysimaque, Cassandre avaient ceint le diadème, et ne croyant pas leur être inférieur, prit lui-même le titre de roi<sup>2</sup>. Voulant signaler sa

raclide, en le chargeant de captiver le prince de Cyrène, de manière à lui faire négliger le soin de sa sûreté.

in latre singger e aoci no de sa street.

1 Bomilear, à la tête de quelques milliers de mercenaires dévouts à ses interêts, s'étuit fait proclamer roi dans le faubourg de Carthag que Dioder nomme la Ville-Neue, Nel nê-lus, et qu'on désigne plus habituel-lement sons le nom de Migrar où Magadia, ce qu'inidore de Sérille explique (Orig. XV, 13) quod Magania passies nonam villem nignificat (Suir cetté étymologie contestable, voyet (Gesenius, Seript, ling-que phom. mo-

numenta, p. 392, et sur la situation de ce quartier, la Topographie de Carthage, par M. Dureau de Lamaile, p. 43.)

p. 43.)

Sur les îles Pithécuses, voyez

Timée (cité par Strabon, I. V), fragm.

16. éd. Didot.

Diodore dit cependant qu'il n'adopta pas le diademè, mais continua de porter une couronne de feuillage, insigne d'an pontificat dont il était revêtu lorsqu'il s'empara de la tyrannie, et qu'il garda toujours depuis. On ajoutait que sous cet ornement il cherchait à dissimuler son peu de

nouvelle dignité par quelque action mémorable, il assiègea Utique 1, dont il s'empara, mais où il montra une inhumanité révoltante. De là, il alla attaquer Hippouacra<sup>1</sup>, qu'il força de se rendre après une victoire navale sur ses habitants, car il paraît qu'il s'était créé une nouvelle flotte. Se voyant ainsi maître de toute la côte africaine à l'exception de Carthage, et soutenu par la population libyenne, ennemie invétérée des Phéniciens, il crut pouvoir laisser pour quelque temps à son fils Archagathus le commandement de l'armée d'Afrique, et repassa, avec deux mille hommes, dans la Sicile, dont l'état l'inquiétait. Quand il y arriva, ses généraux, Leptine et Démophile, à la tête de tout ce qu'ils avaient pu rassembler de troupes dans Syracuse et les forts, venaient de remporter une victoire complète sur Xénodicus, qui les avait attaqués avec plus de dix mille hommes d'infanterie et de mille chevaux. Les forces des Syracusains ne montaient qu'à huit mille hommes environ d'infanterie et douze cents cavaliers3. Après une lutte acharnée, Xénodicus fut obligé de se réfugier dans Agrigente avec une perte de quinze cents hommes, et en

chereux; car on sait, l'importance que les anciens attachient à le chevelure, témoin one foule d'épigrammes grecques sur la calvitie, et les discours, pour et contre la cherelare, de Dion Chrysostome, de Synesius, et de l'anonyme pablié pour la première fois par M. Miller, Paris, 1840.

4 Utique, en grec, Irwa, colonie des Tyriens, et célèbre comme nue des plus anciennes villes de cette côte. Son nom meme signifie, diton, ascies. (Voyez Étienne de Byrance, Gesenius, p. 429-)

<sup>2</sup> Sur l'emplacement assex con-

testé de Învou dupa, voyez les commentaires sur Étienne de Byzance.

"Cor deux armées, l'une de onaré
mille hommes, l'antre de nonf mille
doux cêtas, formissent une donné
sur la population militaire des villes
grocques de la Sicile à cette depone,
car il ne pareit pas qu'il y ait eu de
merconaires franquers ongagés d'auenn côté: mais, dans cette lutte opinitaire, on avait du mettre sur pied
toutes les forces nationales disponihiles. On voit d'one que la puissance
militaire de Syraeuse et d'Agrigente
était bien déchur

même temps, s'évanouit l'espoir d'indépendance dont il avait flatté les villes sieiliennes. Agathocle arrivant, sur ces entrefaites, à Sélinonte, précédé de la réputation que ses conquêtes en Afrique lui avaient acquise, ramena facilement à l'obéissance plusieurs des villes émancipées. Après avoir recouvré Héraclée, il recut la soumission de Therma, occupé par une garnison carthaginoise; prit Céphalædium<sup>1</sup>, et vint pour surprendre de nuit Centoripa. Mais son attaque avait été prévue, et il fut obligé de se retirer avec perte de einq cents hommes. Appelé à Apollonie 2 par quelques-uns des eitoyens, il y reneontra eependant une résistance qu'après le succès il fit cruellement expier aux habitants. Ces eruautés rallumèrent en Sicile l'aversion que l'on avait toujours eue pour son gouvernement. Dinoerate, son ancien adversaire, ehef des émigrés syraeusains, reprit le projet dans lequel Agrigente avait échoué, et le désir général d'indépendance réunit bientôt sous ses ordres près de vingt mille hommes d'infanterie et quinze cents eavaliers, la plupart endurcis à la guerre et à la vie errante des exilés. Il vint plusieurs fois présenter le combat à Agathocle; mais celui-ci, n'ayant pas de forees égales, évita toujours un engagement; et, voyant que les circonstances n'étaient pas favorables pour lui, il résolut de laisser le soin de la guerre à Leptine, et de repasser en

Il en consia le commandement à Leptine, qui portait le même nom que le tyran de cetté ville renversé par Timoléon.

Apollonie, ville dans le voisinage de Calé-Acté et d'Alontium. Étienne de Byzance, an mot Ånolkowin, énumérant les villes de ce nom, dit " naprior Accorder [liser,

avec Clavier, Åλοντίουν] xel Κάλδι-Åzritz. (Voy. Diod. l. XVI, 72, XX, 56.)— Cictron (Vernier VIII, 43): "Tyndaritanam, nobilisimam civistatem, Cephaleditanam, Alandisanam, Apollonicusem...... perditus esse bac iniquistet decumanorum vintelligeits.».

Afrique, où les affaires allaient en déclinant depuis son absence. Dans le commencement, Eumachus, un des généraux d'Agathoele, avait fait, dans l'intérieur des terres, une expédition très-brillante, dans laquelle il s'était emparé de plusieurs villes. Mais le sénat de Carthage, ayant décidé de faire sortir trente mille hommes divisés en trois armées, tant pour éviter la disette qui commençait à se faire sentir, que pour raffermir les alliés qui lui restaient, Archagathus avait été obligé de diviser aussi ses troupes en trois corps, dont deux furent détruits séparément, et les forces réunies des Carthaginois vinrent bloquer son camp retranché devant Tunis. Dans cette situation critique, il avait écrit à son père pour obtenir de prompts secours. Agathocle avait, en conséquence, armé dix-sept vaisseaux pour passer en Afrique; mais une flotte carthaginoise de trente voiles le tenait enfermé dans le port de Syracuse. Par bonheur pour lui, une escadre tyrrhénienne de ses alliés y ayant pénétré la nuit, à l'insu des Carthaginois, il sortit; ct, lorsque les enhemis se furent attachés à sa poursuite, les Tyrrhéniens se montrèrent, tandis que lui-même faisait volte-face, en sorte que les Carthaginois, attaqués de deux côtés à la fois, furent entièrement défaits. Cette victoire ramena l'abondance à Syracuse. Agathoele, se voyant maître de la mer, voulut, avant de quitter la Sicile, mettre Agrigente hors d'état de lui nuire. Il envoya Leptine ravager son territoire. Xénodoeus, découragé par son précédent revers, sortit à contre-cœur, à la tête de milices urbaines, pour se mesurer contre les troupes aguerries d'Agathoele, qui lui firent éprouver une déroute complète. Les débris de son armée vinrent chercher un refuge derrière les murs d'Agrigente, et pour lui, il se retira à Géla pour échapper aux accusations de ses concitoyens. Agathocle célébra

cette double vietoire sur mer et sur terre par des særrifices et des festins. Soit dans les assemblées du peuple, soit dans on palais, il se montrait confiant et abordable à tous; pro-voquant meme l'hilarité de ses convives par des danses à la manière des mimes, et par des charges bouflonnes. Mais, sous cette feinte licence, le tyran soupçonneux épiait le moindre mot échappé àses ennemis. Le meurtre de plusieurs centaines de citoyens dont il se défiait et qu'il avait réunis à un banquet, tels furent ses adieux à Syraeuse, dont il erut avoir assuré la soumission ensonabsence par eette exécution.

A son arrivée en Afrique, Agathocle trouva son eamp en proje à la disette et au découragement. Il sentit la nécessité de relever les courages par quelque action d'éclat, exhorta les soldats à bien faire, et sortit à la tête de ses troupes, qui étaient réduites à six mille Grecs et à peu près autant d'auxiliaires, Celtes, Samnites et Tyrrhéniens. Il y avait aussi environ dix mille Libyens; mais on ne pouvait compter sur eux, car ils étaient toujours prêts à passer du côté du vainqueur. Les Carthaginois, campés dans des positions avantageuses, ne voulurent pas risquer une bataille contre des troupes poussées au désespoir, et ils attendaient du temps et de la disette leur entière destruction. Agathocle, n'ayant pu les attirer en plaine, essaya, malgré le désavantage du terrain et du nombre, d'enlever leurs retranchements. Mais il fut repoussé avec une perté de trois mille des siens ; ear les Carthaginois, ménageant les Libyens, qu'ils espéraient ramener à leur parti, ne s'attachaient qu'à la poursuite des Grecs. La nuit suivante fut remplie d'ineidents les plus inattendus. Les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diodore porte à cinq cents le nombre des convives ainsi assassinés. Polyen raconte également (liv. V,

ch. III, \$3) ce drame sanglant, au quel on a peine à ajouter foi.

Carthaginois, selon leur barbare coutume, immolèrent des prisonniers, en action de grâces de leur vietoire; mais, le feu du sacrifiee s'étant communiqué à la tente sacrée et à celle du général, la flamme fut bientôt poussée par un vent violent dans tout le eamp, construit en roseaux, et beaucoup de soldats périrent en youlant arrêter les progrès de l'incendie ou lui ravir des objets précieux. Au milieu de cette confusion on vit accourir un corps de troupes. C'étaient cinq mille Libyens qui désertaient le parti d'Agathocle et venaient se joindre aux Carthaginois; mais eeux-ci eoururent aux armes, Proyant qu'ils étaient attaqués. Il s'ensuivit une mêlée et une panique telle, qu'une partie des Carthaginois se sauvèrent jusqu'à Carthage, où l'on crut à la défaite de l'armée natiopale. Pendant ce temps, les Libyens, dont l'approche avait occasionné ee trouble, s'étant retirés vers le camp d'Agathocle, y eausèrent la même erreur et un tumulte dans lequel beaucoup de Grecs perdirent la vie. Le reste des Libyens quitta le parti d'Agathocle, qui, réduit à des forces insuffisantes, résolut d'abandonner l'Afrique. Mais il n'avait pas même assez de bâtiments de transport pour emmener le peu de troupes qui lui restaient. Il se disposait done à fuir seerètement avec son fils Héraelide, quand Archagathus, indigné d'être abandonné, révéla le projet d'évasion de son père, que les soldats arrêtèrent et chargèrent de liens. Cependant, le eamp ayant été attaqué par les Carthaginois, les Grees, soit par confiance en l'habileté de leur général, soit par un reste d'affection, lui rendirent la liberté. Il se jeta aussitôt, sans être vu, sur un bâtiment, et regagna la Sicile, abandonnant ses deux fils à la fureur des soldats, qui les massacrèrent1. Malgré ee délaissement, les troupes Syra-

<sup>1</sup> Justin n'est pas tout à fait d'accord avec Diodore for les circons-

eusaines, s'étant donné des chefs, traitèrent avec Carthage à des conditions assez avantageuses. Ces chefs lui remirent les villes qu'ils tenaient encore et pour lesquelles ils requrent trois cents talents. Une partie des soldats entra au service de Carthage et les autres furent transportés à Solonte en Sicile<sup>1</sup>. Quelques garnisons qui, dans l'espoir d'un nouveau secours d'Agathoele, n'avaient pas voulu souscrire a ces conditions, furent enlevées de vive force et subirent les derniers supplices, ou furent employées à cultiver le soi resté en friche depuis quatre ans qu'avait duré la guerre d'Agathoele en Libye (de 311 à 307 avant J. C.).

Agathocle, ayant abordé en Sicile, appela près de fui une , partie de ses troupes et se rendit à Égeste, yille alliée. Comme

tances de l'évasion d'Agathocle. Il lui reproche également d'avoir trahi son armée et ahandonné ses enfants. Cepeodant, d'après son récit; Archagathus avait d'abord partagé la fuite de son père; mais, s'étant égaré la nuit, il tomba entre les mains les soldats .- Diodore dit que le retour d'Agathoele en Sicile ent lieu au coucher des pléiades. Il ajoute que la perte de ses fils fot uo châtiment de l'assassinat d'Ophellas, commis le même mois et le même jour do l'année précédente ; remarque qui sert à préciser l'époque des divers faits de cette campagne, remplie de tant d'événements, qu'on a peine à croire qu'ils n'aient pas occupé plus de temps.

 Solonte, une des trois villes dans lesquelles les Carthaginois se retirérent à l'artivée des Grecs en Sicile (Thuc. VI, 2), devait son nom, suivant Hécatée; cité par Étienne de Byzance; à un prioce inhospitalier vaiocu par Hercule. Les orientalistes dériveut .. ce nom, ainsi quo celui de Yohor, en Asie, de Sclaim, qui signifie une hauteur escarpée. (Voyez Gesenius, pag. 427). Cette ville est, en effet, située sur uoe montague, Mais cetto positión est commune à presque tou tos les anciennes villes de Sicile, comme le remarque Dorville, qui pense que Solonte peut avoir reça un nom greo aussi hieu que Panorme, et le dérive de ookos, disque. (Sicula, p. 33 et, 52.) Les médailles de Solonte portent une tôte d'Hercule couverte de la peau de lion; légende, Eolortpar; quelquefois, an revers, ane sorto ds polype avec uoe légendo puoique (Voy. Burm. ad Nymism. Sicul. p. 481), Les ruines de Soloote, ravagée par les Sarrasins, se voient encore à Solaoto. (Fazello, déc. I, 1. VIII.)

il manquait d'argent, il voulut obliger les riches à lui donner la plus grande partie de leur fortune. Ceux-ci s'assemblèrent tumultucuscment, et le tyran, prenant de là prétexte d'un attentat contre sa personne, exerça les plus grandes cruautés sur les habitants de cette ville, qui comptait, à cette époque; dix mille âmes. Il fit égorger les citoyens pauvres sur les bords du fleuve Scamandre, et ceux qui passaient pour riches furent soumis à toutes les tortures que l'on put inventer pour leur arracher l'aveu de leurs trésors cachés. Plusieurs se brûlèrent dans leurs maisons pour échapper à ces persécutions. La ville fut entièrement dépeuplée. Agathocle fit vendre en Italie, aux Brutiens, les femmes et les filles des Égestains, donna leur ville pour habitation à des fugitifs, et changea son nom en celui de Dicæopolis, qu'elle ne conserva pas. Le tyran venait d'apprendre le meurtre de ses fils en Afrique, et, chez lui, la juste douleur d'un père se changea en actes d'une atroce férocité. Il fit dire à son frère Antander de faire périr tous les parents de ceux qui faisaient partie de l'expédition d'Afrique, et cet ordre fut si ponctuellement suivi, que Syracuse fut ensanglantée de meurtres plus nombreux et plus révoltants encore que les précédents; car ni l'extrême vieillesse, ni le sexe, ni l'enfance, ne dérobèrent au supplice les parents de ceux dont il voulait tirer vengeance. Agathocle continuait à parcourir la Sicile en tous sens, levant des impositions sur les villes et assurant leur soumission par des garnisons, car il craignait que ses revers en Afrique ne rallumassent chez elles le désir de l'indépendance. En effet, à la nouvelle de la révolte de l'armée d'Afrique, un de ses généraux, Pasiphile, avait quitté son parti, et, entraînant dans sa défection les troupes qu'il commandait et les villes sur lesquelles il était chargé de veiller,

il s'était joint à Dinocrate. Agathocle, alarmé du triste état de ses affaires, entra en négociations avec Dinocrate, auquel il offrit de renoncer à la royauté et de rendre la liberté à Syracuse, pourvu qu'on voulût bien lui assurer la possession de Therma et de Céphalædium, avec leur territoire, Diodore s'étonne qu'un prince qui avait montré tant d'énergie dans d'autres circonstances, se fût laissé alles au découragement au point d'offrir de renoncer au trône, alors que Syracuse obéissait encore à ses lois. Mais il est probable que cette démarche cachait un artifice, et qu'en faisant ces propositions, il savait d'avance qu'elles ne seraient pas acceptées. Dinocrate, qui nourrissait, à ce qu'il paraît, l'espoir de devenir lui-même tyran de Syracuse, n'était nullement pressé d'y voir rétablir la démocratie, et d'y rentrer comme simple citoyen, tandis qu'il était à la tête d'une armée considérable, et qu'il exerçait sur plusieurs villes une autorité absolue. Aussi repoussa til par des conditions inacceptables, les offres d'Agathocle, qui ne manqua pas de faire connaître aux émigrés les vues intéressées de leur chef. En même temps, il conclut la paix avec les Carthaginois, à la condition de leur céder toutes les villes qu'ils possédaient précédemment en Sicile, en échange desquelles il recut d'eux un subside de trois cents, ou, selon Timéc, de cent cinquante talents1, et de deux cent mille médimnes de blé. Raffermi par cette alliance, Agathocle

¹ Diod. XX, 79. On voit que Timée cherche toujours à absisser Agathoele. Un peu plus loin, il porté ses victues à un nombre double de celui qu'indiquaient les autres historiens. Ici il représente les conditions dela paix comme moins avantageuses. Ce fragment de Timée a été omis dans le recueil de M. Goller et dans celui des Fragmenta historic. græc. où il devait être placé entre les numéros : 46 et 147.

n'hésita plus à attaquer les bannis; quoiqu'il n'eût que cinq mille hommes d'infanterie et huit eents chevaux, tandis que Dinocrate était à la tête de vingt-cinq mille hommes de pied et de trois mille eavaliers. Mais le prince de Syracuse comptait probablement sur les intrigues qu'il avait ourdies dans le camp de son adversaire. Au milieu de l'aetion, deux mille hommés passèrent de son côté, et les autres, croyant la défeetion encore plus grande, se mirent en déroute 1. Agathoele, après les avoir poursuivis quelque temps, les fit engager à ne pas prolonger une lutte dont ils devaient reconnaître l'inutilité après une telle défaite, et il leur offrit de rentrer dans leurs patries. Presque tous les chevaliers avaient pu fuir à la faveur de la nuit; mais quatre mille ou, selon Timée, sept mille hommes qui s'étaient retirés sur une colline, séduits par l'espoir de revoir leurs villes et leurs familles, mirent bas les armes, sur les promesses d'Agathoele, qui, se jouant des serments les plus saints2, les fit tous passer par les armes; ear il redoutait plus ses propres sujets que les étrangers. Il fit ensuite un aecommodement avec Dinocrate, auquel il confia même le eommandement d'une partie de ses troupes, et qui, après avoit fait si longtemps la guerre contre lui, obtint, dans la suite, toute sa confiance, Il avait mérité cette faveur du tyran en trahissant ses anciens alliés, en faisant périr Pasiphile à Géla, et en guerroyant pendant

Cette vietoire d'Agathoele ent lien près d'une localité nommée Τόργιον ου Γόργιον, dont la situation n'est pas connue. Les chevaliers se réfugièrent au village d'Ambices, εἰκ Âμδικακ, χωρίον.

<sup>2</sup> Polyen (V, 3, 51) rapporte la manière cynique dont Agathocle plaisantait, avec ses familiers, sur son mépris des serments: Αγφθοκλής, Σικελίας τύραντος, όμόσας τοῦς τολεμίος, παρέδη τοῦς όμοτος, καὶ καταφήδεις τοὺς άλώντας, ἐπιχλευάζων ελεγεν « Δειπνήσαντες εξεμέσωμεν τοὺς όρκους.) deux ans, pour faire rentrer toutes les villes sous l'autorité d'Agathocle <sup>1</sup>.

Ce prince, n'ayant plus de rivaux en Sicile<sup>2</sup>, s'occupa d'embellir sa capitale de nouveaux édifices. Il éleva dans l'Île un palais, auguel il n'y avait rien de comparable dans toute la Sicile, et qui dominait les temples des dieux. Il construisit aussi plusieurs tours, sur lesquelles son nom était inscrit en marbres variés. Mais ces paisibles occupations ne pouvaient longtemps captiver son esprit inquiet, et, à l'exemple de Denys, qui avait joint une partie de l'Italie à son royaume, il passa de l'autre côté du détroit, et soumit les Brutiens, le peuple le plus belliqueux de l'Italie méridionale3. Bientôt s'offrit à lui une occasion de porter plus loin ses armes. Les Corcyréens implorèrent son secours contre Cassandre, roi de Macédoine 4. Agathocle et les Syracusains combattirent avec ardeur dans cette expédition, qui leur promettait une gloire plus grande que leurs victoires sur les Carthaginois et les Italiens, s'ils pouvaient vaincre les Macédoniens, qui avaient soumis une partie de l'Europe et · de l'Asie. Ils réussirent à incendier la flotte ennemie , et

<sup>1</sup> Ici finit le XX\* livre de Diodore. Il ne nous est parvenn, des suivants, que des extraits à l'aide desquels il est difficile de fixer l'ordre des événements.

<sup>3</sup> Selon Polybe (l. IX, 6, 23), Agathocle, du moment que son empire ne fut plus contesté, se montra fort bon prince: πάντων ήμερώτατος.

Justin (l. XXIII, e. 1): «Agathocles... in Italiam transcendit, exemplum Dionysii secutus qui multas civitates Italia: subegerat. Primi igitur hostes illi. Brutii fuere....» Justin s'étend ici sur l'origine des Brutiens et la défaite d'Alexandre, roi d'Épire, par ce penple, à Pandosie. Strabon (1. VI) donne des détails analogues.

4 On ne connaît pas l'époque précise de cotte expédition de Cassandre à Corcyre; mais elle dut avoir lieu après la betaille d'Ipsus (302 avant J. C.), qui lui assura la possession de la Macédeine. Il mourut en 298.

<sup>5</sup> Ce fait résulte d'un des fragments de Diodore retrouvés par M<sup>67</sup> Mai, combiné avec nn des anciens

Cassandre dut renoncer à son entreprise; mais il paraît qu'Agathocle s'adjugea l'île qu'il était venu protéger, car elle forma l'apanage de sa fille Lanassa, lors de son mariage avec Pyrrhus. De retour en Italie, il sit périr deux mille des mercenaires tyrrhéniens et liguriens qui s'étaient mutinés. Cet acte de cruauté ayant soulevé contre lui les Brutiens, il vint mettre le siège devant une de leurs villes nommée Hélas: mais les barbares attaquèrent les Grees la nuit, à l'improviste, et leur tuèrent quatre mille hommes. Après cet échec, Agathocle revint à Syracuse, où il rassembla une flotte, et repassa en Italie. Son projet était de s'emparer de Crotone, alors gouvernée par Ménédème, avec lequel il était lié. Il lui écrivit de ne pas s'alarmer de ses armements maritimes, qui n'avaient d'autre but que d'accompagner en Épire sa fille Lanassa, qui allait épouser Pyrrhus, Trompés par ces apparences, les Crotoniates ne firent aucuns préparatifs de déscnse. Agathocle investit leur ville de tous côtés, et l'attaqua, par la sape et la mine, avec tant de vigueur, que les Crotoniates, frappés de craînte, lui ouvrirent leurs portes, Il n'en livra pas moins la ville au pillage. Puis il fit alliance avec les barbares d'Iapygie et de l'Apulie, et leur fournit des bâtiments pour faire la piraterie, dont il recevait sa part. Il mit garnison à Crotone et rentra à Syracuse: Ce ne fut que pour y rassembler de nouvelles troupes et passer encore une sois en Italie avec trente mille hommes et trois mille chevaux. Il confia le commandement de la flotte à Stilpon,

extraits d'Heschel, où il est question de l'incendie de la flotte macédonieuve. Plutarque; dans les Apophthegmes et le traité de la Vengeance tardire des dieux, rapporte plusieurs plaisanteries d'Agathocle, qui venait punir, disait-il, sur les habitants d'Itheque et de Corcyre, la conduite d'Ulysse en Sicile. avec ordre de ravager les côtes du Brutium. Pour lui, il mit le siège devant Hipponium, dont il s'empara de vive force. Les Brutiens, effrayés, lui envoyèrent des ambassadeurs pour traiter de la paix 1. Il exigea d'eux six cents otages, et laissant une forte garnison à Hipponium, où il fit construire un port2, il retourna dans sa capitale. Mais, quand il fut éloigné, les Brutiens rompirent leurs engagements, se soulevèrent en masse, reprirent Hipponium, dont ils tuèrent la garnison syracusaine, et délivrèrent leurs otages. Agathocle, qui méditait sans doute de faire rentrer l'Italie méridionale sous son obéissance, voulut se ménager l'alliance du roi de Macédoine, Démétrius Poliorcète, Sa fille Lanassa, qu'il avait mariée à Pyrrhus, irritée de ce que ce prince lui préférait une autre femme, l'avait quitté, quoiqu'elle cût eu de lui un fils, et avait épousé Démétrius, auquel elle avait apporté en dot l'île de Corcyre. Ces circonstances ayant établi des rapports entre le roi de Macédoine et le prince de Syracuse, celui-ci lui envoya son fils, nommé comme lui Agathocle 3, pour conclure une alliance. Démétrius accueillit très-bien ce jeune homme, et le fit accompagner, à son

Justin (XIII., 2) reporte que tes Rutions, effrayé des préparaits d'Agathecle, tai enveyèren des ambasadeurs. Le prince les retint à un grand repas pondant lequel il it sotir sa flotte anna qu'il en viseun trien, et, ayant remis au lendemina i leur partier d'affirires, il partit sans leur donner sadienno. On ne pout précier à quelle froque hagathocle sus de ce stratagème; car Justin partit, confondre en nne seule les diverses expéditiones en fluide et, ai l'en n'avaire. pas d'antres documents, on pontrait croire que cette guerre précéda de très-pen l'époque de la mort d'Aguthocie.

2 Strabon, VI: Μετά δὲ τὴν Κουσσενίαν, Ίπαύνου ... έχει δ' ἐπίνειον, δ κατεσκεύανε έστε Αγαθοκλής ὁ τύραυνος, τῶν Σικελιώτων κρατήσης της πόλους.

<sup>3</sup> Diod. Except. Poliorcète régna en Macédoine de 29 à à 287. L'union de Lanassa et de Démétrins est rapportée par Plutarque, dans la Vie

retour en Sicile, par Oxythémis, sous le prétexte d'échanger les ratifications du traité, mais en réalité pour observer l'état des affaires en Sicile.

Agathocle qui, malgré son âge avancé, ne pouvait demeurer en repos, s'occupait d'une nouvelle expédition contre Carthage. Ayant compris la nécessité d'empêcher les envois de blé de la Sicile et de la Sardaigne, qui dans la première guerre avaient préservé Carthage de tomber entre ses mains, parce que cette ville avait toujours conservé l'avantage sur mer, il faisait cette fois d'immenses préparatifs maritimes; sa flotte était de deux cents vaisseaux. Mais il fut prévenu dans ses desseins par les attentats de sa propre famille. Le monarque syracuşain avait résolu de laisser le royaume à son fils Agathocle. Il le revêtit des insignes royaux et le fit reconnaître dans la capitale ; ensuite il l'envoya à l'armée, dont il avait précédemment confié le commandement à son petit-fils Archagathus, fils du prince de ce nom mort en Afrique. Ce jeune homme, qui avait déjà fait preuve de beaucoup de valeur et se flattait de succéder à son grandpère, recevant l'ordre de remettre à son oncle Agathocle le commandement des troupes de terre et de mer, concut la pensée d'un double crime. Il écrivit à Ménon d'empoisonner son grand-père. Ce Ménon avait été pris enfant, dans le sac d'Égeste, par Agathocle, de qui il avait obtenu les bonnes grâces par sa beauté. Il nourrissait en secret contre l'auteur des maux de sa patrie et de sa propre ignominie une haine profonde, et se fit avec empressement l'instrument du parricide d'Archagathus. Il empoisonna le cure-dent dont le roi se servait après le repas. L'effet du poison ne fut pas instantané, mais le venin, pénétrant dans les veines, causait de Pyrrhus, 5 x1; cependant, il n'en est pas question dans celle de Démétrius.

au malheureux prince d'effroyables tortures. En même temps Archagathus, à la suite d'un banquet auquel il avait convié son oncle dans une île, l'assassina et jeta son corps à la mer. Les flots l'apportèrent, dit-on, à Syracuse, et le vieux roi, apprenant ce meurtre et sentant la mort s'emparer de lui, fit partir pour l'Égypte sa femme Théoxène et ses deux enfants en bas âgc 1. Hors d'état de punir le meurtrier de son fils, il voulut du moins lui cnlever ce trône qu'il avait essayé de conquérir par ses forfaits. Il eonvoqua donc une assemblée du peuple, et, après avoir dénoncé la conduite impie d'Archagathus, et demandé vengeance, il rendit la liberté aux Syraeusains. Bientôt après, il mourut dans d'horribles souffrances. On ajoute qu'Oxythémis le fit placer sur le bûcher funèbre avant qu'il eût rendu le dernier soupir. Ainsi trahi par ceux qui l'entouraient, il expia, à ses der-° niers moments, les cruautés dont il avait souillé sa carrière. Son règne avait duré vingt-huit ans, sclon Timée, Callias ct Antander, qui écrivit aussi l'histoire de son frère; il était dans sa soixante et douzième année 2 (289 avant J. C.).

I Justin (XXIII; \*) reconsile d'une manifect touchaut le siperationi d'A-dgabocle e il de sa femme, qui me vou-laip sa s'arrache et di si de son femme, tant la pas s'arrache et di si de son fepun mourant, tandis que celuie ils sup-platid e veiller a salut de leurer nefatts. La haine de Timée un s'arrite pas finne en présence de con de-uigra moments de son ennemi. (Ver, Fregue, 1.5 (d. d. loubal.) Justin nomme la femme d'Agrabocle Trécien, eu, tédon un manusieri, Théopeara, ce qui conduit la la correcçion Théotoxies, Os-Gére, ou, et del ma la pronocatation docrence, Oseder, D. dis qu'elle celtair des correccions de la des propositions de correccion (Section et de la qu'elle celtair des la des correccion).

Égyptienne. «Desperatis rebus, urovem suam Tesedam, geniosque es «eaduos parquios, cum qum ipecunia et familia, regalique instrumento, «quo prater illum nemo regum ditior fuit, auxibas impositos, Égyptum, nunde usorem acceperat remittil, tiunens no predonem regai sui hoscitem paterenden.»

<sup>3</sup> Luciea {de Longweis} îni donne qualre-vingt-quinze ans, et a appnie sur l'autorité de Timée et de Démocharès; mais, ontre que cette assertion est contredite par Diodore, qui allègue également Timée et Callins,

Les Syraeussins, devenus libres pour peu de temps, brisèrent les statues d'Agathode et confisquèrent ses biens. Pour Archagathus, il fut assassiné par Ménon, qui, après son attentat, s'était retiré dans son camp<sup>1</sup>. Le meurtrier s'en fit un mérite auprès de l'armée, et, ayant séduit les soldats par ses belles promesses, il fut étu général et travailla à devenir le successeur d'Agathocle.

## S XLIV. HICÉTAS.

Les Syracussins d'urent Hicétas stratége et l'envoyèrent combattre Ménon<sup>2</sup>; mais celui-ci évita d'en venir aux mains jusqu'à ce que les Carthaginois, empressés de s'immis-cer dans les affaires des Grees, étant venus à son aide, lui cusent assuré l'avantage. Les Syracussins furent forcés de conclure la paix, de donner quatre cents otages aux Carthaginois et de rappeler les bannis. Dans les élections qui eurent lieu quelque temps après, les étrangers domiciliés ayant été écartés, une sédition s'éleva dans la ville, comme après la chute de Thfasybule. Les Syracussins d'une part, et les mercenaires de l'autre, coururent aux armes. Ce ne fut qu'après beaucoup de peines et de supplications près

si Agathocle était mort à quatre ringtquinse ans, il en aurait en quisrantequatre an temps de Timoléon, tandis que les circonstances de sa vie montrent qu'il était encore fort jenne à cette époque.

Justin ne dit pas qu'Agathocle ait été empoisonné; il parle do ses souffrances comme d'nne maladie naturelle.

<sup>1</sup> On place ordinairement Ménon

dans la liste des tyrans de Sicile, entre Agsthele et Hickets. Mais il nons paraît résulter du text de Disdorq qu'er og fesferal v'accert, jamais aucune autorité à Syracuse; et que, réfligéé près d'Archagethus, aussitot, après son crime, il fut suellement proclamé par l'armée. Les Carthagpres de la crime, il est vai, les Syracussins à rappeller les bannis (mais Hickets resta chef de la république. des uns et des autres, que les sénateurs réussirent à calmerl'effervescence. Il fut convenu qu'on accorderait un délai aux militaires étrangers pour vendre leur propriétés, et qu'ils quiteraient la Sicile. D'après ces conventions, ils partirent de Syracuse et se rendirent sur le détroit. Accueillis avec bienveillance par les Messiniens, qui les logèrent dans leurs maisons, ils abusèrent de cette hospitalité pour tuer une nuit les citoyens. Ils épousèrent leurs femmes, et s'établirent à Messine, qui leur faisait depuis longtemps envie, et qu'ils nommèrent Mamertine, du nom qu'ils donnaient en leur langue au dieu Mars (Mamers) <sup>1</sup>. Ils faisaient de là des incursions dans les pays environnants, qu'ils dévastaient, et auxquels lis imposaient des contributions.

Des tyrans particuliers s'étaient élevés de nouveau, depuis la chute d'Agathocle, dans presque toutes les villes de Sicile: Tyndarion régnait à Tauroménium; Hicétas s'était fait perpétuer pendant neuf ans dans les fonctions de stratége à Syracuse; Agrigente était gouvernée par Phintias. Hicétas et Phintias étant brouillés, se livrèrent bataille près d'Hybla. Hicétas fut vainqueur, et, enflé de ce succès il osa se mesurer contre les Carthaginois; mais il fut

Noss suivons Diodore (I. XXI, extrait 8), qui à recorde seve Polylo, I. I., 7. Ou rouve une tradicion différente sur les Mamertins dans Festus (p. 7 et 8 de l'éclion d'Urinii, reproduite par M. E. Egger Paris, 1839). A la suite d'apen maleile qui avait exercé des ravages dans le Samatian, les habitants vonérent à Apollou nue reacuren. Ce émigrés vincent es facer dans la partie de la Sicile visitien de Tarrays; entitle.

syant rendu das services anx Messénisiens dans une guerre, ceux-ci les engegérent à partiger leut territoire: el na sum corpus communicoenque «acgrumn invitant éos, et comes «accyment énum, ut dicerentur «Mamertini, quel, conjectis in servitem duodecim deorum nominibas, «Mare rinia, quel significatur. Caiguchistoria auctor est Alfius, ilbroprimo belli Carthaginessis.)

vaincu et perdit beaucoup de monde. Phintias fonda sur les bords de la mer d'Afrique une ville à laquelle il donna son nom et où il transporta les habitants de Géla, dont îl démolit les murs et les maisons. Il orna sa nouvelle capitale de remparts, d'une agora et de temples; mais ses cruautés le firent détester par tous les peuples qui lui étaient soumis. Ils chassèrent ses garnisons, comme les Agyréens leur en avaient donné l'exemple. Lui-même périt peu après 1. Vers le même temps, Hicétas fut renversé du pouvoir, qu'il exerçait depuis neuf ans, par Thynion, fils de Mammée, et par Sosistrate. Mais ceux-ci ne purent s'accorder pour partager son héritage. Sosistrate exerçait l'autorité dans Syracuse; tandis que Thynion s'était fortifié dans l'Ile. Ils avaient mis dix mille hommes sur pied, et se livraient des combats dans la ville même. Les Carthaginois, espérant profiter de cette guerre civile, vinrent assiéger Syracuse avec cinquante mille hommes, et bloquer le port avec centvaisseaux. Dans cette situation critique, les deux compétiteurs se réunirent pour appeler à leur secours Pyrrhus, roi d'Épire, que les Tarentins avaient attiré en Italie, et qui pouvait revendiquer l'héritage d'Agathocle à titre de gendre, Tyndarion, prince de Tauroménium, était aussi disposé à accueillir

¹ Diod. (XXII.,?) raconte un songe de Phintias qui lui prénageait sa fin. Il crut voir un sanglier, qu'il possuivait à la chakes, se retourner et lui donner la mort d'un coup de ses défenses. Ce fragueunt ne nous en aprend pas davantage. Il est probable que Diodore rapportait ensuire la mort de Phintias, dont ce rêve pouvait sembler un présage. Quelques auteurs modernes out cru, d'après auteurs modernes out cru, d'après.

ce passage, reconsalire le tombeau du tyran d'Agrigente dans un beau sarcophage de marbre sur leguel est représentée une chasse au sanglier, sans doute celui d'Erymanthe. On a voulu voir aussi des médailles de Phintiss sur des pièces qui portent un sanglier, comme alce prince avait pu faire frapper des médailles en commémoration d'un rêve. Pyrrhus, et toutes les villes qui. souffruient des ineursions des Mamertins, l'appelaient de leurs vœux. Ces derniers, au contraire, firent alliance avec les Carthaginois pour s'opposer à son passage. Rhégium avait aussi demandé aux Romains une garnison pour la protéger contre Pyrrhus. Les Romains lui envoyèrent une légion de Campaniens 1 qui furent transportés à bord de vaisseaux carthaginois, et ne tardèrent pas à imiter l'exemple de leurs voisins les Mamertins, en expulsant ceux qui les avaient appelés à leur secours.

#### 5 XLV. PYRRHUS.

Pyrrhus soutenait déjà depuis deux ans et quatre mois 2. la guerre contre les Romains, et à ses premiers succès, dus en partie à l'effroi causé par ses éléphants, avaient succédé plusieurs revers ou du moins des victoires si chèrement achetées, qu'il était revenu fort découragé à Tarente, quand i reçut des messages de la Grèce, qui lui annonçaient la mort de Ptolémée Géraunus et l'assuraient qu'il lui suffirait de se montrer pour obtenir le royaume de Macédoine. En même temps, les députés de la Sicile vinrent l'appeler à leur aide contre les Carthaginois, et lui dire que les villes de Syracuse, d'Agrigente et de Léontini étaient prêtes à le recevoir. Dans cette conjoncture embarrassante, Pyrrhus

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diodore nomme le chef de ces Romains Δέκισο δ Ρωμαΐου χιλίαρχου. L'épitome du litre XX de Tite-Livo : «Quura in præsidium Rheginorum lesgio campana cum præfecto Decio Julebellio missa esset, occisis Rheginis. «Rhegium occupavit.» (Voyet aussi Appien, Samnit, IX, p. 19, éd. Didot.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette donnée chronologique est fournie par les extraits de Diodore. La première victoire de Pyrrhus sur Levimus est de l'an de Rome 475, ou 279 avant J. C. Le passage de Pyrrhus en Sicile doit donc étre placé en 277. Il y resta trois ans, selon Appien, l. III, 11.

se décida pour la Sicile, qui séduisait davantage son ambition et lui montrait en perspective la conquête de Carthage 1, Pressé par les députés qui venaient coup sur comp solliciter sa présence, il s'embarqua à Tarente avec ses éléphants et tout son appareil militaire, arriva le dixième jour chez les Locriens, et, remontant le détroit, vint aborder à Tauroménium. Il prit à son bord Tyndarion et les troupes auxiliaires de cette ville, puis, de là, se rendit à Catane, dont les habitants l'accueillirent avec enthousiasme, et lui décernèrent des couronnes d'or. Pyrrhus débarqua à Catane son infanterie, qui se dirigea vers Syracuse; en même temps, la flotte suivait, toute préparée au combat. Lorsqu'elle se présenta devant Syracuse, les Carthaginois, qui venaient de détacher trente vaisseaux pour un besoin urgent, n'osèrent risquer le combat avec le reste de leur flotte. Pyrrhus entra donc sans résistance dans le port. Thynion et Sosistrate luiremirent l'île et la ville. Il réconcilia les divers partis, prit possession de tout le matériel de guerre, de la galère royale à neuf rangs de rames et de cent vingt vaisseaux pontés qui, joints aux siens, portèrent sa flotte à deux cents navires. En même temps arrivèrent des ambassadeurs d'Héraclide. prince des Léontins, qui mettait à la disposition du roi sa wille, ses forts, quatre mille hommes d'infanterie et cinq cents chevaux. Sosistrate lui avait également remis trente

<sup>3</sup> Une sorte de fatalité nous a privés de tous les historiens de cette époque. La guerre de Pyrrhus en Italie-était racoutée dans la décade de Tite-Live (I. XI à XX) dont nous varons que. l'argument. Il ne nous est parvenu que des extraits de Denys d'Halicarnasse, de Diodore et d'Appien. Hen-

reusement la vie de Pyrrhus par Platarque supplée en partie à cette lacane. Mais ces biographies, qui, par la peinture des mœurs, offrent une lecture plus attachante que celle des annalistes, faissent beaucomp à désirer pour l'exactitude chronologique.

villes de sa dépendance, huit mille hommes et huit cents cavaliers, qui ne le cédaient en rien aux Épirotes, Toutes les villes à l'envi montraient le même empressement, et Agrigente chassa la garnison carthaginoise qui l'occupait, Pyrrhus répondait par sa bienveillance à ce zèle des Siciliens. Il porta son armée à trente mille hommes, deux mille cinq cents 1 chevaux et quelques éléphants; fit venir de Syracuse les machines de siège et entra sur le territoire carthaginois. Héraclée fut soumise la première, ensuite Azones 2; puis Sélinonte, Halicyæ, Égeste et une foule d'autres villes se rendirent à Pyrrhus. Éryx, qui renfermait une . forte garnison carthaginoise, et était fortifiée par la nature, semblait devoir offrir une grande résistance. Le prince d'Épire résolut de l'enlever d'assaut, et de déployer aux yeux des Siciliens la bravoure qui le faisait reconnaître pour le descendant d'Achille et le digne successeur d'Alexandre; Avant fait vœu à Hercule d'établir en ce lieu des jeux en son honneur, s'il reussissait dans son entreprise, il fit dresser les échelles, et monta le premier à l'assaut. Rien ne put résister à son impétuosité, et la place fut enlevée de vive force. Les autres villes carthaginoises, y compris Panorme, si célèbre par son vaste port; eurent le même sort. Il ne restait plus aux Carthaginois que Lilybée, ville fondée par eux après la prise de Motya par Denys. Pendant que Pyrrhus s'apprêtaît à l'assièger, les Carthaginois y firent passer des forces considérables, des munitions et une telle quantité de machines

¹ Plutarque, Pyrrhus, 5 18. Les estraitede Diodore (XXII, 10) portent φΦ(1500). Nous avons suivi de préférence le texte de Plutarque, en général moins corrompu que celui de cos extraits. Selon un fragment d'Appieri (Samn. I. III, extr. 11), Pyrrhus aurait passé en Sicile avec huit mille cavaliers, ce que l'on ne pent admettre. Le texte de Diodore porte A&s-

Le texte de Diodore porte Acorus, ville que nous ne connaissons pas d'ailleurs.

de guerre que le rempart en étalt entièrement garni. Ils fortisièrent aussi, par de nouveaux ouvrages, le côté de la ville qui regarde la terre. Cependant, ils envoyèrent des députés près du roi pour traiter de la paix et lui offrir des sommes considérables. Pyrrhus rejeta les offres d'argent. Toutefois, il n'était pas éloigné d'accorder aux Carthaginois de demeurer à Lilybée; mais ses conseillers et les députés des villes greeques de la Sieile, qui étaient près de lui, le supplièrent de ne pas permettre que les barbares gardassent ainsi un pied en Sicile, et dirent qu'il fallait les en expulser entièrement. D'après ce vœu, Pyrrhus sit attaquer la place; mais il fut repoussé constamment. La nature du terrain ne permettait pas d'employer la mine, et les catapultes accablaient les assaillants de traits innombrables, si bien qu'après deux mois d'efforts infructueux, Pyrrhus dut renoncer à prendre Lilybée, tant qu'il ne serait pas maître de la mer. Il s'occupa donc d'armer une flotte considérable et voulait, à l'exemple d'Agathoele, aller faire une descente en Afrique; mais il manquait de marins; et les Sieiliens montraient peu d'èmpressement à s'embarquer. Pyrrhus, pour les y contraindre, appesantit sur eux son autorité qui, dans le commencement, avait été équitable et douce 1. Cependant les Siciliens se seraient soumis à ses exigences, s'il n'avait achevé de s'aliéner les esprits par la manière dont il traita Sosistrate et Thynion, qui l'avaient, les premiers, appelé en Sicile, et l'avaient servi avec zèle. Sosistrate; s'apercevant qu'il était l'objet de la défiance du prince, prit le parti de fuir; Thynion, qui était resté, fut mis à mort par ordre de Pyrrhus, qui, de ce moment, se laissa aller à des actes tyranniques. Les soulèvements ne

<sup>1</sup> Suidas, an mot Hóppos, donne sur la spoliation des temples par

Pyrrhus des détails qu'on ne trouve pas ailleurs.

tardèrent pas à éclater dans les villes siciliennes. Avec l'inconstance qui était un des caractères de ce peuple, plusieurs se rejetèrent dans les bras des Carthaginois, et même des Mamertins, dont, peu de temps auparavant, Pyrrhus avait, à leur prière, réprimé les exactions.

Pendant que les affaires du roi d'Épire déclinaient en Sicile presque aussi rapidement qu'elles avaient prospéré d'abord, ses alliés d'Italie le suppliaient de revenir à leur secours. Il saisit, avec empressement, un prétexte de quitter un pays où ses espérances s'étaient évanouies. Pour repasser en laile, il lui fallut soutenir, contre les Garthaginois, un combat nayal, dans lequel sa flotte fut très-mattratiée, et dix mille Mamertinis l'assaillirent dans les montagnes. On dit qu'en quittant la Sieile, Pyrrhus prononça ce mot célèbre, qui ne tarda pas à être confirmé par les événements : «Mes amis, quel beau champ de bataille nous laissons aux Romafas et aux Garthaginois l »

# S XLVI. HIÉRON II, GUERRE PUNIQUE.

Le départ de Pyrrhus rejetait la Sicile dans l'anarchie dont la présènce de ce primec l'avait, pour un instant, tréc-L'armée syracusaine, sans prendre avis de la wille, se d'onna pour chefs Artémidore et Hiéron, fils d'Hiéroclès . Ce

¹ Pausanias (Eide, II., 12), en decirvant deux statues d'Hiéron, parle de son avénement au pouvoir, qu'il place dans la 2º aunée de la cxxxi° olympiade, c'est-d-ire immédiatement après le départ de Pyrrhus. Cette courte notice de Pausanias présente plusieurs difficultés et des inezactitudes que nous discuterons un peu plus loir. Lucien (de Longeris) dit qu'Hiéron mourut quatre-nighdouse ani, après en avoir règné soixante et dis. Sa mort étant de l'an 21 Å, cela mettrait son avénemen; en 28 Å, cela mettrait son avénemen; en 28 Å, ce qui est tont à fait inadmissible; mais, en lisant êbéners au lieu de 650 quéxoers, on tombe à l'an 27 Å, qui suivit le départ de Pyrehus.

Plaute, dans les Ménechmes, acte 11,

dernier faisait remonter son origine à Gélon, l'ancien prince de Syracuse¹; mais as mère n'était qu'une esclave, et l'on dit même que son père, à cause de la başsesse de cette naissance, l'avait fait exposer², mais que, d'après des signes surnaturels qui présageaient la future élevation de cet enfant, il le reprit et l'éleva. Le jeune Hiéron était doué de toutes les qualités extérieures qui séduisent, et il avait déjà fait preuve, en diverses circonstances et dans des compats singuliers, d'une valeur qui lui avait mérité plusieurs distincions militaires de la part de Pyrrhus, auquel il s'allia dans la suite, par le mariage de son fils Gélon avec Néréide, fille de ce roi². Introduit dans Syracuse par quelques amis, Hiéron s'y rendit maître de ses adversaires, envers lesquels il se comporta avec tant de douceur et de générosité, que les

scène III, v. 57, présente de la manière suivante la succession des dominateurs de Syracuse :

Qui-Syracusis perhibere natus esse in Sicilia, Uhi rex Agathodes regustor fuit, et

iterum Phinthia,

Terfium Liparo, qui in morte regnum
Hieroni tradidit.

Nunc Hiero st. - Haud falso, mulier, predicas.

Ge nom de Liparo, prédécesseur d'Ilièren, a donné lieu à besancup de commentaires et de conjectures. Un avant Italien, M. Cellesqui, a publié à Pâlerume, en 1809, un livre intitulé De re di Simerans Finda e Lipira non ricondet delle torie, priconoisenti erre con le mente. La médille d'argent gravée en tête de ce livre porte une tête juvénile laurée livre porte une tête juvénile laurée.

semblable à la tôte d'Apollon qui se, util souveat sur les monnaies de Syracuse, légende, AIIIAPOT; revers, un Pégase et les lettres Ki, Mais noss avouons que l'authenticité de cette médaille nuique oe nons paraît pas encore asses établie pour venir à l'appai du passage de Plaute.

Nons avons dit, p. 152; que Gélou avait laissé na fils qui fut expulsé aiusi que Thrasybule, et se retira à Locres C'est à lui probablement que Hiéren II prétendait rattacher son origine.

3 Justin, XXIII, 4.

<sup>9</sup> Pausan. Élide, II, 12: Ούτος ὁ Γέρων ξενίαν πρότ Πόρρος του Αλακίδου καὶ όμου τῆ Ευνίς ἐπιγομίαν ἐποτήοπτο, Γέλων» τῷ καιδί Νηρείδα ἀγαγόμένος τὴν Πόβρου.

Syracusains, quoique mécontents de la licence que les soldats avaient prise d'élire leur chef, confirmèrent le choix d'Hiéron. Pour lui, dont les espérances allaient au delà d'un commandement temporaire, connaissant, l'instabilité du peuple, et les factions qui le dominaient, dès qu'un général était absent, il chercha un appui dans l'alliance de Leptine, qui jouissait de la faveur publique, et sur la puissante protection duquel on pouvait le plus compter. Dès qu'il eut épousé la fille de cet homme d'état 1, Hiéron partit pour une expédition contre les Mamertins. On dit qu'il profita de cette guerre, pour se défaire des anciens mercenaires qui avaient des habitudes d'insubordination. Après les avoir engagés contre les barbares, dans un combat près de Centoripa, sur la rivière Cyamosorus, il ne les fit pas soutenir par les troupes nationales, les laissa tailler en pièces, et ramena le reste de l'armée à Syraeuse. Il leva ensuite de nouveaux mercenaires dévoués à son gouvernement, et

1 Les historiens ne nous apprenneut pas le nom de cette princesse; mais il est très-probable qu'elle se nommait Philistide, et qu'à elle appartiennent les médailles d'arcent qui portent une tête de femme diadémée et voilée, et, au revers, nn quadrige, avec la légende ΒΑΣΙΑΙΣ-ΣΑΣ ΦΙΛΙΣΤΙΔΟΣ. Eckel avait émis déjà cette idée, qui a été confirmée par la découverte de plusieurs inscriptions dans le théâtre de Syraeuse. En 1756, le comte Gaëtani découvrit sur le listel de la corniehe qui règne autour des gradins les môts BAYI-ΛΙΣΣΑΣ ΦΙΛΙΣΤΙΔΟΣ en grandes capitales. En 1804, on retronva sur

la même corniche, à la section suivante, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΝΗΡΗΙΔΟΣ, nom de la fille de Pyrrhus, femme de Gélon. Des travaux postérieurs ont fait reconnaître encore d'autres traces d'inscriptions au-dessus de chaque caneus ou section qu'elles servaient sans doute à désigner. Au-dessus de la quatrième, on ne voit plus que les lettres .. AΣIA ... NOΣ, qui nons paraissent devoir être suppléées BAXI-ΛΕΩΣ ΓΕΛΩΝΟΣ. En effet, on voit, par Polybe et Diodore, que Gélon recevait, du vivant de son père, le titre de Sanikeis. Le nom d'Hiéron devait se lire sur la première section de la précinction, aujourd'hui détruite.

voyant que les Mamertins, enflés du suceès qu'ils avaient remporté, se répandaient avec plus d'audace dans les eam- " pagnes, il partit à la tête d'une armée bien disciplinée, prit de vive force Mylæ, fit mettre bas les armes à quinze cents hommes, et s'empara de plusieurs petites villes voisines. Se portant ensuite sur Amésélum, ville forte située à mi-chemin entre Centoripa et Agyrion, il s'en empara, fit entrer la garnison à son service et en partagea le territoire entre les deux villes que nous venons de nommer. Alésa, Abacænon, Tyndaris se déclarèrent pour lui. Les Mamertins se trouvèrent confinés dans le territoire étroit compris entre la mer Tyrrhénienne et la mer de Sieile, de Tauroménium à Tyndaris. Hiéron vint les y attaquer sur les bords de la rivière Longanus. Il avait dix mille hommes d'infanterie et quinze cents chevaliers. L'armée des Mamertins était de huit mille hommes sous les ordres de Cion. Celui-ci, encouragé par les aruspices, qui lui avaient promis, dit-on, qu'il-coucherait dans le camp d'Iliéron, passa la rivière et attaqua vivement les Syracusains, qui résistèrent avec non moins de fermeté. L'affaire était encore indéeise, lorsqu'un corps de six eents hommes d'élite, dont deux eents réfugiés messiniens, placés en réserve par Hiéron derrière une colline, débusquant sur le flane des ennemis déjà épuisés, acheva de décider la victoire. Cion fut amené prisonnier dans le camp des Syracusains, et tous ses soldats furent tués ou mirent bas les armes. Cette vietoire devait amener la ehute de Messine; mais Annibal, qui se trouvait alors dans l'île de Lipara, instruit de ee qui se passait, accourut, et, sous prétexte de féliciter Hiéron, il le retint, tandis qu'ilfaisait pénétrer à la hâte quelques troupes dans la citadelle de Messine, et rassurait les Mamertuis près de se rendre. Par

suite de cette ruse punique, Hiéron perdit le fruit de sa victoire. De retour à Syracuse, après cette brillante campagne, il y fut proclamé roi, et reconnu en cette qualité par tous les alliés de la ville. La position des Mamertins était devenue d'autant plus précaire, qu'ils étaient privés de l'appui de leurs compatriotes de Rhégium. En effet, les Romains, ayant compris quelle facheuse impression ferait sur les nations alliées la conduite perfide de la légion envoyée par eux à Rhé. . gium, étaient venus assiéger cette ville, l'avaient prise de force et remise aux anciens possesseurs, après avoir fait décapiter trois cents hommes qui restaient de la légion campanienne. Cependant, une partie des Campaniens de Messine, qui détestaient les Carthaginois, avaient envoyé solliciter lessecours des Romains. Ceux-ci étaient très-partagés sur la conduite que la république devait tenir en eette occasion. Une partie du sénat était d'avis de repousser la demande des Mamertins, trouvant qu'il y aurait inconséquence manifeste à soutenir, à Messine, des hommes qui s'y étaient rendus coupables de la même perfidie que la république venait de punir à Rhégium. Mais la majorité ne voulut pas abandonner des alliés ni souffrir que les Carthaginois restassent en possession de Messine, dont l'occupation par eux était contraire aux traités entre Rome et Carthage. D'ailleurs, les Romains, qui venaient de porter leurs armes victorieuses jusqu'à l'extrémité de l'Italie, pouvaient difficilement résister à l'occasion séduisante qui leur était offerte de franchir le détroit et d'occuper Messine, regardée de tout temps eomme la elef de la Sicile, et cela, au risque de la laisser tomber aux mains de dangereux rivaux!;

Cette considération n'est pas développée par le seul Polybe. Les hisque la Sicile tentait l'ambition ro-

L'expédition fut résolue, et Applus Claudius, un des consuls, fut chargé de faire passer les secours à Messine (an de Rome 491, avant J. C. 264)1. En attendant, les Mamertins avaient déjà, par ruses et par menaces, réussi à éloigner l'officier carthaginois qui occupait leur eitadelle, et qui fut mis en croix à Carthage, pour n'avoir pas mieux gardé ce poste. Hieron, dans l'espoir de délivrer la Sicile des Campaniens, fit alliance avec les Carthaginois et vint avec eux assiéger Messine<sup>3</sup>, pendant qu'une flotte punique devait garder le détroit. Mais le consul romain trompa leur surveillance et pénétra dans la ville. C'était la première fois que les Romains franchissaient les limites de l'Italie, et ce premier pas fut une victoire. Appius ne voulut pas attendre, dans Messine, qu'on vînt l'investir par terre et par mer. Il marcha contre les Syracusains, et les battit complétement. Hiéron, abandonnant son camp, regagna précipitamment Syracuse. Soit qu'il y craignit quelque mouvement séditieux à la suite de sa défaite, soit, comme le dit Diodore, qu'il se crût trabi

maine, Fóras, I. II., s. z. Mor, quum videret optelustismam in proximo spradam, quodammodo Italia: sue abscissan et quasi revalsam, adeo compiditate quis exarsit, sit quatenus sue emole jungi nee pontibas posset, armis belloque jungenda et ad constineatem anna revocada bello videreture; sa tun pen plas Join z. Igitur specie quidem socios juvanti, re antem sollicitante preda.

Les axtraits de Diodore indiquent que le XXII<sup>a</sup> livre se terminait un peu après la victoire d'Hiéron sur les Mamertins et l'introduction des Carthaginois dans Messine. Le XXIII<sup>a</sup> commeucait par un éloge de la Sicile et de son importance politique, par l'alliance d'Hiéron avec les Carthaginois et par le passage d'Appius Claudius à Messine.

<sup>3</sup> La flotte carchaginosie était à la pointe de la Sicile, a cua pel·Ceira, pentre de la Sicile, a cua pel·Ceira, pleus troupes de terre à on Fieu nommé, dans Polybe (1, i.), Zéerag, et, dans Diedore, L'éérag, Farello suppose que ce lieu devait être aite dans la direction de Lilybée et tere le chitecan moderns de Gonzag. Lliécon plaça son camp sur le omot Chikideique, dont je nom rappelait les premiers colons de Messies.

par ses alliés. Le lendemain de cette victoire, le consul attaqua les Carthaginois, en tua un grand nombre, et forca le reste à chercher un refuge dans les villes voisines1. Avant ainsi fait lever le siège de Messine, il se mit à ravager le territoire de Syracuse, sans rencontrer aucune résistance, et menaça même cette ville ainsi qu'Échetla, placée au centre des possessions syracusaines et carthaginoises2. Lorsque ces premiers succès furent connus à Rome, on y décida que les deux consuls nouvellement élus. M. Valérius Maximus et M. Otacilius Crassus (avant J. C. 263), avec les quatre légions que la république tenait toujours sur pied, et dont chacune présentait, comme on sait, un effectif de quatre mille hommes d'infanterie et de trois cents cavaliers, se rendraient en Sicile. L'annonce de forces si considérables sit passer du côté des Romains la plus grande partie des alliés de Carthage et de Syracuse3, et Hiéron voyant la

Philipua, historien entièrement dévoué anx Carthaginois, prétendait, an commencement de son ll' livre, que les Romains avaient été battus dans cette affaire; eependant, il était obligé de convenir qu'Hiéron avait abandonné son camp, et que les Carthaginois, de leur côté, a'étaient retirés dans leurs anciennes possessions. Polybe fait ressortir la contradiction, entre ces deux assertions de Philinns, qui rend la première tont à fait invraisemblable. On est 🛍 vrai dire, surpris de voir les Romains, encore en petit nombre à Messine, remporter un succès si décisif sur les forces combinées de leurs adversaires. Peut-être Hiéron n'était-il pas faché de se retirer pour laisser aux prises les redoutables rivanx qui convoitaient la Sicile. On voit, par le traité qu'il conclut quelque temps après avec les Romains, et dans lequel it s'engage à leur rendre leurs prisonnation de leur rendre leurs prisonquelques avantages.

Polyhe, I, 15: Ω & o ores (pue), as in the Egichae & putor, suppers view Expensesion and Kappy-Rosinov drawpyle, D'apprès un des extraits de moisse, Lancester pennière campagne, sassife Égeste, d'où lis auraient sassife Égeste, d'où lis auraient distaussive proposible d'apprès un texte en général fort altéré. Peu-t-tree, au leu d'Alybéra, faut-il lire Egichae.

<sup>3</sup> Les extraits de Diodore portent

disposition générale des esprits en Sicile, et calculant les chances de succès des Romains, se décida à rechercher leur alliance. Ceux-ci accueillirent favorablement ses propositions, à cause des grands secours en matériel, qu'Hiéron pouvait leur fournir. En effet, les Carthaginois, étant supérieurs sur mer, pouvaient tenir l'armée romaine comme bloquée en Sicile, et déjà, dans la précédente campagne, elle avait ressenti l'effet de la disette. La paix fut donc conclue. à condition qu'Hiéron rendrait, sans rancon, les prisonniers romains et leur payerait en outre une somme de cent talents d'argent1. Grâce à ce traité, Hiéron jouit d'un règne long et paisible, sous la protection des Romains 2. Ceux-ci; de leur côté, fortifiés par cette alliance, ne crurent plus nécessaire d'envoyer quatre légions en Sicile et en gardèrent deux pour parer à tout événement. Annibal, qui amenait des secours à Hiéron contre les Romains, ayant appris, en abordant au cap Xíphonia, le traité conclu avec Rome, se retira précipitamment. Les Carthaginois virent de suite que, pour se maintenir en Sicile contre une pareille alliance, il leur faudrait de grands efforts, et ils levèrent en Ligurie, en Gaule à soixante-sept le nembre des villes

qui se déclarèrent gour les Remains.

1 Déclare dit que les Bemains conclurant la pair pour quince nas mouyaneant quinne mytidale dederachmen (eiu; en d'autres termes, ceut cirquatate mille drachmen), ce qui riest que le quart de la noime indiquée par Poblye, poisson le talent vait air mille d'archmen. Cent talent vait air mille d'archmen. Cent talent vait en de que ce ce ce ce de la comme indicate par le control de l'archmen. Perut terre fant la lege d'année de l'archmen. Perut terre fant la gre, dans Décdere «republiques» s'é pupulse, cer en competit souverel préférafré-men.

Cette manière d'énoncer la somme de cent talents donne à penser qu'elle avait été partagée en quinze annuités, d'après la durée du traité.—Eutrope dit: argenti, talenta ducenta.

<sup>9</sup> D'après ce traité, les Romains reconnaissaient la royauté d'Iliéron sor les Syracusains et les villes de leur dépendance, savoir : Acres, Léontial, Mégéres, Eloris, Neute et Taurèménium, c'està-dire à peu près toute la côte, depais le cap Pachynum jusqu'à l'entrée du détroit. et surtout en Espagne, de nombreux mercenaires. Ils rassemblèrent leurs troupes et leurs approvisionnements à Agrigente, qui s'était déclarée pour eux au commencement de cette guerre, et qui leur parut la ville la plus favorable, pour devenir une immense place d'armes.

(Avant J. C. 262.) Les consuls qui avaient conclu la paix avec Hiéron, ayant rempli le temps de leur charge, furent remplacés par L. Posthumius Mégellus ct O. Mamilius Vitulus. Ces généraux, voulant frapper au cœur la puissance carthaginoise en Sicile, vinrent mettre le siége devant Agrigente. Pendant cinq mois, ce siége se prolongea avec une persévérance égale des deux parts, et des succès alternatifs. Cependant, la disette commençait à se faire sentir dans Agrigente, qui ne renfermait pas moins de cinquante mille âmes. Aunibal, qui y commandait, sollicitait avec instance des secours de Carthage. Une expédition nouvelle, forte de cinquante mille hommes avec une cavalerie nombreuse et soixante éléphants, fut envoyée de cette ville sous les ordres d'Hannon, et débarqua à Lilybée. Ce corps d'arméc occupa Héraelée et s'empara d'Herbessus, où les Romains avaient tous leurs approvisionements, ce qui leur causa de grandes privations, car ils se trouvèrent à la fois assiégeants et assiégés. Des maladies contagieuses, qui régnaient dans leur eamp, minaient aussi leurs forces, et plusicurs fois ils furent sur le point de lever le siège; mais ils recurent fort à propos d'Hiéron quelques convois des choses les plus nécessaires, et enfin Hannon, averti par des émissaires et des signaux d'Annibal, que la disette était arrivée à un tel point dans Agrigente, qu'il·lui était impossible d'y tenir plus longtemps, livra bataille et fut vaincu. Annibal profita de la nuit suivante pour évacuer Agrigente où les

Romains firent un butin considérable et un grand nombre de prisonniers.

La nouvelle de ce succès apportée à Rome y sit concevoir des espérances encore plus vastes. La délivrance de Messine, premier but de cette guerre, était déjà oubliée, et le sénat croyait n'avoir rien fait s'il n'expulsait entièrement les Carthaginois de la Sieile. Mais les Romains comprirent que ce but ne saurait être atteint tant qu'ils n'auraient pas de marine à opposer aux Carthaginois. En effet, presque toutes les villes du centre de la Sicile s'étaient déclarées pour les Romains, mais celles des eôtes, menacées par la flotte punique, leur résistaient ou ne tardaient pas à faire défection. Les côtes mêmes de l'Italie étaient exposées aux rayages des Carthaginois, tandis que l'Afrique jouissait de la sécurité. On sait avec quelle force de volonté les Romains, jusqu'alors entièrement étrangers à la mer, au point que pour passer en Sieile ils avaient été obligés d'emprunter des bâtiments aux Napolitains, se créèrent en quelques mois une flotte des plus formidables, et, suppléant à l'habilité des matelots par des harpons qui leur facilitaient l'abordage, ils remportèrent. dès leur début dans cette nouvelle carrière, la victoire navale qui valut à Duillius l'honneur de la colonne rostrale. Dès lors la lutte s'engagea entre Rome et Carthage, non plus pour une ville, non plus même pour la possession de la Sieile, mais pour la souveraincté de l'Occident ou la conservation de leur existence. La Sieile ne fut plus qu'un des champs clos de ce duel à mort, et sa conquête un épisode de ee grand drame. Les Romains avaient hâte de transporter en Afrique le théâtre de la guerre. En vain les Carthaginois, qui connaissaient leur faiblesse sur leur propre terrain, s'efforcèrent-ils de les arrêter dans les eaux de la Sicile, le

combat d'Ecnomus ouvrit aux Romains vainqueurs la route de Carthage, et aussitôt ils s'élancèrent sur les traces d'Agathoele, mais avec des forces proportionnées à leur ambition.

A côté de cette lutte de géants, le rôle des Grecs Siciliens devenait nécessairement très-secondaire. Copendant, si la population hellénique avait encore été animée de l'esprit guerrier qu'elle avait montré dans les siècles précédents. Syracusc, au lieu de se borner à fournir du blé aux Romains. aurait pu joindre une escadre à leur flotte et peser assez dans la balance pour mériter, par ce service, de reprendre en Sicile la suprématié, pour laquelle elle avait si souvent combattu. Mais l'esprit militaire était à peu près éteint chez les Grees, et, d'un autre côté, les Sicules et les Campaniens qui faisaient depuis longtemps une des principales forces de l'armée syracusaine étant devenus les auxiliaires des Romains, Hiéron comprit bien qu'il ne devait s'occuper qu'à faire fleurir l'agriculture et le commerce de son royaume à la faveur de la paix, et il sut donner à son règne un éclat solide par les libéralités qu'il étendit sur toutes les parties de la Grèce 1.

L'an de Rome 512, sous le consulat de C. Lutatius Catulus et de A. Postumius Albinus, les Romains, vainqueurs à Lilybée, amenèrent les Carthaginois à demander la

Diodore (L. XXVI, extrait 8) et surtout Polybe (V, 88) ont conservé le souvenir des dons, montant à plus de cent talents, qu'Hiéron accorda aux Rhodiens après le tremblement de terre qui amena la chute du tétèbre colosse. Orose (1. 1V, 63) place cette citastrophe sous le consule con Cette citastrophe sous le consule de C. Flaminius et de P. Furíus Philus

(233 av. J. C.). Eusèbe et la chronique Pascale la rapportent également à cette date. M. Champollion Figeac (Annales des Logisles, t. II, p. 53 et 19) a combattu l'opinion de ceux qui croyaient cet événement antérieur. (Voy. Pline, l. XXXIV, 7; Strabon, l. XIV; Meursius, Rhodus, l. 15, et II, 14.)

paix. Les clauses dictées par le consul étaient : « A ces conditions il y aura amitié entre les Carthaginois et les Romains, si le peuple romain l'approuve. Les Carthaginois se retireront de toute la Sicile; ils ne feront pas la guerre à Hiéron; ils ne porteront point les armes contre les Syracusains ni contre leurs alliés. Les Carthaginois rendront aux Romains, sans rançon, tous les prisonniers, et ils payeront aux Romains, en vingt ans, deux mille deux cents talents éuboiques. » A Rome on ne trouva pas ce traité assez avantageux. Des commissaires furent nommés qui, s'étant rendus sur les lieux, le modifièrent en augmentant de mille talents la somme imposée aux Carthaginois, et abrégèrent le temps dans lequel elle devait être payée. Ils exigèrent aussi que les Carthaginois abandonnassent les îles situées entre l'Italie et la Sicile. Carthage ayant souscrit à ces conditions, la première guerre punique, qui avait duré vingt-quatre ans, fut terminée 1, et la Sicile, à l'exception du royaume d'Iliéron, passa aux mains des Romains, dont elle devint la première province. A la suite de ces revers, les Carthaginois eurent à soutenir en Afrique même une guerre des plus dangereuses contre les Libyens et leurs mercenaires revoltés. Dans cette circonstance, Hiéron se montra politique habile en venant en aide, autant que cela dépendait de lui, à la république de Carthage, dont il sentait que l'existence était une garantie de son propre salut, en servant de contre-poids à la puissance romaine2. Plus tard, lorsque la guerre se ralluma

Polybe, I, 62, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tout en se montrant généreux envers Carthage, Hiéron ne cessait de témoigner, par des actes, sa reconnaissance pour les Romains. Ainsi, à l'occasion des jeux séculaires

de l'an de Rome 518 (236 av. J. C.), le roi de Syracuso, qui était veuu à Rome assister aux fêtes, fit distribuer au peuple deux cent mille boisseaux de froment.

entre les deux républiques rivales, et qu'Annibal, par une suite de triomphes, vint menacer Rome, en pénétrant, à son tour, au cœur de l'Italie, Hiéron, fidèle à son ancienne alliance avec les Romains, fit preuve d'un dévouement sincère envers eux ou d'une politique clairvoyante, en ne les abandonnant pas dans les circonstances les plus difficiles, mais en leur prodiguant, au contraire, des secours efficaces et d'utiles conseils à Des le commencement de la seconde guerre punique (218 avant J. C.). Hiéron était venu sur une escadre au-devant du consul T. Sempronius, envoyé à Messine pour protéger la Sicile contre les tentatives des Carthagiuois. Il l'avait averti de leurs desseins contre Lilybée; et, non content de fournir aux Romains du froment et des vêtements, il dit que, malgré son grand âge, il combattrait encore pour eux, comme il avait fait dans sa ieu nesse; il accompagna le consul avec la flotte syracusaine à Lilybée, et contribua aux succès des Romains.

La politique du vieux roi n'avait pas en Sirele l'approbation générale. Les cartuaginois y conservaient des partisans que les vietoires d'Annibel et sa présence dans la Grande-Grèce reudaient plus audacieux. A leun tête était le proprefils d'Hiéron, Gélon, qui nous des relations secrètes avec le général Carthaginois, et paraissait impatient de prendre en main les rênes de l'état. Si mort, qui survint à ce moment, arrêta ces menées ai à propos, que l'on n'a pas craint de supposer qu' lliéron n'avait pas été étranger à cette mort<sup>2</sup>.

Voyez dans Tite-Live (XXII, 32) le discours des imbassadeurs d'Hisron, chargés d'offrir au sénat une Victoire d'or, trois cent mille boisseaux de Troment, mille acchers et fron-

deurs pour lutter contre ceux des iles Baltares. Hiéron conseiliait aux Romains d'ordonner à feur préteur en Sicile de porter la guerre en Atrique. 2 Tite-Line, XXIII, 80 : In Sici-

Mais, quel que fût le dévouement de ce prince pour les Romains, on ne sauprit admettre sans preuves manifestes quil ait souillé par un tel crime les derniers jours d'une carrière où il avait constamment montré tant de mansuétude. Son amour pour les siens se manifesta au contraire dans les derniers moments de sa vie. Sur les prières de ses filtes Démarète, mariée à Adranodore, et Héraclea, il revint sur la résolution qu'il avait prise de rendre la liberté aux Syracusains à cause des mauvais penchants qu'il avait remarquée dans son petit-fils Hieronyme, fils de Gélon, qui devait lui succèder.

Hiéron, cédant aux instances de sa famille, laissa son royaume à son petit-fils, après avoir designé quine tuteurs qui devaient former un conseil, à la tête duquel étaient ses deux gendres, Adranodore' et Zoippus, et îl leur recommanda de cultiver toujours l'alliance des Romains. Le vieux roi survéeit peu de temps à ces dispositions. Il mourrut la 3° année de la cx.s. Olympiade (214 avant J. C.), agé de plus de quatre-vingédix ans, et après un règue de près de soirante ans 2.

Ham queque cadem inclinatio mimoram pervent; et ce domus quidem Hieronis test às defectione săstituiți nanque Gelo masimus sătrips, conțempt saint severtie spitris, simul peu Canonesca cladefect, majusteque în Sicila reutifices dec opportun ul pairem squoçue suppicione parogere, aruniti mea secondo programa ul pairem squoçue suppicione parogere, arunentem cum multitudiem solliete totorope acolo absumpites.

Le texte de Polybe et celui de Tito-Live s'accordent pour nommer le gendre d'Hieron Andpanologos. Cependant, il est difficile de se rendre compte de la composition de ce mot, et dona summe tentre de la relapio deligier, onno forme de celui d'Afrimon, divinidi locale de la Scite, (Veyle chipitre Religion). Ce hom teruit anillogue A celui de Tapo-Looper, doct M. Lettoma a munte la Veritable cripine à l'aide d'une inscription d'Expire en l'innocute de la décese Tapòs. (Voyre le Joquisi des s' Sanata, 5 d'al.)

de corriger, dans Lucion, soixante et dix ans 'en soixante, de manière à

# S XLVIL HIERONYME.

Dès qu'Hiéron eut fermé les yeux, les tuteurs d'Hiéronyme, alors à peine agé de quinze ans, convoquèrent une assemblée dans laquelle ils lurent le testament d'Hieron 1. Quelques hommes apostés applaudirent à la nomination du jeune prince; mais la tristesse peinte sur tous les visages montrait que la ville perdait un père en la personne d'Hièron, et ses obseques furent plus remarquables par les regrets du peuple que par les soins de sa propre famille. La première chose que sit Adranodore fut d'écarter les autres tuteurs, en déclarant qu'Hiéronyme était en âge de régner par lui-même. Ce joune prince, qui aurait eu besoin de tant d'efforts pour se concilier une partie de l'affection que le peuple portait à son aieul, choqua des les premiers instants en prenant les insignes de la tyrannie, dont Hiéron et Gélon s'étaient toujours abstenus. Il portait la pourpre, pe sortait qu'avec un quadrige de chevaux blancs, à l'exemple de Denys, et s'entoursit de gardes. Ses manières hautaines, ses violences et ses mœurs déréglées, encouragées par ceux qui voulaient régner sous son nom, répondaient à cet extérieur. Il n'eut pas honte d'épouser une courtisane et de la décorer du titre de reine?. Son conseil était composé de ses deux

ratusher le commengement de l'aucorté d'Hiéron à la fin de celle de Pyrhus, comme fart Pansania. — Polybe (VII. 8) fui donne cinquantequatre sus de nègoe, ce, qui reporte à l'année : 26, ou il fut din généril. Si, l'on comptait seulement du moment dù il requi le titre de soi, il avaulait l'éguégaine cinquante; ans. En avaulait feguégaine cinquante; ans. En mourant, Hiéron recummanda d'observer talliance des Romains, qu'il avait fullèlement gardée cinquante an, Cette alliance est de l'an 1633 ce qui ne fait pas loin d'un demissible.

The Live, I. XXIV, 5.

Αιδεσές, ΧΗΙ, p. 577: Εύμαχος έν τη δεντέρη των περί Αννίδαν Ισίοριών Ιερώνυμον Φησί τον τυραννήσαντα oncles, Adranodore et Zoippus, et d'un certain Thrason ! qui seul restait partisan de l'alliance romaine. Le jeune prince flottait encore entre ces avis contraires, lorsqu'un complot contre sa personne lui fut révélé par un jeune esclave élevé dans sa familiarité, et auquel un des conjurés nomme Théodote avait fait des ouvertures. Celui-ci, mis à la torture, au lieu de révéler le nom de ses complices de signa Thrason, qui était tout à fait étranger au complot et n'en fut pas moins envoyé au supplice, ainsi que d'autres innocents, tandis que les conspirateurs, tant ils avaient confiance en la fermeté de Théodote, ne pensèrent pas même à fuir ou à se cacher2. La mort de Thrason n'eut pas plus tôt rompu le dernier lien qui retenait encore Hiéronyme dans le parti des Romains, qu'il embrassa ouvertement celui des Carthaginois, et envoya des députés à Annibal, en Italie 3. Ce général acqueillit avec joie l'offre d'une alliance

Συρακουσίων αγαγέσθαι γυναίνα τών ἐπ' οἰκήματος προεσθηκικών Πειθώ δνομα, καὶ ακοδείξαι βασιλίδα. Διλέπες (L. VI. 5g), ďaprès

Baton de Single, dans son Historier d'Hiéronyns, dit que ce Burgon avail d'arrive de Singueger, dit il afribue si mort aux justicutions d'un tutte su mort aux justicutions d'un tutte different d'Hieronyne formant Sosia, Les Coltones d'Afrience, metre elle Schweigheuse, portent Gens M. Recallènchete, dinn aim note des lettres à M. de ducie Luyaje sur les gravues des monnies grecques, aux les gravas des monnies grecques, aux les gravas des monnies grecques de la contra d'un de la companie de la com

unanuscries de Schweighwaser, lus jeon 266 jr. je. lus un marge de la unain de co avantt. Sons, qui livre Syragune la Marcellus, ent designé que un certain insprus par les Sprucustins, dans likue harangue derigni le adapt, sous la qualification de fater arraini. [The Liver XXVI. ] Serviive, par haard, le graveur de monanias dent M. Boud-Bochette recentum le nom sur des mechalites de Struccius?

Syracuse?

2 Tile-Live, XXIV, 4. Ce traite, de fermeté est rapporté par Valère Maxime, 4II, 3, de Patientin. Cet auteur réprésente Thrason comme un des attellites, fes plus désoués d'Hiéronyme.

Tite Live, XXIV 6 - Polybe

qui devait être si avantageuse, et s'empressa de renvoyer lesdéputés avec un capitaine de navire, qui s'appelait aussi « Annibal, et deux frères inomnés Hippocrate et Épieyde, qui avaient fait avec lui les campagnes d'Italie, et qui étaient originaires de Syracuse, leur grand-père éétant retiré à Carthage comme compromis dans le meurtre d'Archagathus, lifs d'Agathoele. Hiéronyme garda près de lui ees deux frères et engagea le troisième député, Annibal, à se rendre à Carthage pour faire confirmer le traité. Justruit de ces menées, le préteur Appius Claudius, qui était à Lilybée, envoya près d'Hiéronyme pour renouveler l'antique union.

Ce prince reçui les députés romains avec un mépris affecté, et leur demands, en riant, de lui donner, pour qu'il yi mieux le partiq u'i devait prendre, des détails sur la bataille de Cannes, dont les Carthaginois racontaient, disait-il, des choses incroyables. Les députés dirent qu'ils reviendraient quand il aurait appris à réponder sérieusement à des ambassadeurs, et qu'ils lui conseillaient de persévérer dant l'alliante conclue par son grand-père. Tout su contrairé, llieronyme fit partir pour Carthage des agents chargés de presser l'envoi des troupes auxiliaires en Sielle. Il leur proposait, quand ils en auraient chassé les Romains, de se la partager en prenant le fleure l'liméra pour limite de leurs possessions, (Escipt. logat. I. Vil. 2) catre dans Databapass des respects. Case esc.

(Except.leged. I. WI. 2) cuttre dans plus de détails que l'historine ladis; il nomme les dépatés d'History me Polyclète de Cyrène et Philodème d'Arças. Nois uvons accorés ecanion de remaquer que la plapart des chefs de Syracure, dans ces démices, temps, étaient étrangers à la Sitile, Polybe, en parinat de celte mission, justice à la grat que de l'épose et le partier de la part que de l'épose et le Accompany dufarpter. Cello circonstance ne se trêuve pas dans litetire, et le sistence des frèves de l' Live, et le sistence des frèves de l' On gals vediennen que le trar di unite, en mission à Messadris. Pour ter e y visual : accompango des jennes princes, qui devaient être encore tanfinte, puisque [liferon ymétath] et

Mais, bientôt après, enflé de plus en plus par les flatteries d'Hippocrate et d'Épicyde, qui lui disaient, que comme héritier, non-seulement d'Hiéron, mais de Pyrrhus, qui avait été appelé par les vœux de toute la Sicile ; il pouvait prétendre à régner sur l'île entière , il envoya de nouveau à Carthage pour dire que les Carthaginois pouvaient étendre leurs conquêtes en Italie, mais que l'empire de la Sicile devait lui revenir. Le sénat, sans tenir compte de ces prétentions d'un orgueil juvénile, flattait les espérances d'Hiéronyme pour le détacher de l'alliance des Romains. Ceux-ci lui envoyèrent encore une ambassade pour l'engager à ne pas transgresser les traités qui les unissaient. Hiéronyme réunit son conseil pour délibérer à ce sujet. Les Syracusains qui en faisaient partie n'osèrent manifester leur opinion, dans la crainte d'être en contradiction avec le maître. Aristomachus de Corinthe, Damippus 1 de Lacedemone et Autonous de Thessalie opinèrent pour les Romains, mais Adranodore représenta qu'on ne retrouverait pas une autre occasion de recouvrer l'empire de la Sicile, et cet avis, appuyé par Hippocrate, l'emporta. Cependant, Hiéronyme crut devoir répondre qu'il consentirait à rester en paix avec les Romains, s'ils lui rendaient tout l'or que son grand-père leur avait donné, et le prix du froment qu'il leur avait fourni, et s'ils consentaient à lui céder le territoire en decà du fleuve Himéra. Les députés considérèrent ces propositions comme une insulte de plus, et l'on se disposa de part et d'autre à la guerre. Hiéronyme envoya Hippocrate et Épicyde avec deux mille hommes attaquer quelques petites places où les Romains avaient garnison. Lui-même, à la tête de l'armée

<sup>1</sup> Ce Damippus est probablement le même qui deviat la cause involontaire de la prise de Syracuse.

syracusaine, qui montait à quinze mille hommes, tant infanterie que cavalerie, se rendit à Léontini. Le moment allait arriver où l'on aurait pu juger ce jeune prince, et voir s'il n'y avait en lui que jactance inconsidérée ou s'il se montrerait digne du sang des Æacides, et d'une valeur égale a son ambition. Mais ceux qui avaient depuis longtemps conspire sa perte et dont Théodote n'avait pas révélé les noms, ne lui laissèrent pas le temps de se mesurer avec l'ennemi. Ils occuperent quelques maisons désertes à Léontini dans une rue étroite où le prince devait passer . Dinomène, un de ses gardes, qui était du complot 2, retarda de quelques instants la marche des autres satellites au moment où l'onpassait devant ces maisons, en sorte que le prince se trouva isolé, et fut mortellement frappé de plusieurs coups avant que ses gardes eussent pu le secourir. Ceux-ci, s'apercevant de la trahison de Dinomène, lui lancèrent plusieurs traits. Cependant, malgré ses blessures, il parvint à s'échapper. A la vue du roi privé de vie, ses gardes se disperserent et les meurtriers coururent à la place publique proclamer la liberte, qui fut accueillie avec de grandes démonstrations de joie. Sosis et Théodote? se rendirent en hâte à Syracuse pour s'emparer d'Adranodore et de la famille royale, mais ils avaient été prévenus par un des esclaves d'Hiéronyme, et de ces confusions historiques dans 1 Tite-Live, XXIV, 7. Cest pro-

Title-live, M.M., 7. Gest probablement à cetto occasion que Polibe donnait la description détaillée de Ja ville de Léontini, comercée dans les fragments du live VII. L'aussains' (Elide, III, 12) gêrel de co l'insumère comine ayant assasiné Héron, soit qu'il y ait une lacique dans le texte de ce passage, out que l'aussains sit commin une de ces conficions historiques dans lesquelles il est souvent també. § Tite Live, XXIV., y et 21. Il est peu probabli que Théodote, qui avait été dénoncé et mis à la torture, air obtenu sa grice. Celui dont il est ici question doit done etre quelque homonymé, s'il n'y a pas eu confusion de la part des historians.

#### 360 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE

Adranodore s'était enfermé dans I'lle quand ils arrivèrent, à la nuit tombante, aux portes de Syracuse. Cependant, ils montrent le manteau du roi tout sanglant et appellent les citoyens à l'indépendance. On accourt, on s'arme des trophées déposés dans les temples, et l'on établit des postes dans les divers quartiers.

#### 5 XLVIII. DERNIÈRES RÉVOLUTIONS DE SYRACUSE.

Le lendemain, le sénat, qui n'avait pas été convoqué depuis la mort d'Hiéron, se rassembla. Un des principaux citovens, Polyen, harangua la multitude sur l'autel de la Concorde, et engagea à ne pas employer la violence avant d'avoir essayé les voies de la conciliation. Une députation fut adressée à Adranodore pour l'inviter à remettre l'Île aux Syracusains et à ne pas se substituer au tyran, s'il ne voulait éprouver le même sort. Sa femme, qui ne renonçait pas aisément à l'espoir de remonter sur le trône paternel, l'eugageait à résister, en lui rappelant le mot de Denys. Mais la défection des troupes auxquelles il avait confié la garde des greniers publics, qui formaient une espèce de forteresse dans l'Île, le décida à suivre une autre marche. Il se rendit dans le sénat, remit les cless de la citadelle et du trésor royal, approuva la conduite des meurtriers d'Hiéronyme en justifiant la sienne, et exhorta les citoyens à la concorde. La ville célébra avec transport le rétablissement de la liberté. On procéda à l'élection des magistrats, et Adranodore fut nommé un des premiers avec les meurtriers de son neveu. Pendant ce temps, Épicyde et Hippoerate revinrent à Syracuse, et, incertains de la disposition des esprits à leur égard, ils rappelèrent qu'ils étaient députés d'Annibal près

d'Hiéronyme, annoncérent l'intention de retourner vers leur général, et demandèrent une escorte qui les mit à l'abri des Romains: Leur demande fut approuvée; cependant, ils ne se pressaient pas de partir, et répandaient dans le peuple le bruit que la dernière révolution, sous l'apparence de rétablir la liberté, n'était qu'un premier pas vers la soumission aux Romains, Ges propos trouvaient crédit, et les meurtriers d'Hiéronyme perdaient de leur faveur. Adranodore crut l'instant favorable pour tenter une contre-révolution et s'emparer du pouvoir souverain. Thémistus, qui avait épousé une fille de Gélon, confia ce projet, auquel il s'était associé, à un acteur, son confident habituel, qui le dénonça aux autres stratéges. Ceux-ci firent massacrer Thémistus et Adranodore au moment où ils entraient au sénat. Ils firent ensuite connaître la conspiration, et Sopater, l'un d'eux, se reudit à la place publique, pour calmer l'effervescence du peuple, qui ignerait encore le motif de ce meurtre. Il fit un tableau animé des crimes d'Adranodore et de Thémistus, qu'il aecusait du mauvais gouvernement d'Hiéronyme, et excita tellement les esprits que l'on résolut l'extinction totale de la famille d'Hiéron. Démarète et Harmonie furent immédiatement massacrées 1. Iléracléa, autre fille d'Hiéron, dont le mari, envoyé en mission en Égypte, s'était condamné volontairement à l'exil, protestait de son innocence, et suppliait les soldats venus pour la saisir, d'épargner du moins ses filles, encore enfants. Ces malheureuses cherchèrent vai-, nement, à suir ; elles furent égorgées sans pitié au moment où l'on apportait un ordre du peuple de suspendre leur exécution. Il fallut ensuite procéder au remplacement de

Valère Maxime (l. III., 2, de atances touchautes de la mort d'Har-Fortitudius) à rapporté les circons-

### 362 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

Thémistus et d'Adranodore, qui étaient stratéges. Dans une assemblée tumultueuse, à laquelle des soldats étaient mèlés, quelques voix prononcèrent les noms d'Hippocrate et d'Épicyde, qui furent proclamés à grands cris. Les autres stratéges voulaient remettre l'élection, mais la crainte d'une sédition les forca de s'adjoindre, à leur grand déplaisir, ces deux partisans des Carthaginois. Ceux-ci n'osèrent pourtant pas agirouvertement contre les Romains, Marcellus, nommé consul® pour la troisième fois, avait recu la mission de contenir la Sicile, et il observait les mouvements dont Syracuse était agitée. Les Syracusains lui envoyèrent une ambassade pour renouveler les anciens traités. Le consul accueillit leurs propositions et renvoya de son côté des députés à Syracuse; mais, quand ils s'y présentèrent, les choses avaient déjà changé de face. L'arrivée d'une flotte carthaginoise prèsdu cap Pachynum avait relevé l'audace d'Hippocrate et des partisans de Carthage. D'un autre côté, le préteur Appius Claudius s'était approché avec quelques vaisseaux pour appuver les partisans des Romains, et la guerre civile avait été sur le point d'éclater dans Syracuse même, quand, les Léontins avant demandé une garnison, l'occasion parut favorable pour éloigner Hippocrate et la portion la plus turbulente de la population: On lui donna quatre mille hommes, en partie composés de transfuges romains et de mercenaires étrangers. Pour lui, il accepta avec empressement cette mission, qui servait ses desseins; car, au lieu de se borner à garder les frontières, il se jeta sur le territoire des Romains, dont il., surprit quelques garnisons. Cette violation de la trêvé les irrita justement. Cependant; comme les Syracusains protestèrent qu'ils étaient étrangers à cet acte d'Hippocrate, Marcellus consentit à reprendre les négociations à condition qu'ils banniraient de Sicile le coupable et son frère. qui l'avait rejoint. Mais il s'était fait un parti dans Léontini, qui se sépara des Syracusains, en sorte que ceux-ci durent avouer qu'ils n'avaient plus aucune autorité sur cette ville; et que les Romains pouvaient l'assiéger sans cesser d'être en paix avec Syracuse. Ils offrirept même de joindre leurs troupes aux leurs pour cette expédition, à condition que cette ville leur serait remise comme par le passé. Marcellus conduisit contre Léontini les Romains, impatients de venger leurs compatriotes massacrés par surprise. La place fut inimédiatement enlevée de vivé force et Hippocrate se sauva presque seul à Herbessus. Les historiens latins assurent qu'à l'exception de deux mille transfuges romains, qui furent frappés de verges et décapités, les habitants n'eurent à souffrir du vainqueur que les maux inévitables dans un assaut. Cependant, des hommes apostés par Hippocrate firent aux troupes syracusaines, qui s'avançaient sous les ordres de Sosis et de Dinomène, un tableau des cruautés et de la rapacité des Romains qui indisposa contre eux l'armée, déjà fort mal prévenue. Les capitaines syracusains se dirigèrent vers Herbessus pour tâcher de s'emparer d'Hippoerate. Celui-ei, qui ne pouvait espérer de leur échapper, vint au-devant d'eux, et se présenta en suppliant devant un corps de Crétois, qu'il avait autrefois commandés, et qui avaient les plus grandes obligations aux Carthaginois 1. Les généraux, in-

A TiteLive, XXIV, 30 : «Prima sorte signa seacentorum Cretensium cranti, qui apud Hieroronymum meargerant sub eis (Hippocrate et Epieyde), et Annibalis beneficium habebant, capti ad Trasimenum inter
«Romanorum auxilia, dimissique.»

C'étaient sans doute les restes des mille archers et frondeurs qu'Hiéron avait euvoyés aux Romains entre la bataille de Trasimène et celle de Cannea, (Tite-Live, XXII, 37.) C'est donc à cette deuxième défaite que les Crétois araient été faits prison.

#### 364 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

formés de ce qui se passait, accoururent pour faire arrêter Hippocrate; mais les cris menaçants des soldats les avertirent de pourvoir à leur propre sûreté, lls se rélugièrent précipitamment à Syracuse où l'armée les suivit de près. La populace, excitée contre les Romains par les récits exagérés de ce qui s'etait passéa Léontini, bpiss une des portes du château nonmé l'Hexapylon, y introduisit Hippocrate et Épicyde, et les mit à la tête de l'état après avoir massacté lès anciens stratéges.

A la nouvelle de ces événements, les Romains se rendirent de Léontini devant Syracuse, et dressèrent leur camp près du temple de Jupiter Olympien, à quinze cents pas des murailles. Ils sommèrent les Syracusains de chasser de leur ville ceux qui la remplissaient de meurtres, et de rétablir le règne des lois. Mais Épicyde leur répondit, du haut des murailles, que s'ils se croyaient encore à Léontini, ils se trompaient. En effet, les Romains, qui avaient espéré trouver dans une ville si étendue quelques parties accessibles, éprouvèrent une résistance à laquelle ils étaient loin de s'attendre. Ils attaquèrent les remparts du côté de la terre. et de la mer avec des tours en bois, et des sambvees portées sur des trirèmes liées ensemble; mais les remparts des Syracusains étaient garnis de machines de guerre bien autrement puissantes et redoutables, de l'invention d'Archimède. Rien de plus célèbre dans l'antiquité que le siége

niers, el Tite-Live n'est pas d'accord

<sup>1</sup> Noos suivons Tite-Live. Selon Pausanias (Élide, II, 12), Dioomène aurail vonlu frapper de sa propre main Hippocrate, et serail tombé sous les ceups de ceux qui entouraicot ce géoéral. Dans la traduction française de Clavier, ce passage est mal rendu. Le traductes a fait dire à Pausoias: «Hippocrate d'Herbesse, vou depuis peu en Sicile», au lieu de : «Hippocrate, venu d'Herbess é Syracuse » de Syracuse, où le génie d'un seul homme, qui semble la personnification des sciences de la Grèce, déjoua longtemps la valeur et la persévérance des Romains. On sait qu'Archimède, parent du roi Hiéron, et livré aux plus hautes conceptions de la géométrie et des mathématiques, avait construit ces machines de guerre à la demande du rôi. plutôt pour servir de démonstration de quelques uns de ses theoremes que pour une application immédiate; car, sous le regne pacifique d'Hieron, à peine prévoyait-on que l'on dut en faire usage pour désendre Syracuse. Mais, au jour du danger, l'amour de la patrie stimulant le génie inventif d'Archimède, il multiplia ses instruments de destruction el dirigea leur emploi de manière à rendre Syracuse inexpugnable !: La description de ces machines et la discussion de quelques faits contestés, rapportés par des écrivains postérieurs, tels que les miroirs ardents avec lesquels on prétend qu'il incendiait les vaisséaux ennemis, nous entraîncraient beaucoup trop loin et seront mieux placées ailleurs. Il suffit de dire que les Romains, désespérant de surmonter de tels obstácles, changèrent le siège en blocus, et; pendant qu'ils attendaient de la famine la reddition de la place, le consul, avec un tiers des ses troupes, parcourut la Sicile pour faire rentrer sous la domination de Rome plusieurs villes qui s'y étaient soustraites. Hélorus et Herbessus lui ouvrirent feurs portes. Mégares, qui avait essayé de résister, fut prise et

"Les details sur le siege du Syricus nous suit lournis par Tite-Live IXXIV et XXV, et par quelques fragments du VIII livre de Polybe. M. Mysas a annoucé que dans un manuecrit nitule Sièges de différentes villes, qu'il a copie en Grece, et qu'i faissit sans doute partie des extraits de Constantin - Porphyrogénète, il avait trouvé un fragment inédit de Polytopur le siège de Syracuse. Nous regrettous qu'il no nous ait pas été douné d'en prendre connaissance.

# 366 ÉTABLISSÉMENTS DES GRECS EN SICILE.

détruite pour effrayer les Syracusains. A peu près en même temps, Himilcon; dont la flotte avait longtemps séjourné à Pachynum, débarqua à Héracléa Minoa vingt-cinq mille hommes de pied, trois mille chevaux et douze éléphants; car Annibal avait enfin réussi à persuader à Carthage de déployer en Sicile des forces imposantes. Au bout de quelques jours, les Carthaginois, reprirent Agrigente, et leur arrivée releva tellement le courage de leurs partisans, qu'à Syracuse en jugea qu'une partie de la garnison était suffisante pour garder la ville, et Hippocrate, en laissant le commandement à son frère, sortit avec dix mille hommes pour se joindre à ses allies. Mais Marcellus, qui n'avait pu arriver à temps pour prévenir l'occupation d'Agrigente, tomba à l'improviste, en revenant, sur les troupes d'Hippocrate à Aerilla, et les défit entièrément. Il revint presser le siège de Syracuse, dans le port de laquelle cinquante-cinq vaisseaux carthaginois venaient d'entrer, tandis qu'une flotte romaine débarquail à Panorme une nouvelle légion, tant les deux partis mettaient de persistance à s'arracher la Sicile. Himilcon ne put em pêcher la jonction des forces romaines, et, n'osant attaquer Marcellus, il enleva plusicurs places aux Romains, entre autres Morgantium, ou étaient leurs approvisionnements. L. Pinarius, qui commandait la garnison d'Enna, se défiant de la fidélité des habitants, crut devoir prévenir leurs mauvais desseins en les faisant tous massacrer dans la place publique, où ils étaient réunis pour une délibération. Les soldats, échauffés au cornage, n'épargnèrent pas même les femmes, et la ville fut livrée au pillage. Marcellus approuva la conduite de Pinarius, dans l'idée que ce terrible exemple retiendrait les autres villes; mais il produisit un effet contraire. Cet acte de perfidie et de cruauté envers une ville considerée comme sainte par les Siciliens, excita dans toute l'île, au centre de laquelle elle est située, une animosité profonde contre les Romains, et plusieurs villes massacrèrent leurs garnisons.

Marcellus était toujours devant Syraeuse, qu'il ne réussissait à réduire ni par force, ni par famine, quoique la flotte carthaginoise se fut retirée devant les forces supérieures des Romains. Il essaya aussi de pratiquer des intelligences dans la ville, mais elles furent dénoncées à Épicyde, et quatrevingts des premiers citoyens, qui y avaient pris part, furent mis à mort.

Une circonstance fortuite vint servir les projets de Marcellus. Un général lacédémonien nommé Damippus, qui avait servi les Syracusains et qu'ils envoyaient en ambassade près de Philippe II de Macédoine, fut fait prisonnier à sa sortie du port. On traita de sa rançon, et, dans les pourparlers qui eurent lieu aux pieds des murs, Marcellus remarqua qu'une tour nommée Galeagra, voisine du port de Trogilum, était mal gardée. Profitant d'une nuit où les Syracusains uni avaient célébre la fête de Diane, s'étaient abandonnés à l'ivresse, il fit escalader la muraille de ce côté et penetra dans le quartier des Épipoles. Le bruit de ses trompettes lit croire un instant que la ville entière était tombée au pouvoir de l'ennemi. Cependant, grace à l'isolement des quartiers, qui avaient chacun leur enceinte, Enicyde eut le temps de se renfermer dans l'Achradine et dans l'He, qui étaient les parties les plus fortes. La citadelle d'Euryale, à l'extrémité opposée, fint aussi quelque temps ... dans l'espoir d'être secourue par Hippocrate; mais enfin le commandant capitula.

On dit qu'à la vue de cette ville superbe, menacée d'une

#### 68 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE

destruction prochaine, Marcellus ne put retenir des larmes. de joie et de tristesse, et voulut essayer encore d'amener les Syracusains à se soumettre; mais les transfuges qui faisaient partie de la garnison, s'opposèrent à tout pourparler. Quant aux quartiers de Tycha et de Néapolis, entre lesquels il avait assis son nouveau camp, les habitants étaient venus le supplier de les épargner. Il défendit aux soldats d'attenter à la vie des personnes de condition libre; mais il leur abandonna le pillage des maisons, et les richesses, fruit d'une longue prospérité, furent la proie d'un seul jour. Bomilear, qui était dans le grand port avec quatre-vingt-cinq vaisseaux, partit avec trent-cinq pour annoncer à Carthage l'état de Syracuse. Il en ramena bientôt eent vaisseaux. Vers le même temps, Himilcon et Hippoerate arrivèrent au secours de la ville. Ils attaquèrent l'ancien camp occupé par Crispinus, tandis qu'Épicyde faisait une sortie contre Marcellus, et que les vaisseaux carthaginois s'approchaient du rivage pour empêcher le consul de secourir Crispinus. Mais sur tous ces points les Romains repoussèrent leurs ennemis avec perfe. Chacun se retira dans ses positions, et durant quelque temps il ne fut rien tenté de part ni d'autre.

Les chaleurs de l'été développèrent dans les deux armées une épidémie semblable à celle qui, dans les siéges précédents, avait aggravé les fléaux de la guerre. Les troupes siciliennes auxiliaires de Carthage se dérobèrent à l'insafubrité des marais de Syracuse en se dispersant dans lesplaces voisines; usais les Carthaginois, qui n'avaient pas les mêmes refuges, succombèrent tous, ainsi que leurs deux généraux. Les Romains, à l'abri des misions de la ville; eurent moins à souffrir. Cependant Marcellus ne voyait pas-sans inquiétude son armée se miner, tandis qu'il se formait, à quelque distance, un rayon de troupes siciliennes accourues des diverses villes ennemies de Rome. Bomilear était encore une fois retourné chereher des secours à Carthage. Il y exposa que, dans la situation où étaient les Romains, il scrait facile de les bloquer dans la ville même à moitié prise par eux, et il obtint pour cela cent trente galères et sept cents bâtiments de transport, Les vents contraires retinrent longtemps cette flotte au cap Pachynum. Épicyde, qui eraignait que Bomilear ne renonçât à son projet, se rendit près de lui pour le presser. De son côté, Marcellus, ne voulant pas se laisser attaquer à la fois par terre et par mer, résolut d'aller au-devant de la flotte carthaginoise, quoique avec des forces inégales. Sa vue inopinée troubla tellement l'amiral carthaginois, qu'il renvoya les vaisseaux de charge à Carthage, et se retira sans combattre à Tarente. Épicyde, privé de ce secours, alla attendre dans Agrigente l'issue du siège de Syracuse. Le découragement s'y répandit ainsi que dans le camp des Siciliens, et ils députèrent de concert vers Marcellus, lui offrant de céder aux Romains tout ce qui avait fait le domaine d'Hiéron, en laissant aux autres Siciliens la liberté et l'usage de leurs lois. Les assiégés avaient commencé par se défaire des chefs mercenaires nommés Polyclite, Philistion et Épicyde-Sindon. Ils avaient élu de nouveaux stratéges, qui n'avaient pas eu de peine à persuader au peuple qu'il était temps de se dérober à la famine en traitant avec les Romains, venus, disaient-ils, moins en ennemis qu'en libérateurs, pour les soustraire au joug des satellites d'Annibal, et rétablir l'aucienne alliance. Mais, tandis que la députation de Syracuse était favorablement accueillie par les Romains. un nouvel orage éclatait dans cette malheureuse ville. Les transfuges romains, qui n'avaient point de pardon à espérer.

#### 370 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

persuadèrent aux mercenaires étrangers qu'ils allaient être également sacrifiés. Ils massacrèrent les stratéges nouvellement élus, se ruèrent sur tous ceux qu'ils rencontrèrent, et pillèrent une partie de la ville. Ensuite, ils élurent parmi eux trois chefs pour l'Achradine et autant pour l'Île. Dans le nombre se trouvait un Espagnol appelé Méricus, que Marcellus trouva moyen de gagner par l'entremise d'un de ses compatriotes, qui servait dans l'armée romaine. Méricus promit de livrer une des portes de l'Île. A l'heure convenue, pendant que les assiégés repoussaient une fausse attaque dirigée contre l'Achradine, les Romains pénétrèrent dans la citadelle sans rencontrer de résistance. Aussitôt Marcellus fit sonner le signal de la retraite pour préserver l'Achradine de toutes les horreurs d'une ville prise d'assaut. Les habitants s'empressèrent d'ouvrir leurs portes et de venir se jeter aux pieds du vainqueur, en le suppliant d'épargner leur vie et celle de leurs enfants. Marcellus leur accorda la vie sauve, et laissa même échapper les transfuges et les mercenaires. Il s'occupa de mettre en sûreté, pour l'envoyer à Rome, le trésor des rois, qui ne répondit pas à l'attente des vainqueurs; mais le butin que l'on fit dans la ville ne fut pas moins riche que n'aurait pu l'être, à cette époque, celui de Carthage, Marcellus réserva pour l'ornement du triomphe, qu'il espérait. les nombreuses statues et les objets d'art qui décoraient les temples, sans en excepter les simulacres des dieux, acte encore sans exemple et qui ne fut pas généralement approuvé à Rome. Au milieu des scènes sanglantes que Marcellus n'avait pu prévenir entièrement, il fut affligé surtout de la mort d'Archimède, frappé, dit-on, par un soldat, auquel il voulait soustraire une sphère et quelques instruments de géométrie. Marcellus fit protéger les maisons des citoyens

qui avaient suivi le parti des Romains et épargna, autant qu'il put. Syracuse, malgré les conseils ed plusieurs Romains qui voulaient qu'elle fui incendiée et rasée en punition de sa longue résistance. Le siége avait duré plus de deux ans, du mois de septembre 214 à l'automne de 212, l'an de Rome 54.

Quelques jours avant la prise de Syracuse, T. Otacilius, prétéur de la flotte, fit une descente à Utique, où il saisit des vaisseaux chargés de blé qu'il ramena à Syracuse. Ce secours était urgent; car vainqueurs et vaincus étaient menacés de mourir de faim <sup>1</sup>.

La chufe de Syracuse décida la soumission de plusieurs villes qui tenaient encore pour les Carthaginois. Cependant, Hannon et Épicyde, auxquels Annibal avait adjoint un troisième général nomuné Hippocrate Mutinès, occupaient toujours Agrigente. Marcellus remporta sur eux un avanage près du fleuve Himéra; mais il ne put prendre Agrigente avant de quitter la Sicile. Aussi n'obtint-il pas à Rome les honneurs du triomphe, mais seulement l'ovation, parce qu'il n'avait pas terminé la guerre de Sicile. Après son départ, les Carthaginois y avaicnt encore débarqué huit mille hommes et trois mille cavaliers numides, qui ravageaient tout le territoire soumis aux Romains. Les légionnaires, mécontents de n'avoir pas obtenu de retourner à Rome avec Jeur général, et de ce qu'on ne les laissait pas hiverner dans

¹ Tite-Live, XXV, 21; « Quod ni « tam'in tempore subrenisset, victori-»bus victisque parlier peraiciosa fa-«mes instabat. » Ce secours, nécessairement précaire, dut être promptement absorbé par l'armée romaine; car nons apprenons, par un fragment de Diodore qu'a retrouvé Mº Mai (1. XXVI, 20), que, pour échapper anx borreurs de la famine, beancoup de Syracusains se firent passer pour esclaves, afin d'être nourris par ceux qui les achèteraient.

### 372 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

les villes, repoussaient mollement ees attaques; aussi Mogantium, Ilybla, Macclla et quelques autres cités firent-elles défection. M. Cornélius Céthégus parvint eependant à rétablir les affaires des Romains; mais, jaloux de Marcellus, il encouragea les plaintes des Syracusains, qui envoyèrent une députation à Rome pour accuser leur vainqueur, devant le sénat, d'avoir volontairement ruiné Syracuse, l'ancienne alliée du péuple romain, qu'il aurait pu amener à composition s'il avait bien voulu profiter des dispositions favorables d'une partie des citoyens.

. Marcellus venait d'être revêtu du consulat, et même la province de Sicile lui était échue en partage. Les Siciliens ayant manifesté un grand effroi de son courroux, il consentit à permuter avec son collègue Lævinus, se justifia avec autant de dignité que de modération, et reçut l'approbation du sénat, qui recommanda cependant de réparer autant que possible les malheurs des Syracusains. Ces derniers s'excusèrent près de Marcellus, et lui décernèrent, ainsi qu'à sa postérité, les plus grands honneurs. Lævinus se rendit en Sicile, dont il chassa définitivement les Carthaginois. Agrigente lui fut livrée par la défection de Mutinès: la ville fut pillée, ct toute la population, vendue sans distinction. A cette nouvelle, vingt villes ouvrirent leurs portes, six furent prises de force, quarante se soumirent à des conditions diverses. Les droits des cités sieiliennes furent réglés selon la manière dont elles s'étaient conduites envers les Romains. Celles qui leur étaient restées fidèles, comme Messine et Tauroménium, furent toujours traitées comme villes confédérées; pour celles qui avaient été conquises de vive force, leur territoire avait été confisqué; mais les Romains le leur reudirent. Il était affermé par les censeurs.

Enfin, le plus grand nombre continuèrent à être régies par leurs anciennes lois, notamment par la loi d'Hiéron sur la perception de la dime. Lævinus, qui avait terminé la guerre de Sicile, en éloigna tous ceux qui anraient pu y troubler encore la paix, et les Romains s'appliquèrent à y ranimer l'agriculture. Grâce à sa fertilité, elle se couvrit de nouveau de moissons, et devint le grenier de Rome. Mais les villes grecques ne reprirent nulle importance politique. Aucune de celles dont nous avons rapporté la fondation n'avait, dans les cinq siècles dont nous venons de parcourir l'histoire, échappé aux ravages de la guerre, soit par la înain des Grecs eux-mêmes, soit par les Carthaginois, soit enfin par les Romains. Messine et Tauroménium, qui s'élevaient sur l'emplacement de Zancle et de l'antique Naxos, eurent encore assez d'importance sous les Romains, ainsi que Catane; mais elles n'étaient plus occupées par les descendants des premiers colons 1. Panorme, Lilybée, Ségeste, que l'on ne peut considérer comme appartenant à la Grèce, quoique son influence v cút pénétré; devinrent assez florissantes. Mais Himéra, Sélinonte, Géla, Mégares, Eubée, Callipolis, ne se relevèrent pas de leurs ruines 2. Syracuse, resserrée par Auguste dans des limites plus en rapport avec sa faible population, a conservé jusqu'à nos jours les traces de sa grandeur passée. La race grecque, à laquelle son génie particulier a donné la force de résister à tant de révolutions sur sa terre natale, s'est éteinte en Sieile, ou s'est confondue avec la population indigène, qu'elle avait dominée, mais qui avait dans le sol de ces racines

<sup>\*</sup> Strab. VI, 3: Οἰκεῖται ở ἰκανῶς ἡ \* Strabon, l. VI. — Pausanias πόλιε (Μεσσήνη) μάλλον δὲ ἡ Κατάνη \* V, 23.
\*\* ἡ ἡ ὰρ οἰκήτορας δέδεκται Γοιμαίους.

### 374 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

profondes que les colonies étrangères parviennent rarement à y étendre. Les monuments des arts dont la Sicile avait été décorée par les Grees lui furent rayis par ses conquérants, et ne se reproduisirent pas. Le goût des lettres s'y perpêtua plus longtemps, et fit naître encore, depuis la conquér romaine, quelques poètes, quelques historiens, entre lesquels il nous suffit de citer Diodore, qui, dans sa Bibliothèque, a consacré une large place à l'histoire de se malheureuse patrie.

Tel fut, autant que les lacunes des historiens anciens nous ont permis de le rétablir, l'enchaînement des éventments en Sicile, depuís l'arrivée, des colomies greeques jusqu'à l'eur soumission aux Romains. Jusqu'ici nous n'avons cherohé qu'à' constaté des faits. Pour en connaître les causes, nous devons nous efforcer de pénétrer davantes dans quedques parties de l'organisation de cette antique société. C'est ce que nous ferons dans la troisième partie de ce livre; après avoir résumé cette seconde partie dans la table chronologique suivante.

# TABLE CHRONOLOGIQUE.

Les Grecs n'ont eu que fort tard l'idée de marguer la succession des événements d'après une ère chronologique commune aux diverses villes. Les plus anciens hisloricns n'indiquent les dates que d'après le nombre des générations ou la série des règnes, des sacerdoces ou des magistratures, quelquefois d'après le nombre d'années écoulées à partir de quelque événement mémorable, comme la guerre de Troic et le retour des Héraclides. Les historiens qui ont voulu fixer, d'une manière plus précise, ces anciennes époques, ont suivi divers systèmes dans l'évaluation des générations ou la réduction en années solaires des années lunaires anciennement en usage. Il en résulte entre leurs calculs des différences de près d'un siècle pour les faits primitifs, tels que la guerre de Troie et le retour des Héraclides, différences qui se font plus ou moins sentir sur les événements subséquents rapportés à ccux-ci. La date de 1270 avant J. C. qui paraît résulter des données d'Hérodote sur la prise de Troic, a été adoptée par le plus grand® nombre des modernes, à cause de la grande réputation du père de l'histoire et des savants travaux de ses interprètes modernes, et surtout de Larcher. Cependant, les calculs d'Eratosthène, suivis par Apollodore, qui plaçaient la prise de Troie en 1184, étaient plus généralement admis dans l'antiquité. Ils s'accordaient à peu près avec ceux d'Ephore, qui, un des premiers, avait embrassé l'histoire universelle

#### 376 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE

dañs son ouvrage. Diodore de Sicile, Denys d'Halicarnasse, , Scymnus de Chios, les avaient adoptés aussi. Sans prétendre décider de l'exactitude de cette date, nous croyons devoir nous ranger à ces autorités, attendu surtout que la plus grande partie des faits anciens nous a été transmise par ces auteurs, qu'ils ont été suivis par les chronologistes Eusèhe et George le Syncelle, et que l'on ne saurait leur appliquer la chronologie d'Hérodote sans s'exposer à tomber dans des contradictions fréquents.

| Avant             | Avant |                                                  | 4                        |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| la 1º4 olympiade. | J. C. |                                                  | *                        |
|                   |       | Passage des Sicules en<br>cent ans avant la guer |                          |
| 494               | 1270. | Prise de Troie, d'après                          | Hérodote 1.              |
| 432.              | 1207. | Prise de Troie, d'après                          | le marbre de Paros.      |
| 427.              | 1203. | ' Mort de Minos en Sici                          | le, selon Eusèbe.        |
| 408.              | 1184. | Prise de Troie, selon É                          | ratosthène, Apollodore,  |
| 1 10 -            |       | Diodore, etc.                                    | 4                        |
| 405.              | 1181. | · Prise de Troie, selon l                        | Eusèbe.                  |
| 395.              | 1171. | Prise de Troie, selon S                          | Sosibius et Éphore.      |
| 3 <b>2</b> 8.     | 1104. | Retour des Héraclides,                           | selon Ératosthène.       |
| 314.              | 1090. | Retour des Héraclides                            | , selon Ephore.          |
| . 298.            | 1074  | Alètès I", roi de Corinth                        | e 1. – .                 |
| . 277.            | 1053. | Fondation de Cumes, er                           | Opicie, par les Chalci-  |
|                   |       | diens, cent trente et                            | un ans après la prise de |
| . 36.             | 812.  | Fondation de Rhégium                             | par des Chalcidiens et   |

Nous avons marqué d'un astérisque les dates que nous n'adopteon sa Les abbe, l. 1, 34, p. 163, éd. de Milan, 183, 6 (George le Syncelle) quatre cest quarante-sept aums puis

nous ont conservé un fragment de

des Messéniens de Maciste

il nomme douze rois dout les règnes

Olympiadus. Av. J. C.

776. Victoire de Corcebus. — Commencement des prytanes annucle à Corinthe, selon Eusèbe. y, 3. 758. Fondat de Syrac, d'après le marbre de Paros.

viii. 748. Automène dernier roi de Corinthe.

viii. 948. automene, dernier roi de Corinthe.
viii, 2. 747. Établissement des prytanes annuels de la famille
des Bacchlades, à Corinthe.

xi. 736. Fondation de Naxos, selon Eusèbe.

2. . 735. Fondation de Syracuse, selon Heyne et la plupart des chronologistes modernes.

- 3. 734. Fondation de Naxos en Sicile, selon nos calculs.
4. 235: Fondation de Syracuse, selon Eusèbe, date adop-

tée par nous.

xiii. 729: Fondation de Catane, de Léontini et de Zancle.

- 2. 727. Fondation de Catane, de Léontini et de Zancle.
- 2. 727. Fondation de Mégares.

xxnr. 688 Fondation de Géla, selon Eusèbe, quarante-cinq ans après Syracuse. xxix. 2. 663. Fondation d'Acres et d'Enna, soixante et dix ans

additionnés donnent trois cent vingtsept, et il ajonte qu'ensnite les Bacchiades gouvernèrent Corinthe pendant quatre-vingt-dix ans. Ces deux sommes réunies ne forment que quatre cent dix-sept ans au lien de quatre cent quarante-sept. Mais M. Raoud-Rochette (Hist. des col. gr. t, III, p. 28) a montré qu'Alétès nc monta pas sur le trône de Corintbe immédiatement après le retour des Héraclides. Cela est établi par un passage de Didyme, cité par le scholiaste de Pindare, Ol. XIII, v. 17: Δίδυμος δέ Φησι τον Αλήτην μη ολείστην τῆς Κορίνθου γεγονέναι, άλλὰ βασιλέα έτει τριακοσί ῷ μετά τὴν τῶν Δωριέων άζιξιν. Ges trente années, qui précédèrent l'élection d'Alétès, com-

après Syracuse: plètent les quatre cent quarante-sept indiquées par Diodore. Quant # Eusèbe, qui place ce roi immédistement après le retour des Héraclides, il a été obligé d'attribuer cent vingt ans, au lien de quatre-vingt-dix, aux prytanes annuels. Les chronologistes modernes, comme Schæll, qui font remonter le retour des Héraclides jnsqu'en 1 190, donnent, par snite, à l'aristocratie des Bacchiades une durée très-peu probable. D'après le système qué nous avons adopté, les colonies d'Archias et de Chersierate, tons deux de la famille des Bacchiades, tombent dans les sanées qui suivirent l'abolition de la royauté à Corinthe, et qui durent être encore fort agitées.

#### ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE. Av. J. C. XXXII. 2. 651. Fondation de Sélinonte, d'après Diodore. 649. Fondation d'Himéra, d'après Diodore. 648. Lygdamis de Syracuse, vainqueur à Olympie. XXXIII. xxxiv, 2. 643, Fondation de Casmènes, vingt ans après Acres. XXXVIII. 628. Fondation de Lipara, selon Eusèbe: 627. Fondation de Sélinonte, cent ans après celle de Mégares. 609. Panætius, premier tyran en Sicile, selon Eusèbe. XL11. 4. 608. Stésichore florissait, selon Eusèbe. XLIII. xLv. 3. 598. Fondation de Camarina, selon Eusèbe. XLIX. 2. Naissance de Pythagore, selon Antilochus. 583. 582. \* Fondation d'Agrigente, selon Heyne. Fondation d'Agrigente, cent huit ans après Géla. 580. - Guerre entre Égeste et Sélinonte. — 3. Colonie de Pentathlus de Cnide à Lipara. ш, 3. Phalaris règne seize ans à Agrigente, selon Eu-570. sèbe et Suidas. LV, 3. 558. Mort de Stésichore, selon Eusèbe. LVI. 556. Xénophane de Colophon, selon Eusèbe. —\_j. 554. Fin de la tyrannie de Phalaris. — 4. 553. Alcamene, successeur de Phalaris à Agrigente. 552. Destruction de Camarina, quarante-six ans après cvn. sa fondation. 540. Naissance d'Épicharme, d'après M. Grysar. LX. - 2. 539. Arrivée d'Élothalès, père d'Épicharme, en Sicile, selon le même. -- 4. Xénophane florissait. 537. 536. Conquête d'une partie de la Sicile par les Car-LXI. thaginois, sous les ordres de Malchus. 528. Parménide de Camarina, vainqueur à Olympie. LXIII.

Ischyrus d'Himéra, vainqueur à Olympie.

Destruction de Sybaris. - Premier traité entre

Doriée, fils d'Anaxandride, roi de Sparte, fonde

les Romains et les Carthaginois, d'après Po-

LXVI.

LXVII. 3.

LXVIII.

516.

510.

lybe..

une colonie en Sicile.

On the Langle

| Olymplades.    | Av. J. C.                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXVIII, 2.     | <ol> <li>507. Euryléon s'empare de Minoa, renverse Pythagore<br/>tyran de Selinonte.</li> </ol>                                            |
| LXIX.          | 504. Cynæthus, rhapsode homérique à Syracuse.                                                                                              |
| LXX. 2.        | 499. Mort de Pythagore, selon Eusèbe.                                                                                                      |
| <b>— 3</b> .   | <ol> <li>Cléandre, tyran de Géla, tué par Sabille. Hippo<br/>crate, son frère, lui succède.</li> </ol>                                     |
| LXXI.          | <ol> <li>Empédocle d'Agrigente, grand-père du philo<br/>sophe, vainqueur à Olympie.</li> </ol>                                             |
| <del></del> 3. | 494. Colonie des Samiens à Zancle.                                                                                                         |
| 4.             | 493. Victoire d'Hippocrate sur les Syracusains                                                                                             |
|                | Siège de Syracuse. — Anaxilas s'empare de pouvoir à Zancle.                                                                                |
| exxii.         | <ol> <li>Les Syracusains cèdent Camarina aux Géléens</li> <li>Mort d'Hippocrate.</li> </ol>                                                |
| 2.             | 491. Gélon s'empare du pouvoir à Géla.                                                                                                     |
| 4.             | 489. Stésichore d'Himéra (troisième du nom) vien                                                                                           |
|                | en Grèce, selon le marbre de Paros.                                                                                                        |
| LXXIII.        | 488. Gélon, vainqueur à Olympie. — Astylus, vainqueur à Olympie. — Théron, roi d'Agrigente Pythagore de Rhégium, statuaire.                |
| 2.             | 487. Epicharme, philosophe et poete Dinologue                                                                                              |
| -              | d'Agrigente, poète.                                                                                                                        |
| 4.             | 485. Gélon s'empare de Syracuse, cède Géla à Hiéron                                                                                        |
| LXXIV.         | 484 Astylus de Syracuse, vainqueur à Olympie pour                                                                                          |
|                | la deuxième fois.                                                                                                                          |
| 2.             | 483. Gélon transporte à Syracuse une partie des Gé-<br>léens et des Camarinéens.                                                           |
| LXXV.          | 480. Victoire de Gélon et de Théron sur Hamilear e<br>les Carthaginois. — Astylus, olympionique<br>pour la troisième fois.                 |
| <b>—— 2</b> .  | 479. Éruption de l'Ætna, selon le marbre de Paros.                                                                                         |
| 3.             | <ol> <li>Mort de Gélon après sept ans de règne à Syra-<br/>cuse, selon Diodore. — Hiéron lui succède.</li> </ol>                           |
| LXXVI.         | 476. Hiéron fonde Ætna. — Polyzejus épouse Démarète — Mort d'Anaxilas. — Régence de Micythus. — Théron établit de nouveaux colons à Himéra |

| 380 ÉTABI      | LISSEM  | ENTS DES GRECS EN SICILE.                       |
|----------------|---------|-------------------------------------------------|
| Olympiades. Av | . J. C. |                                                 |
| LXXVII.        | 472. M  | ort de Théron après seize ans de règne          |
|                |         | Thrasydée lui succède. La démocratie rétablie   |
|                |         | à Agrigente Ergotéles, olympionique.            |
| exxvii, 3.     | 470. Vi | ctoire havale d'Hiéron sur les Tyrrhéniens.     |
| LXXVIII.       | 468. Ag | gésias de Syracuse, olympionique.               |
| 2.             |         | ort d'Hiéron à Catane, après onze ans de règne. |
|                |         | Micythus remet le pouvoir aux fils d'Anaxilas.  |
| 3.             | 466. Th | rasybule expulsé de Syracuse après un an de     |
|                |         | règne, Rétablissement de la démocratie          |
|                |         | Mort d'Eschyle.                                 |
| LXXIX.         | 464. G  | serre civile à Syracuse Les Anaxilaides         |
|                |         | chassés de Rhégium Démophile d'Himéra,          |
|                |         | peintre Corax, rhéteur.                         |
| 3.             | 462. Le | s Ætnéens, établis à Catane par Hiéron, en      |
| ٠.             |         | sont expulsés Les mercenaires étrangers         |
|                |         | s'établissent à Messine.                        |
| LXXX, 3.       | 458. Di | acétius fonde Menænum et prend Morgantine.      |
| LXXXI.         |         | es Messéniens d'Ithome se réfugient à Messine.  |
| 3.             | 454. Tr | oubles à Syracuse Tyrannion aspire à la         |
|                |         | royauté Guerre entre les Égestains et les       |
|                |         | Lilybéens.                                      |
| <del></del> 4. | 453. Gi | ierre des Syracusains contre les Tyrrhéniens.   |
|                |         | - Ducétius fonde Palici.                        |
| LXXXII.        | 452. Le | pétalisme établi à Syracuse Psaumis de          |
|                |         | Camarina, vainqueur au quadrige olympique.      |
| 2.             | 451. Bo | dcon, général syracusain, condamné à mort.      |
|                |         | - Ducétius prend Ætna et Motyon.                |
| 3.             | 450. Le | s Agrigentins reprennent Motyon Ducéz           |
|                |         | tius, vaincu, se réfugie à Syracuse, et de là à |
| *              |         | Corinthe.                                       |
| LXXXIII.       | 448. Gr | isson d'Illmera, olympionique.                  |
| LXXXIII, 2.    | 447. De | cétius revient en Sicile fonder Calé-Acté       |
|                |         | Fondation de Thurium dans la Grande-Grèce.      |
| LXXXIV.        |         | isson, vainqueifr à Olympie pour la deuxième    |
|                |         | fois Acron d'Agrigente Pausanjas de             |
|                |         | Géla, médecin.                                  |

| Olympiades. | ۸v. | J. | C |
|-------------|-----|----|---|
|             |     |    |   |

- LXXXIV, 2. 443. Le sénat des Mille, à Agrigente, aboli par Empédocle (selon O. Muller).
- 440. Destruction de Trinacria par les Syracusains. —

  Mort de Ducétius. Crisson, vainqueur à

  Olympie pour la troisième fois.
  - 2. 439. Camarina ravagée (selon le scholiaste de Pindare).

    LXXXVI. 4. 433. Traité d'alliance entre Athènes et Rhégium, gravé
  - LXXXVI, 4. 433. Traité d'alliance entre Athènes et Rhégium, grav sur marbre
  - 1xxxvIII. 428. Symmachus de Messine, olympionique.
  - 2. 427. Guerre de Syracuse contre Léontini. Gorgias a de Léontini, ambassadeur à Athènes. Polus d'Agrigente. Tisias de Syracuse. Héro-
  - dieus, médecin.

    3. 426. Première expédition des Athéniens contre Syracuse. Éruption de l'Ætna.
  - 4. 425. Les Athéniers s'emparent de Messine; ils battent
- LXXXIX. 424. Paix entre toutes les villes de Sicile. Antiochus de Syracuse publie son histoire.
  - 2. 423. Sophron de Syracuse, mimographe.
- xc. 420. Hyperbius de Syrae, vainqueur au stade olymp.
  xci. 416. Exenetus d'Agrigente, vainqueur au stade olym-
- pique. Guerre entre Égeste et Sélinonte, alliée de Syracuse. — 2. 415. Expédition des Athéniens en Sicile sous les or-
- dres de Nicias, Alcibiade et Lamachus.

   3. 414. Nicias assiége Syraeuse. Elle est secourue par
- Gylippe de Sparte.

  4. 413: Arrivée d'une deuxième flotte athénienne. —
  Eclipse de lune le 27 août. Retraite des Atbé-
- niens; leur défaite.

  412. Exænetus d'Agrigente, olympionique.
- --- 2. All. Législation de Dioclès.
- --- 3. 410. Escadre syracusaine à Cyzique, en Asie, brûlec par les Athéniens.
  - 4. 409. Destruction d'Himéra et de Sélinonte par les Car-

|    | 382 ÉTA         | BLISS     | EMENTS DES GRECS EN SICILE.                                                                                                |
|----|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Olympiades.     | Av. J. C. |                                                                                                                            |
|    |                 |           | thaginois, sous les ordres d'Annibal l'Ancien.                                                                             |
|    | XCIII.          | 408.      | Rétablissement de Sélinonte par Hermocrate.                                                                                |
|    |                 |           | <ul> <li>Tentative de ce général contre Syracuse;</li> <li>sa mogt.</li> </ul>                                             |
|    | <del> 2</del> . | 407.      | Denys, tyran de Syracuse, et mort d'Euripide,<br>seion le marbre de Paros.                                                 |
|    | 3.              | 406.      | Denys, élu général en chef à Syracuse. — Prise<br>d'Agrigente par Imilcon.                                                 |
| ٥. | <u> </u>        | 405.      | Denys marche au secours de Géla. Cette ville est<br>prise et détruite par les Carthaginois.                                |
|    | xciv.           | 404.      | Révolte contre Denys comprimée Aristus le                                                                                  |
|    |                 |           | Spartiate à Syracuse Meurtre de Nicotélès.                                                                                 |
|    | 2.              | 403.      | Denys détruit les villes chalcidiennes Naxos,<br>Léontini.                                                                 |
|    | 3.              | 402.      | Denys fortifia les Épipoles. — Archonides fonde<br>Alasa. — Télestès de Sélinonte remporte le<br>prix de poésie à Athènes. |
|    | 4.              | *401.     | Denys prend à sa solde des Messéniens du Pé-<br>loponnèse.                                                                 |
|    | XCV.            | 400.      | Fondation d'Adranum.                                                                                                       |
|    | ·— 2.           | 399.      | Grands préparatifs de Denys contre les Cartha-<br>ginois.                                                                  |
|    | — 3. ·.,        | 398.      | Denys épouse, le même jour, Doris et Aristo-<br>maché,                                                                     |
|    | <u> </u>        | 397.      | Guerre contre les Carthaginois.                                                                                            |
|    | xcv1.           | 396.      | Les Carthaginois prennent Messine. — Éruption de l'Ætna. — Bataille navale perdue par les Syracusains.                     |
|    | 2.*             | 395.      | Siège de Syracuse par les Carthaginois; pesté dans leur camp; leur défaite.                                                |
|    | <del> 3.</del>  | 394.      | Siège de Tauroménium par Denys.                                                                                            |
|    | 4.              | 393.      |                                                                                                                            |
|    | XCV11.          | 392.      | Traité de paix entre Denys et les Carthaginois.                                                                            |
|    | <del></del> 2.  | 391.      | Victoire navale de Denys sur les Italiotes.—Dis-<br>grace de Leptine, frère de Denys.                                      |
|    | 3.              | 390.      | Denys, vainqueur, accorde la paix aux Italiotes.                                                                           |

| S               | ECON     | DE PARTIE. CHRONOLOGIE. 388                               |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Olympiades.     | Av. J. G |                                                           |
| xevii, 4.       | 389.     | Denys prend Caulonia, et en transporte les ha-            |
|                 |          | bitants à Syracuse.                                       |
| XCVIII.         | 388.     | Denys énvoie des chars à Olympie. — Premier               |
|                 | 207      | voyage de Platon en Sicile?                               |
| 2.              | 387.     | Prise de Rhégium par Denys.                               |
| —— 3.           | 386.     | Exil de Philistus et de Leptine.                          |
| <u> </u>        | 385.     | Fondation de Lyssus par les Syracusains                   |
|                 |          | Denys envoie deux mille hommes au secours                 |
|                 |          | d'Alcétas, en Illyrie.                                    |
| xcix.           | 384.     | Guerre des Syracusains contre les Tyrrhéniens.            |
| 3,              |          | Denys pille le temple d'Agylla. — Dicon,<br>olympionique. |
| 2.              | 383.     | Guerre contre les Carthaginois ; victoire des Grecs ;     |
| 7               |          | leur défaite. Mort de Leptine Traité de                   |
|                 |          | paix.                                                     |
| cı, 3.          | 374.     | Neuf galères syracusaines prises par Iphicrate.           |
| C11, 2.         | 371.     | Mort de Denys l'Aucien, selon Eusèbe.                     |
| <del>-</del> 4. | 369.     | Ambassadeurs de Denys à Athènes. Décret des               |
| -               |          | Athéniens en l'honneur de Denys. Il envoic                |
|                 |          | denx mille Celtes en Grèce.                               |
| CIII.           | 368.     | Quatrième guerre de Denys contre les Cartha-              |
|                 |          | e ginois. Mort de Denys l'Ancien. Denys le Jeune          |
|                 |          | lui succède.                                              |
| cıv.            | 364.     | Deuxième voyage de Platon à Syracuse?                     |
| 4.              | 361.     | Troisième voyage de Platon en Sicile.                     |
| cv.             | 360.     | Éclipse de soleil le 1" mai, peut-être celle qui          |
|                 |          | fist prédite par Hélicon de Cyzique.                      |
| <b>—</b> 2.     | 359.     | Dion prépare son expédition contre Syracuse.              |
| <b></b> 3.      | 358.     | Andromachus rétablit les Naxiens à Tauroménium.           |
| - 4.            | 357.     | Éclipse de soleil le 29 février. (Selon quelques          |
|                 |          | auteurs, celle qui sut prédite par Hélicon.)              |
| CVI.            | 356.     | Expédition de Philistus contre Léontini. — Ba-            |
|                 |          | taille navale Mort de Philistus Denys                     |
|                 |          | quitte Syracuse.                                          |
| <b>—</b> 3.     | 354.     | Assassinat de Dion. — Callippe d'Athènes gou-             |
|                 |          |                                                           |

verne Syracuse pendant tre

### 384 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SÍCILE.

Av. J. C.

353. Tentative infruetueuse des parents de Dion pour cv1, 4. ressaisir le pouvoir. «352. Hipparinus, fils de Denys l'Ancien, tyran de CVII. Syracuse, selon Eusèbe. « 348. Deuxième traité entre Rome et Carthage, d'après CVIII. Polybe. 346. Nysœus, fils de Denys l'Ancien, gouverne Syraeuse. - Denys le Jeune rentre à Syraeuse. - 4. Expédition de Timoléon en Sieile. 344. Denys abdique et se retire à Corinthe. CIX. - 3 Guerre de Timoléon contre les Carthaginois. 340. Victoire de Timoléon sur les Carthaginois. cx. 339. Syraeuse repeuplée de nouveaux colons. — Agrigente, Géla, Agyris, reçoivent de nouveaux colons. - Ménécrate de Syracuse, médecin. 337. Timoléon se retire des affaires. - Mort de Sosielès de Syracuse, poête tragique. 332. Guerre des Syraeusains, sous les ordres de Damas, contre Agrigente. Vers ce temps florissaient Philistide de Syraeuse, CXIII. Cléon de Sicile, compagnon d'Alexandre. -Silanion, statuaire. cxv, 2. 319. Autorité d'Héraclide et de Sosistrate à Syracuse. Expédition en Italie. Exil d'Agathocle. - 3. 318. Sosistrate banni de Syracuse. - Retour d'Agathocle. Acestoridès de Corinthe, stratége de Syracuse, bannit Agathocle. 316. Agathocle s'empare du pouvoir à Syracuse. Les CXVI.

Thèbes en Béotie.

315. Agathocle assiège Messine, prend Mylæ. Acrotatus de Sparte à Agrigente.

- 3.

CXVII.

Sicéliotes concourent au rétablissement de

Agathocle occupe Messine. - Guerre contre Di-

314. Traité de paix entre Agathocle et les Carthagi-

|             | SECONDE PARTIE, CHRONOLOGIE. 385 -                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Olympiades. | Av. J. C.                                                                      |
|             | nocrate et les émigrés syracusains Monime                                      |
|             | de Syracuse , philosophe.                                                      |
| cxvII, 2.   | 311. Défaité d'Agathocle, par Hamilear, près du fleuve                         |
|             | · Himéra.                                                                      |
| 3.          | <ol> <li>Expédition d'Agathocle en Afrique — Éclipse de<br/>soleil.</li> </ol> |
| 4.          | 309. Hamilear est vaincu et fait prisonnier à Syracuse.                        |
| ÇXVIII.     | 308. Meurtre d'Ophellas par Agathocle Xénodocus                                |
|             | d'Agrigente, vaincu par Leptine Retour                                         |
| *           | d'Agathocle en Sicile.                                                         |
| 2.          | 307: Agathocle passe une deuxième fuis en Afrique.                             |
|             | - Revers Mort de ses fils Retour en Si                                         |
|             | cile. — Il détruit Égeste.                                                     |
| 3.          | 306. Traité de paix avec Carthage                                              |
| 4.          | 305. Bataille de Torgium, — Soumission de Dino-                                |
| 9.,-        | crate. — Naissance d'Hieron II.                                                |
| CXX.        | 300. Espédition d'Agathocle contre Corcyre Tima-                               |
| 1           | goras de Gela, philosophe, florissait.                                         |
|             | 299. Agathocle prend Crotone.                                                  |
| 4.          | 297. Lanassa, fille d'Agathocle, épouse Pyrrhus.                               |
| CXXI        | 296. Prise d'Hipponium par Agathocle.                                          |
| - 3.        | 294. Lanassa quitte Pyrrhus pour Démétrius Polior-                             |
| 3.          | ceic.                                                                          |
| h mar       | 292 Dicearque de Massine, philosophe, florissait                               |
| CXXII.      |                                                                                |
|             | Antander, frère d'Agethocle, historien.                                        |
| 2.          | 291. Mission d'Agathocle la Jeune près de Démétrits Poliorcète.                |
| 4.          | 289. Mort d'Agathoule. Révolution à Syracuse                                   |
|             | Marion d'Ægeste.                                                               |
| CXXIII.     | 288. Hicétas, stratége de Syracuse.                                            |
| 2.          | 287. Les Syracusains, battus par les Carthaginois                              |
|             | Callias de Syracuse, historien.                                                |
| 3.          | 286. Phintias, tyran d'Agrigente. — Naissance d'Ar-<br>chimède,                |
| 4.          | 285. Les Mamertins s'emparent de Messine.                                      |
| CXXIV.      | 284 Phintías fonde une ville de son nom et démolit Géla.                       |
|             |                                                                                |

| 386 ÉTA         | BLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olympiades.     | ,A+, J. C.                                                                                                  |
| exxiv. 4.:      | 281. Phintias, vaincu par Hicetas.                                                                          |
| CXXV.           | 280. Fin du gouvernement d'Hicétas.                                                                         |
| - 2.            | 279. Thynnion et Sostrate se partagent Syracuse.                                                            |
| — 3.            | <ol> <li>Troisième traité entre Rôme et Carthage, à l'oc-<br/>casion de l'expédition de Pyrrhus.</li> </ol> |
| 4.              | 277. Pyrrhus passe en Sicile et la soumet tout entière,<br>à l'exception de Lilybée.                        |
| CXXVI, 2.       | 275. Pyrrhus abandonne la Siule Hiéron II prend                                                             |
| 111             | le pouvoir, selon Pausanias.                                                                                |
| cxxvii, 4.      | 269. Artémidore et Hieron élus stratéges.                                                                   |
| exxviit, 2.     | 267. Victoire d'Hiéron sur les Mamertins.                                                                   |
| 3.              | 266. Annibal occupe une partie de Messine. — Nais-<br>etnee de Gélon II.                                    |
|                 | 265. Hiéron prend le titre de rei.                                                                          |
| CXXIX.          | 264. Les Romains passent en Sicile et occupent Mes-                                                         |
|                 | sine.                                                                                                       |
| 2.              | 263. Guerre entre Rome et Carthage Alliance des                                                             |
|                 | Romains et d'Hiéron.                                                                                        |
| <del> 3</del> . | 262. Siège et prise d'Agrigente par les Romains.                                                            |
| CXXX.           | 260. Victoire navale de Duillius.                                                                           |
| 2.              | 259. Hamiltar s'empare de Camarina et d'Enna: -                                                             |
| 211             | Atilius Calatinus assiége Mytistratum.                                                                      |
| 3.              | 258. Prise de Mytistratum, de Camarina et d'Erma<br>par les Bomains.                                        |
| 4.              | 257. Victoire du proconsul A. Atilius Calatinus.                                                            |
| CXXXII.         | 256. Grande victoire navele des Romains sur les Car-                                                        |
|                 | thaginois, près d'Ecnomos.                                                                                  |
| 2.              | 255. Prise d'Agrigente par les Carthaginois.                                                                |
| <del> 3</del> . | 254. Prise de Panorme par les Romains.                                                                      |
| CXXXII. "       | 252. Prise d'Himera par les Romains.                                                                        |
| 3.              | 250. Victoire du proconsul C. Metellus. Siège de Li-<br>lybée par les Romains.                              |
| 4.              | 249. Défaite des Romains sur mer. L. Junius prend<br>Éryx.                                                  |
| CXXXIII. 2.     | 247. Hamilton Barra nesse on Sigila Continue                                                                |

du siège de Lilybèe.

| - 3             | ECON     | DE PARTIE, CHRONOLOGIE. 387                                                        |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Olympisdes.     | Ay. 3 C. |                                                                                    |
| CXXXIV.         | 244.     | Prise d'Éryx par Hamilcar. Il assiège le temple                                    |
|                 | 1.       | de Vénus, occupé par les Romains.                                                  |
| <del> 2</del> . | 243.     | Les Gaulois en garnison à Éryx passent au ser-<br>vice des Romains.                |
| <del> 3</del> . | 242.     | Bataille d'Eryx. — Propositions de paix.                                           |
| 4.              | 241.     | Paix entre Rome et Carthage La Sícile, à l'ex-                                     |
|                 |          | ception du royaume d'Hieron, devient pro-<br>vince romaine.                        |
| cxxxv, 2.       | 239.     | Hiéron donne des secours aux Carthaginois dans                                     |
|                 |          | leur guerre contre leurs mercenaires.                                              |
| CXXXVI.         | 236.     | Hiéron se rend à Rome pour assister aux jeux<br>séculaires.                        |
| CXXXVII, 4.     | 229.     | Naissance d'Hiéronyme, fils de Gélon.                                              |
| cxxxix, 3.      | 222.     | Hiéron envoie des dons aux Rhodiens après le                                       |
|                 |          | tremblement de terre.                                                              |
| CXL.            | 220.     | Zopyrus de Syracuse, olympionique Micon, fils de Niceratus de Syracuse, statuaire. |
| <b>—</b> 3.     | 218.     | Commençement de la deuxième guerre punique.                                        |
| CXLI:           | 216.     |                                                                                    |
| 3.              | 214.     | Mort d'Hiéron II Hiéronyme, son petit fils.                                        |
|                 | 2 .      | lui succède Il s'allie aux Carthaginois.                                           |
| 4.              | 213.     | Assassinat d'Hiéronyme Révolutions à Sy-                                           |
|                 |          | racuse - Siège de Léontini et de Syracuse                                          |
|                 |          | par les Romains,                                                                   |
| CXLII.          | 212.     | Hippocrate commande dans Syracuse Prise de                                         |
|                 |          | Syracuse par les Romains. — Mort d'Archi-<br>mède.                                 |
| 2.              | 211.     | Victoire de Marcellus sur les Sicéliotes et les                                    |
|                 |          | Carthaginois.— Ovation de Marcellus à Rome.<br>— Dépouilles de Syracuse.           |
| 3.              | 210.     |                                                                                    |

| *                                                                     | хеморисия. | UIPPGGRATE.                                  |                                                  |                                                          | Une autre fille<br>mariée<br>à Aristonoûs.                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                       | 6          | -gras                                        |                                                  | ***                                                      | Une fille<br>mariée<br>à Chromius                           | ,                                    |
| S THÉRON.<br>n 555.<br>saménide.                                      | KRWOGRATE. |                                              |                                                  | E GELON.                                                 | THRANDELE,<br>detroné en 466.                               |                                      |
| GENEALOGIE DE THÉRON<br>TÉLEMAQUE, en 555.<br>CRASCHOUER OU EMMÉNIDE. | ONEX       |                                              | Démanère, mariée, 1° à Gélon;<br>2° à Polyzélus. | GENEALOGIE DE GELON<br>gegton,<br>riklinks.<br>dinomère. | rolvzáljs,<br>épouse Démarète<br>en 476;<br>meurtavant 467. | Une fille mariée à .<br>Théron.      |
| , Mar                                                                 | knésinésm. | a a une fille de Polyzelus;<br>mort en \$72. |                                                  |                                                          | marié à la fille<br>de Nicoclès;<br>môrt en 467.            | DINOMÈNE.                            |
|                                                                       | . kvk      | Tučnok, marić, 1° å une fi                   | Tuasstoke,<br>mis à mort en 671.                 |                                                          | ekton,<br>mort en 478.                                      | Des fils dont on ignore is les noms. |

| į                                         |                         | (            |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| THESTA 4,<br>Mariée à Polyx?              | ARISTOMACHÉ 9. DION 10. | néciclès il. |
| s 11° 13, HERMO ophrosyne.  utre fils. De | HIPPARINES 19. Un Gla   | posthume 19. |

oris, présumée mariée à son oncle Leptine.
meurt en 408. stemaché; règue en 352; tué en 350.
n 406, avec Dei Hipparious, en 350.
s; survécut à la éstemaché; épouse Denys; massacrée par
347.

fille d'Hermocristomaché; épouse Théoride; son oncle et à Aristomachion, son oncle maternel; assassinée en 3 50. on et d'Arcté. Timée le nommoit drétéus; mariée à Philist

383. sa mère en 350. neurt avans 375, says le Jenne; commande la cistadelle en >enys en 406 présence de son père; Édien le dir file de enys eut des enfa

mort d'ascun d'et par les Locriens avec leur mère, en 347.



# TROISIÈME PARTIE.

## INSTITUTIONS; ÉCONOMIE POLITIQUE; LITTÉRATURE; SCIENCES ET ARTS.

Nous avons retracé les événements accomplis en Sicile pendant le temps de la domination des Hellènes, II nous reste à faire connaître une partie non moins importante de cette histoire, nous voulons dire les institutions, les mœurs, les productions de la littérature et des arts. Mais ici notre tache devient encore plus difficile. Les rivalités politiques qui ont créé parmi les Grees presque autant d'états que de villes, n'ont pas été jusqu'à changer profondément le caractère national. S'il est malaisé de réunir en un fisiecau les annales particulières de toutes ces petites républiques, il ne l'est pas moins d'en détacher une pour étudier sa vie intérieure, et l'on court le risque, ou de rester\_titès-incomplet, ou de paraître aouvent franchir les bornes de son sujet.

A peine peut-on distinguer dans la grande famille greeque quelques types particuliers comme celui des Deriens : ence ces types, qui dénotaient des races originairement différentes, s'effaçaient-ils aisément. Les Syracusains, tout Doriens qu'ils étaient, ressemblaient, plus aux, Athéniens qu'aux Spartiates. Les variétés de dialectes n'établissaient pas non plus de barrières dans le domaine de la pensée, ou du moins le génie les surmontait facilement. Homère avait su' fondre tous les dialectes et appartenait à toute la Grèce; Hérodote, malgré son style ionien, avait excité l'enthou-

siasme de tous les peuples assemblés à Olympie; les athlètes d'Athènes étaient fiers d'être chantés par le doțien Pindare; les Syracussins applaudissaient avec transport les tragédies d'Eschyle, et, plus tard, donnaient du pain aux prisonniers qui leur chantaient les vers d'Euripide, Platon avait toujours sous son oreiller les mimes de Sophono de Syracuse, dont il imita le dialogue animé, et il reproduisit souvent les maximes d'Épicharme. Xénophane de Colophon enseignait la philosophie en Sicile, et le sicilien Gorgias professait à Athènes. En un mot, les divisions politiques, si funestes à l'indépendance de la Grèce lorsqu'elle eut à lutter contre une nation plus fortement constituée, n'entretenaient pour les œuvres de l'inteligence qu'une utile et léconde émulation.

Cette communauté de la littérature indique assez qu'il n'y avait pas de distinctions bien profondes entre les mœurs des états grecs. La religion, base de la société ancienne, était la même pour tous les peuples qui regardaient Delphes et Olympie comme leurs commans sanctuaires. Quelques différences dans le culte n'étaient pas regardées dans l'antiquité comme une atteinte à la religion, et le polythéisme admettait aisément les divinités locales dont on l'enrichissait, d'autant plus que, sous des noms divers, on croyait reconnaître les mêmes puissances célestes. Les Grecs, dans leurs fréquentes migrations, aimaient à rappeler par des temples le souvenir des lieux qui les avaient vus naître. C'est ainsi que les Crétois portèrent à Rhode, et de là à Agrigente, le culte de leur dieu Atabyrius, et l'on retrouvait en Arcadie un temple de Vénus Érycine, élevé par une fille d'Éryx en mémoire du temple célèbre du même nom, à l'extrémité occidentale de la Sicile. Si de la religion nous passons aux lois, nous verrons que les colonies grecques de Sicile, nonseulement conservaient les institutions de leur mère patrie, mais qu'elles étaient au courant des innoyations qui se produisaient en Grèce et les imitaient parfois avec trop d'empressement; témoin l'ostracisme d'Athènes introduit sous le nom de pétalisme dans la démocratie de Syyacuse.

Cette liaison intime de la Sicile avec le reste de la société hellénique nous sollicitait quélquefois à généraliser nos aperçus; nous nous sommes appliqué cependant à nous renfermer dans les limites de la question à laquelle nous éssayons de répondre. Nous nous bornerons à indiquer les rapports qui unissent cette partie de l'histoire à l'ensemble, en nous attachant aux seuls points qui présentent quelque caractère particulier. Ainsi nous ne pourrons surive dans tous ses progrès la marche de l'esprit humain; mais lorsque nous rencontrerons en Sicile une institution ou un individu qui lui aura fait faire quelques pas, nous étudierons attentivement les circonstances au milieu desquelles ils se sont produits et l'influence qu'ils ont exercée à leur tour.

#### S L GOUVERNEMENT.

Dans l'origine des sociétés, les rapports entre les individus n'ont d'autres règles que les sentiments naturels, et quelques usages nés des circonstances particulières où ces sociétés-se sont trouvées placées'; le temps donne à ces

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristote, au commencement de as Politique, combat l'opinion de Platon, qui assimile le chef de l'état au père de famille. Mais quosqu'il procède par la méthode d'analyse, qui l'a si bien guidé affleurs, Aristote ne nous semble pas avoir esposs d'une

manière bien nette ses idées sur l'origine des états; et sur plunieurs points, notamment sur l'esclavage, il n'a paa, sa s'élèvee au-dessus des préjugés répandus parmi ses contemporains.

### 392, ÉTABLISSEMENTS DES GREGS EN SICILE.

usages transmis traditionnellement une autorité presque irrésistible. Si quelque homme supérieur ou quelque étranger plus avancé en civilisation veut introduire des institutions nouvelles, il les met ordinairement sous la protection de la religion, en les attribuant à l'inspiration d'une divinité. Les poemes d'Homère nous représentent toute la Grèce divisée en petites monarchies héréditaires à formes patriarcales 1, où le roi exerce une autorité illimitée sans autre contrôle que celui de l'usage, représenté par le conseil des vieillards? et celui de la religion, dont les ministres s'appuient sur la crainte des dieux 3. Longtemps encore, malgré les révolutions qui suivirent ce grand mouvement de la guerre de Troie, et même plusieurs siècles après le retour des Héraclides, la Grèce n'eut pas d'autre constitution que la monarchie héréditaire. Cependant, à côté de ces dynasties se formait une aristocratie nombreuse, en partie issue du sang royal; ear, malgré le grand nombre de colonies, tous les fils puinés du roi ne pouvaient aller fonder de nouveaux royaumes. De cet état de choses natuirent de fréquentes révolutions de palais, à la suite desquolles le pouvoir envié finit par être partagé entre les prétendants. Ainsi, à Corinthe, la royauté fut abolie, mais l'autorité resta entre les mains de la nombreuse famille des Bacchiades, issue des aneiens rois, dont tous les ans un membre était élu prytane, et jouissait passagèrement de toute l'étendre du pouvoir royal. Telle était la forme

<sup>1</sup> Aristote, Pol. III, 9: Τέταρτος δ'αίδος μούτρχίας βασιλιάξε αι κπά τους προιλιούς χρόσους ἐκούποις τα καὶ πάτρος γινόμασας κατὰ νόμους, κ.τ.λ. <sup>2</sup> Sur ce conseil, voyet Homètre et O. Müller, Die Dorier, III, 6, 35 1-4. d Voyer, an début de l'Hinde, les menaces de Chrysts, la conduite de Calches su Asilide et à Trote, et de rôle de Tirésias dans l'Œdipe-Roi et l'Antigone de Sophioche.

unigono de copinocici

du gouvernement lors de la colonie d'Archias à Syracuse. L'effet habituel des colonies est de retremper l'autorité de l'aristocratie, Les fondateurs des villes nouvelles, outre le caractère religieux que ce titre leur imprime, conservent aisément leur influence sur la plèbe qui s'est attachée à eux pour chercher fortune, et qu'ils ont su conduire dans un pays fertile capable de récompenser leurs labeurs. Le soi nouvellement occupé est partagé entre tous les citovens, sauf les terrains consacrés aux dieux, et cette utopie des législateurs grees, de l'égale répartition des héritages, se maintient quelque temps sans efforts; car, si la population s'accroît rapidement, de nouveaux essaims vont un peu plus loin porter leur industrie . Le silence de l'histoire sur les colonies grecques de la Sicile pendant les premiers siècles de leur établissement, et la fondation de villes secondaires sorties de leur sein, sont l'indicé du développement paisible de leur prospérité. Les formes du gouverne ment importées de la mère patrie durent s'y perpétuer longtemps avec peu d'altérations, quoique sans être écrites; car dans une aristocratie les traditions se conservent bien plus que dans un gouvernement populaire. Ce n'est qu'après avoir renversé les tyrans qui s'étaient élevés dans plusieurs villes que le peuple sentit le besoin d'une constitution 2.

iº Nous avons vu, dans le prénis historique, Syracues fooder, dans le siècle qui suivit son propre établissement les villés d'Acres, d'Enna, de Cambae. Ce n'est que plus tard, lorsque, ce mouvement d'espassion est arrité par le contact des nutres colonies, que les séditions intérieurés commencorat, et que les géomores, qu' voulaient sans doute garder dain leur intégrité les riches béritages échus en partage à leurs succères, sont expulsés par les nouveaux venus et les prolétaires.

<sup>3</sup> Ot. Müller suppose que Syraeuse, dans les premiers temps de son existence, était gouvernée par des rois de famille des Bacelindes, concutrrenument avec les géomores, qui restèrent ensuite seuls maîtres du

Ainsi, pour les premiers temps de leur existence, du vm' siècle au ve, nous ne devons pas nous attendre à trouver dans les villes grecques de Sicile des institutions différentes de celles qui régissaient leurs métropoles, Minos, qui passe pour avoir donné des lois à la Crète 1 et à presque toutes les cités de l'archipel, périt en Sicile. Les débris de l'expédition crétoise qui était venue pour venger sa mort se fixèrent à Engyon, dans le centre de l'île2. Mais cette colonie ne prit jamais une grande importance. L'ignorance complète où les Grecs nous ont laissés sur la civilisation des Sicules ne permet pas de savoir si le séjour de ces Crétois avait en quelque influence sur leurs voisins, mais il n'en eut aucune sur les colonies grecques plus puissantes qui vinrent dans la suite s'établir sur les côtes. Les historiens ne mentionnent que des institutions chalcidiennes et doriennes, même à Géla 3, dont cependant une partie des habitants étaient originaires de la Crète. Au reste, la constitution crétoise avait, selon Aristote, beaucoup de rapports avec celle de Sparte<sup>4</sup>, et pouvait aisément se confondre avec les lois doriennes. A Himéra, quoique la population fût mégonvernement (Liv. III, 9, t. II, royauté. Elle angait sans doute laissé

p. 161, de la traduction anglaise) : «In the first the government was in othe hand of the Gamori originally a together with a king, whose office awas afterwards abolished.'s Cette conjecture n'est appuyée, dans l'onvrage du savant professeur, que sur le nom d'un vin appelé zoluos, à cause, disent quelques étymologistes, d'un ancien roi de Syracuse (d'autres disent d'Argos) nommé Helus, Mais cette étymologie contestée ne suffit pas pour établir l'existence de la

d'autres traces, ne fût-ce que celle de sa chute. Il est peu probable d'ailleurs que les colons corinthiens eussent adopté une forme de gouvernement abolie dans leur métropole.

- 1 Aristote, Pol. VII. 7.
- <sup>1</sup> Voyez le précis, p. 63.
- 3 Thucydide, VI, 4, en parlant des Géléons : Nopupa de Suprant érétin evrolt. Ces institutions furent portées, par eux à Agrigenté : répupe de re Telino digres. Id.
  - Aristote, Pol. II, 7 .- Polybo

langée de Doriens et d'Ioniens, et que le langage participăt de ces deux dialectes, les institutions chalcidiennes l'avient emporté ! Dans l'ouvrage à jamais regretable d'Aristote sur les diverses formes de gouvernement de plus de cent cinquante a villes différentes, d'après lesquelles il a extrait les principes généraux consignés dans sa Politique s', les républiques grecques de Sicile devalent occuper une place importante. En effet, Aristote avait pa acquiérir des notions précises sur ce pays dans ses rapports avec Platon, Dion, Speusippe, qui nécessairement étudièrent avec d'aŭtant plus de soin les lois et les usagés de la Sicile, que ce pays était alors agité de commotions politiques, dans les quelles ces philosophes jouèrent eux-mêmes un rôle. Il ne

ne partage pas cette opinion (l. VI), ainsi que le remarque M. Barthélemy Seint-Hilaire sur la Politique d'Ariatote.

<sup>1</sup> Thucyd. VI, 4. Nous tradnisons par institution le mot εφμρα, qui exprime ordinairement les usages consacrés par la temps, ot est quelquefois opposé à εφμο, les lois écrites.

<sup>3</sup> Diogno Liétre, catologio de averse d'Aristote; 'Bloucies wôlesse hoir decieus éléssora sal Essaño, al lêns hijosparisal, Boyan jusa, descloparisal sal vipar sued. (Veye la Vio d'Aristoto par Aminoutus, et l'essa articles do M. Neumann dans fel geurnal sissippo, janvier et férrier 38-a, dinsi que la préfice du mêmo avant, un tête des fregments de cet overneg d'Aristota').

<sup>3</sup> L'importance de cet ouvrage d'Aristote est parfaitement appréciée dans la préface de M. Bartheleray Saint-Hilaire, en tête de la Politique; mais nous croyons qu'il y a une méprise dans la phrase suivante : « Dans une perte aussi déplorable, ce qui doit lo plus affliger, c'est qu'elle est récente. Photius, à la fin du x1° siècle (Bibliotheca, p. r14); Eustathe, au au, possédaient les Constitutions d'Aristote. M. Neumann tire de ces denr passages une conclusion toute contraire : « A Photio vero doctissimo apatriarcha hor opus jam non lectum case ex eius ipsius verbis cone-«tat. » En effet, Photius se borne à dire que lo XIIº livre des Eologa do Sopater est, en partie; extrait des Constitutions d'Aristote. Ouant au passage cité dans Enstathe, ad. R. A. 126, ed. Romo, 1242, M. Neumann dit qu'il n'est pas extrait des Ilole. rela, mais de la Politique.

nous reste de l'ouvrage d'Aristote que des fragments l', Queiques-uns se rapportent aux républiques A'Agrigente, de Géla, d'Himéra et de Syraeuse; mais malheureusement ces fragments, cités par des lexicographes et des scholiastes, ne sont ni très-étendus ni très-importants l'Diodore nous a conservé des renseignements assez détaillés, mais un peu suspects, sur deux législateurs siciliens, Charondas et Diocès, dont le premier donna des lois aux villes d'origine Chalcidienne, le second à Syraeuse, d'où elles passèrent aux autres villes Doriennes.

Nous avons indiqué sommairement dans le précis les modifications qu'éprouva la constitution de Syrecuse avant la Mégialation de Dioclès; d'abord l'expulsion des géomores par les Callicyriens, révolution qui précèda de peu de temps la domination de Gélon à Syracuse, puisque ce fut sous ferrétext de raunenre les géomores bannis et de faire cesser l'état de désordre et d'anarchie, dont la majorité des habitants était lasse, que le prince, de, Géla s'empara de Syracuse où il fut requ avec empressement. Le mot de yeapuépar 3 ou; comme on dit en dialecte dorien, yaubpou, se rencontre dans les anciens avec des acceptions légèrement différentes. Les géomores étaient-les propriétaires fonsiers, lesquels jouissient en général des principaux droits on privilèges civils.

<sup>2</sup> Ces fragments ont eié réunis et publiés par Ch. F. Neumann, Aristotelis Berampublicarum reliquia. Heidelbergu, 1827, in 8°.

<sup>2</sup> Deux passages de l'Axesyartires πολετείε sont cités par Pollux, et denx autres par Diogène Laérte; un freguent de la l'élaise πολ. est dans le scholiaste de Pendare, et un autre de la Σφοκιουσίων πολετ. dans le lezique de Photius et Suidas. l'Escapéas est expliqué par Les spélins (3 sagir les plus societés à propue alregéres els pir Climée, dans ses Arlèges et autousant, pag. 69, 18plique par Suppéges, O. do dit voir les notes de Ruhnkes sur ce passage; et l'article du Thesaurys ling, 30, 6d. F. Didot. Dans plus d'une république, les prolétaires expulsèrent les propriétaires, et se partagèrent leurs biens. Thucydide en cite un exemple arrivé à Samos à où les géomores qui, depuis l'abolition de la royauté, formaient un conseil souverain, furent messacrés ou bannis, et leurs biens confisqués à L'autoriti des géomores de Syracuse est attestée par le marbre de Paros, où on lit, à l'époque 37 (olymp. xet), qu'un événément eut lieu «alors que les géomores avaient l'autorité è 3 eur expulsion par le peuple aidé de leurs propres esclaves est rapportée par Hérodote et par Aristote dans un fragment du gouvernement de Syracuse. Les Gid-syriens ou Gallicyriens, qu'us les chassèrent, étalent pour la plupart des esclaves venus de tous pays, où des serfs attachés à la glèbe, comme les ilotes de Sparte, les pénests de Thessalie, ou les clarote des Crétois s'. Gélon, en ramenant

Thucyd. VIII, 21.

En Suprandonus von Jewigapaw nasaydonus viv opyche, Ou avait d'abord lu dudpaw et traduit par faitimi; mais là conjecture youndpaw paraît certaine.

<sup>6</sup> Hérod, VII, 155: Τούν γικόρους καλεομένους τών Συρκεφοιών έκπεκόντας άνα το το δίμου και τών σζετέρων δοίλων καλεομένων δέ Κυλλυρίων, ό Τέλων καταγαγών τούτους έκ Κασμένης πόλους δε τὰς Συρκεσίσας, δους καὶ επότες.

Denys d'Hal. (Ant. rom. VI, 62) nomme les esclares des Géomores. πελάται. — Suidas, au προι Καλλακίρία: Οἱ ἀντὶ τῶν γεωμόρων ἐν Συρακούσως γενόμενοι, πολλοί τωνε το πληθος. Δούλοι ζήσαν ούτοι τῶν Çυ-

rdow, os Tiumos en c'(fr. 56, édit. Didoi). Οθεν τους υπερθολή πολλούς πελλικορίους Ελεγον - ωπραμοθησαν δέ άπὸ τοῦ εἰε ταὐτὸ σύρελθεῖρ παρτοδαποί όντες, ώς Αριστοτέλης έν Συρακα clar nodirela, Spoin rols Aanedaipoview Etheor and and Ocoophole Hereorass nal mapa Konsie Khapersus. Kal παροιμία. Καλλικυρίων πλείους · τούτο έλέγετο, είποτε πλήθος ήθελον έμθήναι. Οί γαρ Καλλικόριοι δούλοι έσαν, האדוסטה ששש אנים אנים מינים ביו מו מולים אמו zúroùs éfécalos: Il y a des variantes sur l'orthographe du mot' xillipies, πιλλιπύριοι ου καλλιπύριοι. Valckemaer of d'autres savants ont adopti la leçon xillimpeor, qu'ils dérivent de ableir et rupios, et qui signifieruit qui ont chassé leur maître. Cependant, d'après le passage cité plus

les géomores, dut rétablir l'ancienne forme du gouvernement, en tout ce qui n'était pas contraire à son autorité. La constitution dorienne admettait une royauté limitée, telle qu'Aristote la décrit dans sa Politique 1 : « Dans le gouvernement de Sparte, la royauté est une chose tout à fait légale, mais clle n'est pas maîtresse absolue. Seulement, hors du territoire, le roi est le chef de tout ce qui a trait à la guerre. C'est également à lui qu'est confié le culte des dieux. Cette royauté est comme le commandement d'un général, et, de plus, elle est perpétuelle. Le roi n'a pas le droit de mort, sinon dans les expéditions militaires, par les lois de la guerre, comme dans les anciens temps. Homère nous le montre : car. Agamemmon insulté dans les assemblées, le supportait; mais en campagne il était maître de tuer, et il s'écrie : « Celui que je rencontre éloigné du combat ne sau-«rait échapper aux chiens et aux oiscaux de proie, car la « mort dépend de moi. » Ainsi cette espèce de royauté est un généralat à vie, tantôt électif, tantôt héréditaire, » Tel nous paraît avoir été le caractère de la royauté de Gélon. L'offre qu'il fit, dans l'assemblée du peuple, de se démettre du commandement, montre qu'il avait conservé au moins les formes de la république et se considérait comme un asymnète et non comme un tyran. Les recommandations de se conformer, pour ses funérailles, aux lois somptuaires, témoignent également de son respect pour la constitution.2. Son

haut, ce nom devait faire allusion au grand nombre ou à la réauton des seclaves : Âπὸ τοῦ εἰς ποινῖο συκεθεῖε. Qt. Muller (Doriens, Jiv. III., 4, 1. II., p. 61 de la traduction anglaise) pense que les Callicyriese étaient, pour la plupart, Sicules, et que ce nom est emprunté de leur langue; que, par conséquent, on en cherche rainement l'étymologie dans le grec.

Aristote, Pol. III, 9.

Les lois somptuairet pour limiter le loxe des funérailles sont trèsanciennes. Cicéron de Legibus, 1. II.

frère Hiéron, quoiqu'il eut usé du pouvoir avec moins de modération, était loué cependant par Pindare comme tenant en Sicile un sceptre légitime 1. S'il est vrai, comme le dit Diodore, que Gélon ait laissé la stratégie (le commandement militaire) à son frère Polyzélus, la royauté, dépouillée de cet avantage, était dans une position assez fausse, qui explique les rivalités survenues entre les deux frères. Syracuse, sous les règnes de Gélon et d'Hiéron, avait admis un grand nombre de citoyens nouveaux; mais, comme ils étaient tirés des villes doriennes de la Sieile et du Péloponnèse, leur adjonction ne pouvait amener d'altération dans les usages doriens. La ville d'Etna, fondée par Hiéron, et dans laquelle il établit cinq mille Syracusains et autant de Péloponnésiens, a fut régie, dit Pindare<sup>2</sup>, avec la liberté établie par les dieux, selon l'ancienne règle d'Hyllus; car les descendants de Pamphyle et des Héraclides qui habitent près du Tavgète veulent toujours observer les institutions doriennes d'Ægimius. » Par les institutions d'Ægimius, on doit entendre les mœurs primitives des Doriens, que les lois de Licurgue avaient rétablies et sanctionnées. Ce témoignage de Pindare sur la ville d'Etna confirme que ces institutions étaient à peu près les mêmes en Sicile et dans le Péloponnèse. La révolution que le despotisme croissant d'Hiéron et de Thrasybule avait préparée, fut déterminée par des in-23) cite plusieurs dispositions, à ce Pindare, Olymp, I, v. 48:

3) cite plusieurs dispositions, à ce sujet, de la joi des XII tables, qui chianel, divid, tirées de la législation de Solon. Quelque temps sprès ce législateur, une nouyelle loi fut rendue à Athènes, portant : « Ne quis sepulcrum faceret operosius, quam quod « docem homines efficerent triduo, « ètc. »

Pindare, Olymp, I, v. 18: Θεμισίεῖου δε άμφέπει Σκάπλου έν πολομάλω Σικελές.

Pind. Pyth. 1, 118: To notes activas Seedud-To our Europepia Thilder of this Lipow En résons éxpose

trigues de palais à l'occasion de la tutelle du fils de Gélon. Ceux de ses parents qui voulaient supplanter Thrasybule cherchèrent un appui dans le peuple, qui finit par les expulser tous, après une lutte sanglante dans l'intérieur même de la ville. L'effet naturel de cette révolution fut de faire prédominer à Syraeuse le principe démocratique. Nous pensons que le gouvernement fut rétabli, à peu de chose près, selon la forme qu'il avait avant Gélon, c'est-à-dire qu'il y eut encore un eonseil ou sénat, mais que son influence, qui était autrefois prépondérante, fut paralysée par l'assemblée du peuple. Pour amener un pareil changement, il suffisait de modifications légères en apparence, comme de donner à l'assemblée du peuple le droit d'initiative 1, ce qui met la constitution à la merei des résolutions irréfléchies d'une assemblée aisément entrainée par l'éloquence des orateurs. Les premiers actes du nouveau gouvernement furent empreints de cet esprit démocratique. Ce furent un partage de terres et l'exclusion des eitoyens récemment admis, mesures qui amenèrent de grands troubles dans les villes de Sicile, car toutes imitèrent cet exemple. Agrigente, dont la révolution avait précédé de quelques années celle de Syracuse, n'adopta pas d'abord la démocratie pure; mais, après la mort de Méton 2, père d'Empédocle, l'un des citoyens les plus considérables, des brigues commencèrent à se former dans l'aristocratie, et quelques personnages affectaient des manières très-peu républicaines. Empédocle accusa et fit condamner, comme aspirant à la tyrannie, le secrétaire du sénat3, et bientôt après abolit ce corps com-

lon, un décret n'était jamais soumis à l'adoption du peuple qu'après

D'après la constitution de So- qu'il avait été examiné par le sénat. En.47 a avant J. C. Diogene Laerte (Vie d'Empedocle,

posé de mille personnes 1, et qui avait subsisté trois ans 4. Il étabit l'égalité politique à et se fit chérir par sès libéralités envers les pauvres. Le peuple lui offir la royauté; mais Empédocle, patriote sincère, ne fit point comme plus tard Denys et Agabocle; il refusa le pouvoir sonverain. Son nifluence morale pasait avoir maintenu l'unifor dans la république. Il n'en fut pas de même à Syracuse. De nouveaux tyrans étaient toujours sur le point de s'y élever, et l'on nie trouva pas de meilleur moyen pour prévenic ce danger, que d'établir, sous le nom de pétalisme, une loi analogue à l'ostracisme d'Athènes, c'est-à-dire une proscription contre les citoyens que leur position ou leur mérite semblaient rendre menaçants pour l'égalité. L'ostracisme avait été introduit dans plusieurs villes de la Grèce et de l'Asie Mincure, à Argos, à Mégare \*, à Milet et à Éphèse, Le pétalisme, qui

5 64) l'appelle ròs πɨς βουλῶς ἀπρέτες. Ce qu'il rapporte montre que ce fonctionaire était un des principaux personnages de la ville, et confirme ce que nous avons dit p, 226, a l'occasion de Denys, sur la considération attachée, en Sicile, aux fonctions de secrétaire on greffier.

1 II y avait aussi à Colophon an conseil des Mille, qui portinent de robes de pourpre. (Voy. Théoponipe, frigum: 129, et Kénophaine, page 65, édit. Karpten II il ne était de mêmes de Grotone (Jamblique, Fié de Pytheser, 5 & 55, "Velêre Martine, VIII. 53) à Locres (Polybe, XII., 16) à Mejone (Hérachide de Pout, fr. 35; Elberzier 2b avareléouve "Quello pagentale "Quello pà priser à bassoi-ma, aptere dels requêres) il est permettre.

hable qu'il en était ainsi du conseil des Mille d'Agrigente.

Diogène Laèrte, lien cité : ovreolès ésil ére rois. Ces mets sont susceptibles d'un autre sens. Nons suivons celui qui a été adopté par M. Karsten sur Empédocle, p. 17;

<sup>3</sup> Diogène Loctete d'après Timée (fr. 88) dit, en parlant d'Empédocle: Ensurlar vij nohritig tergutému yuéjury. Nous peosous que le mot nohrefs, dans ca passage, doit avoir le sens que lui donne Aristote, Polit. I. VHI (5), 3, où il est opposé à d'avascarile.

^ à Yoyez Aristote; Pol. V, 2;— le scholiaste d'Aristophane sur les Chevaliers, v. 851; — Plutarque, Aristide, et une dissertation de Paradys dans le Glass. Journ. v. XIX, p. 348.

empruntait son nom des feuilles sur lesquelles on écrivait les suffrages, n'entraînait qu'un exil de cinq ans au-lieu de dix 1. Les effets de cette loi furent très-pernicieux pour l'état. Les citoyens les plus honorables s'éloignèrent du maniement des affaires publiques, qui restèrent livrées à des intrigants de bas étage. Au reste, le pétalisme fut abrogé après quelques années d'une facheuse expérience 2. Ce n'est pas que l'assemblée du peuple ne fût souvent accessible aux inspirations d'une politique généreuse. Ainsi Diodore 3 nous fast assister à la délibération qui ent lieu dans l'Agora de Syracuse, sur le parti à prendre à l'égard du roi des Sioules, Ducétius. Dans cette circonstance mémorable, la clémence invoquée par la bouche des sénateurs l'emporta sur les avis moins humains des orateurs habituels; mais d'autres fois ceux-ci entraînèrent les suffrages. C'est ce qui eut lieu; lorsque Hermocrate avertit les Syracusains des projets menaçants des Athéniens. Les défiances contre ce citoyen éminent empêchèrent d'écouter ses conseils pleins de prudence. Cependant, la gravité du péril durant la guerre des Athénicas amena quelques modifications dans l'administration. L'autorité, qui était partagée entre un grand nombre de magistrats, fut concentrée entre trois stratéges, et même déférée pour un temps à Gylippe, en vertu du droit que Sparte avait conservé sur tous les peuples de

Diedoge de Sicile, XI, 87. Il résulte de ce passage que le seruia ne s'ouvrait pas sur tel ou tel citôyen accusé d'aspirer à la tyrannie, mais que chneun inserivait le nom de l'individu qui lui portait ombrage; et que celui dont le nom se trouvait porté sur le plus grand nombre de suffrages

était banni : ainsi il y avait toujours une victime ; mais aussi les circonstances où l'on procédait à cette proscription étaient limitées.

<sup>2</sup> Diedore, lieu cité.—Voyes aussi Hésyebius.

3 - Diodore, XI, 92.

la Grèce. Mais, après la victoire, l'esprit d'indépendance, un instant comprimé, se manifesta avec plus de violence. On congédia peu honorablement le général Jacédémonien, et Hermocrate, l'un des chefs de l'aristocratie; fut envoyé en Grèce avec un commandement qu'on ne tarda pas à lui retirer, et qui se changes pour lui en un exil. Le soin de rédiger une législation nouvelle fut confié à une commission dont faisait partie l'un des hommes les plus populaires de cette époque, Dioclès, dont elle porte le nom.

## S II. LÉGISLATION DE DIOCLÈS

« A Syracuse , le peuple, qui avait été cause de la victoire sur les Athéniens, changea, dit Aristote<sup>1</sup>, la république en une démocratie. » Pour entendre cette phrase d'Aristote, il faut se reporter à la distinction qu'il a établie entre les divers gouvernements. Il en reconnaît trois, ayant chacun une forme altérée qui en dérive, savoir : la monarchie, gonvernement d'un seul dans l'intérêt de tous, et son abus qui est la tyrannie; l'aristocratie qui dégénère en oligarchie; enfin le gouvernement qu'il nomme molersia, république par excellence, et son altération qui est la démocratie, laquelle ne s'exerce pas au profit de tous les citovens, mais seulement au profit des gens peu aisés2. Ainsi l'on voit qu'Aristote considérait les changements introduits dans la constitution de Syracuse comme une corruption du gouvernement républicain régulier. Diodore le donne également à entendre, en disant que Dioclès, sur la proposition duquel

26

<sup>·</sup> Aristote, Pol. VIII (6), 3 · Kai ἐν Συβραπούσαιε ὁ δήμοε, αίπος γετόμετος της είπης τοῦ πολέμου τοῦ

πρός Αθηναίους, έκ πολιτείας μίς δημοπρατίαν μετέδολεν.

<sup>2</sup> Aristote, Pol. III, 5, 5 2.

ils eurent lieu, était un des démagogues les plus en crédit, Selon cet auteur, l'innovation aurait consisté principalement en ce que les charges furent données au sort 1. Ce mode d'élection du reste n'était pas particulier à la démocratie; Aristote dit qu'il pouvait aussi avoir lieu dans une oligarchie 2. Dioclès engagea les Syracusains à élire des législateurs pour faire une constitution et des lois nouvelles. On choisit les hommes les plus sages de la ville, parmi lesquels Dioclès était le plus illustre. Non-seulement les Syracusains l'honorèrent pendant sa vie, mais ils lui décernèrent après sa mort un culte héroïque et lui élevèrent un temple qui fut détruit par Denys, lorsqu'il entoura Syracuse de nouvelles murailles. L'éclat de ces honneurs peut faire admettre les circonstances remarquables que Diodore raconte de sa fin 3, mais que d'autres auteurs attribuent au législateur Charondas. Dioclès, dit-on, avait défendu, sons peine de mort (sa législation était en général très-sévère); d'entrer armé dans l'assemblée. Or, un jour, revenant d'une expédition militaire, et entendant une sédition dans la place publique, il s'y rendit sans penser qu'il était porteur d'une épée. Un de ses rivaux l'en fit apercevoir, en lui disant : « Tu as abrogé toi-même ta loi. - Au contraire , répondit-il, je la confirme; » et ce disant, il se frappe de son épée. Les lois de Dioclès furent suivies non seulement à Syracuse, mais encore, selon Diodore, dans une partie de la Sicile, jusqu'à l'établissement de la législation romaine 4. Les villes doriennes furent sans doute les seules qui adop-

Diedore, XHI, 34.

Aristote, Pol. VI (a), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diodore, XIII, 33. Nous avons dit, page 210, qu'il était difficile de

concilier ce fait avec l'exil de Dioclès rapporté par Diodore.

<sup>4</sup> Diod. XIH., 35.

tèrent la législation de Dioclès; car, à Catane et dans les autres villes chalcidiennes, on suivait celle de Charondas. Diodore dit que les lois promulguées du temps de Timoléon par Céphalus, et sous le règne d'Hiéron II par Polydore, n'étaient qu'une révision et une interprétation des lois de Dioclès, devenues obscures, parce que le style en avait vieilli. Aussi les Syracusains ne leur donnaient-ils pas le titre de législateurs, mais seulement d'interprètes du législateur 1. Cependant, il nous paraît difficile d'admettre que toute cette législation ait subsisté pendant les régimes divers qui se succédèrent à Syracuse. Elle embrassait les lois fondamentales, que nous nommerions aujourd'hui la constitution, et les lois purement civiles, qui réglaient les rapports des particuliers entre eux. Probablement ces dernières seules furent maintenues dans leur intégrité; quant aux lois constitutives, elles furent nécessairement suspendues pendant la tyrannie des deux Denys, le gouvernement de Dion, de Callipe, d'Hipparinus, d'Agathocle et des autres chefs; plus ou moins absolus, de Syraeuse.

Selon Diodore, Dioclès s'était monté plus redoutable aux méchants que tous les autres législateurs par la sévérité des peines, et en même temps plus équitable par le soin avce lequel il avait sus graduer le châtiment selon la gravifé de la faute. Il avait fait preuve de beaucoup de pratique et d'expérience en définissant la peine que devait entraîner chaque accusation, soit publique, soit particulière. Sa diction était remarquable de concision et alissait un profond sujest de méditation au lecteur. Diodore ajoute qu'il s'est-haiset

Diod. XIII, 35: Ουδέτερου αυτών ώνομασαν νομοθέτην, άλλ' ή έξηγητην τοῦ νομοθέτου.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diod. XIII, 35 : Πολλήν τοῦς ἀναγινώσπουσιν ἀπολιπὸν ἀναθεώρη-

entraîner à parler avec quelque étendue sur Dioclès par l'exemple des écrivains qui l'ont précédé 1. Il est probable qu'il en était question dans Timée, et dans les ouvrages spéciaux sur les législateurs et les constitutions2; mais aucun de ces passages ne nous est parvenu, et sans Diodore nous ignorerions même le nom de Dioclès. Il est surprenant que ce nom ne soit pas prononcé dans la Politique d'Aristote, qui cependant a connu la réforme à laquelle le législateur présida, comme nous l'avons montré par le passage cité plus haut. On s'attendrait à ce qu'Aristote, qui avait fait, dans son grand ouvrage Hepl woltreier, une étude sur la constitution de Syracuse, en donnat dans sa Politique une analyse, comme il fait pour celles de Sparte, de la Crète, ét même pour de simples traités philosophiques sur cette matière. Son silence nous fait eroire qu'it lui a trouvé trop d'analogie avec la constitution d'Athènes pour en faire l'objet d'un examen. Tout nous montre, en effet, que Syracuse, malgré sa rivalité contre Athènes, prenait souvent cette ville pour modèle. Toutes deux étaient entrées dans la même voie de liberté populaire qui devait les conduire à un résultat analogue; mais Syracuse n'avait pas l'avantage de posséder, comme Athènes, quelques institutions cimentées par les siècles : l'aréopage, dont l'établissement remontait aux dieux mêmes: les archontes, dont la série se rattachait aux anciens rois, conservaient, au milieu des envahissements de la démocratie, des traditions qui en contre-balançaient

<sup>·</sup> Diod. XIII, 35: Διάτο τους πλαίους τῶν συγγραφέων όλέγω πρότερου περί αὐτοῦ διειλέχθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Neumann, dans la préface de ses Aristotelis Rerum publicarum

reliquies, a réuni les titres des divers ouvrages anciens sur les constitutions, entre antres fipuesses sept sonoferos,

reflet; et c'est ce que Diocles, en copiant la forme du gouveraement d'Atthènes, ne pouvait pas remplacer. Aussi rédifice social févé par lui dura-t-il peu de temps : mais ses lais civiles traverserent les diverses révolutions de Syracuse. Dans une république comme sous une monarchie, les particuliers ont le même intérêt à ce que leurs rapports soient réglés d'une façon équitable, et bien définie, et répudient moins que dans les guestions politiques l'héritage de l'expérience. Dans cette partie de son travail, Dioclès put faire quelques emprunts à la législation des villes chalcidiennes de la Sicile, qui jouissaient d'une grande célébrité, et dopt nous parlerons tout à l'heure, après avoir rappelé quelques lois d'une date incertaine.

Les anciens citent plusieurs règlements somptuaires des Syracusains, efforts touables, mais impuissants, pour combattre les progrès du luxe et ramener à l'antique simplicité des mœurs doriennes. Il était défendu aux femmes de porter des bijoux en or, des robes à fleurs ou bordées de pourpre, si elles ne voulaient pas passer pour courtisanes. Une autre loi interdisait également aux hommes tout ornement. toute recherche, toute innovation dans leur mise, à moins de s'avouer débauchés. Une femme ne pouvait sortir, passé le coucher du soleil, sans encourir l'accusation d'adultère, et même, pour le jour, elle devait obtenir l'autorisation de ceux qui veillaient à l'observation des lois sur les fenimes, et se faire suivre d'une servante. Ces ordonnances étaient rapportées, par Phylarque 1, auteur d'une histoire de Pyrrhus, peut-être pour les opposer au luxe des sybarites, dont il cite des traits nombreux, Mais il n'indique

Phylarque, fragm. 45, dans les Fragm. hist. gr. de F. Didet; et Athénée, l. XII, p. 521 B.

pas à quelle époque elles étaient en vigneur. Nous avons vu dans la vie de Gélon, qu'il récommanda de se conformer, pour ses obsèques, aux lois qui réprimaient le luxe des fuinérailles. Un même esprit paraît avoir dicté les unes et les autres, et nous croyons qu'elles remontent au temps où les richesses commencèrent à affluer à Syraeuse.

## S HL LÉGISLATION DE CHARONDAS

- Charondas de Catane donna des lois à ses concitoyens et aux autres villes chalcidiennes de la Sicile et de l'Italie i, notamment à Rhégium, où l'on dit qu'il se rendit en quittant sa ville natale? Selon Diodore, Thurium, sondée par des colons ventus de diverses parties de la Grèce, mais parmi lesquels dominaient les loniens de l'Attique et de l'Bubée, adopta aussi sa législation? Elle est très-célèbre dans l'antiquité; et l'on en cite plusieur; dispositions remarquables, ainsi que le préambule. Cependant les anciens ne nous out transmis rien de précis sur l'époque où vivait ce légis-lateur. Son nom est-souvent joint à celui de Zaleucus de Locres, sur lequel ils avaient des traditions si vagues et divergentes que Timée niait même son existence?. Ceté
- Aristote, Pol. II, 9: Νομοθέται δ'έγενογιο Zalkrune; το Λοκροϊό τοῦς Επιζεφυρίοις καὶ Χαράνδας ὁ Κεταναῖος τοῦς αὐτοῦ πολύταις καὶ ταῖς ἀλλάις ταῖς χαλκιδικαῖς πόλεσι ταῖς περὶ Ιταλίαν καὶ Σακλίνο.
- \* Ælien, Hist. die: III, 17: Επηκάρθωσου γάρ τὰ πουνὰ Ζάλευκος μέν τὰ ἐυ Λοπροῖς, Χαράνδας ἐὰ τὰ ἐν Κατάνη καὶ τὰ ἐν ἦηγίφ, ότε ἐκ Κατάνης ἐφευγε.
- Diod. XII, 11: ΕΓλορτο δε και νομοθέτην τόν άριστον τῶν ἐν παιδεία Θαυμιζομένων πολιτών Χαρώνδαν.
- <sup>4</sup> Diodore, XII, 12. Stobée, Serm. 145.
- <sup>5</sup> Cicéron, de Legibus, II, 6. e Quid, «qued Zaleuceus istum negat ultum fuisse Timgus?—at Theophrastus cauctor haud deterior, mea quidem «sententia, (meliorem molti) nominat; commemoraht vero ipsituscives,

question a été compliquée, parce que des pythagoriciens ont voulu ranger Zaleucus et Gharondas parmi les disciples de Pythagore, bien que l'un fût probablement plus ancien, et l'autre peut-être plus moderne. Eusèbe place Zaleucus dans la xxix' olympiade (664 avant J. C.), tandis que Charondas, si, comme Diodore l'indique, il assista à la fondation de Thurium, olympiade LXXXIII (avant J. C. 446), ne serait antérieur que d'une vingtaine d'années à Dioclès. Cette date, qui s'écarte beaucoup de l'opinion le plus généralement recue 1, semble en elle-même, à plusieurs égards; plus probable. En effet, des lois écrites dans les villes chalcidiennes de Sicile, dès les premiers temps de leur fondation, et lorsque les usages de la mère patrie étaient encore dans toute leur vigueur, eussent été à peu près superflues. Mais, après la domination des tyrans, quand on rélablit la liberté dans presque toutes les villes, le besoin d'une constitution se fit sentir. Ainsi, ce serait après l'expulsion des Anaxilaides de Rhégium et le rétablissement des Catanéens

«Locri.» La même observation se retrouve dans les Lettres à Atticus, VI, 1.

M. Burbáleny Şaint-Hlaire, dans une note sur je Politigue Afraintote, I. I., P. 8: «Charondas de Catate, en Stiffe, keightafer de Tharium veto la axyx "elympiade, 664 avant I. C. M. Burbáleny n's aus doute pas voulu dere que Charonda donis des lois à Tharium en 694, pulsque, cette villa fut fondée plas de deux cents son pitas tard. Peuf-tree estavell que les Tauriens adoptiveut la Hegiatation de Chârondas, déli recço dans les autres 'illes de dip reque de la Pariens adoptiveut la Hegiatation de Chârondas, déli recço dans les autres 'illes de dip recço dans les autres' illes de parties de la contra l'acception de Chârondas, del recço dans les autres' illes de la contra l'acception de Chârondas, del recço dans les autres' illes de l'acception de l'accept

la Grande-Grèce depuis deux siècles. Toutefois, il est peu probable que les fendateurs de Thurium n'aient innové en rien; et, en effet, Méraclide de Pont, dans son Traité sur les lois, cité par Diogène Laêrte, dit que Protagoras d'Abdère, qui florissait dans la LEERIV' olympiade, époque de la fondation de Thurium, écrivit des los pour les Thuriens : Coupious sopous ypiéu. Le préambale des lois de Prolagoras ne devait pas ressembler à celui que nous avons sous le nom de Charondas, puisque le sophiste d'Abdère mettait en doute l'existence des dieux.

dans leur ville, dont ils avaient été expulsés par Hiéron, que Charondas aurait donné ses lois 1. On objectera peut-être que, si Charondas était de l'époque indiquée par Diodore, on aurait sur sa vie des détails plus précis. Cependant, nous voyons que Dioclès, bien que plus récent de vingt ans, n'est pas beaucoup mieux connu, et que l'on attribue tantôt à l'un, tantôt à l'autre; le suicide héroique par lequel l'un des deux mit le sceau à ses lois. La vie d'Empédocle, qui florissait dans ce même temps, n'est pas plus exempte d'incertitudes et de contradictions, dues en partie, comme ici, aux fictions des pythagoriciens. « Quelques personnes, dit Aristote, veulent que Lycurgue et Zaleucus aient été disciples de Thalès, et Charondas, disciple de Zaleucus. Mais en disant cela, ajoute-t-il vils ne tiennent pas compte des temps 2. » Matheureusement, Aristote ne nous apprend pas quelle était leur véritable époque. Si l'on admet, avec la plupart des anciens, que Charondas ait vécu dans un temps voisin de Zaleucus, on devra supposer que la constitution qu'il avait donnée primitivement à Catane, reçue plus tard ou renouvelée dans d'autres villes, aura continue de porter son nom, à cause de la célébrité dont il avait joui. Ces lois, recucillies dans diverses villes par les auteurs d'ouvrages sur les législateurs ou les constitutions, comme Aristote, Théophraste, Hermippe, Apollodore, etc. auront, par suite de ces transcriptions, donné lieu aux différences notables, soit

δὰ καί τινεε καὶ συνόχει» δε Ονομακρέτοι, μέν γενομένου πρότου δεικού τωρί κομοθοσίακ... τότα δὲ γενέσθαι Θελιντα έναβους, θελιντοι ἐ'δικρουτέι» Αιπούργου καί Ἰελλαποτοι, Ἰελλαπότου ἐὲ Χαρόκιδαν, λλλαπότα μέν λέγοντει.

<sup>.</sup> Séneque, Épitre go: « Pestquam, « subrepessibus vitis, in tyrannidem « Fena véras sunt, opus esse capit « legibus. « Heise, entre autres législateurs, Zaleucus et Cherondas, qu'il fait sortir de l'école de Pythagore.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aristote, Pol. II, 9 : Пекранта

pour le fond; soit pour la forme, qui ont fait douter de l'authenticité des extraits qui nous sont parvenus, Ainsi le .. préambule des lois de Charondas, qui se lit dans Stobée, et dont le style dénote une époque moins ancienne que ce législateur, a évidemment été rédigé par un pythagoricien, car on ne saurait admettre que les lois des villes chalcidiennes aient été écrites dans un dialecte qui n'était pas le leur1. Diodore de Sícile, d'après l'hypothèse de Heyne<sup>2</sup>, trouvant un autre exposé des lois de Charon das dans un ouvrage sur Thurium, aura été conduit à penser que ce législateur vivait da temps de la fondation de cette ville. Mais il ne faut pas pour eela rejeter absolument, comme le fait Bentley, la sincérité de son résumé. Nous devons plutôt rassembler les extraîts qui nous ont été conservés de ces lois, sans nous laisser arrêter par quelques contradictions que peut expliquer la diversité des lieux et des temps où ils ant été recueillis. Selon Aristote, il n'y aurait rien eu de particulier dans la

législation de Charondas, sinon les poursuites contre les faux témoins, dont il s'était occupé le premier<sup>3</sup>. Diodore,

¹ Voici le commencement de ce présambule, d'après Stobée, Serma XLIV: Heyl séques. Tès faoinfasses and reference et à rês d'actions, donce à réalise faggedage de Crit, rês Serio figure africe statement occurs. En el Condum pafeur du rocum, en el l'action, de condum professe de l'action de l'ac

.º Heyne, Opuscula acada tom. II, p. 168. Du temps de Cicéron, on connuissait un Exposé des motifs des lois de Zaleueus et de Charondas. Giofron , de Leg. II, 6 e ; UI priquequam posm legem repitam, de ejua lende dicem ; lande dicem et Zalen-eum, et Chrorodam ficciae videz . Mais ces présmbules étairest jile cau que Stablée nous a eu partie rouser-yés Selon cet auteur, tout circules était est les les des les fêtes, ceux qui présidérant les fêtes, ceux jui présidérant les fêtes, ceux jui présidérant les fêtes, ceux juies, au d'estat les néglétes.

· Arjstote, Pol. II, 9 : Χαρώνδου δ'ίδιον μέν σύθέν έστι πλήν αl δίκαι τῶν ψευδομαρτύρων. Πρώτος γὰρ

au contraire, dit que, non-seulement Charondas a choisi ce qu'il y avait de meilleur dans toutes les législations existantes, mais qu'il ajouta beaucoup de choses qu'il avait trouvées lui-même, et il en cite les exemples suivants 1: ...

L'homme veuf qui donne une belle-mère à ses enfants. ne pouvait, selon Charondas, être admis dans les conseils de son pays; car celui qui se montre dur pour ses propres enfants serait pour son pays un mauvais conseiller 2.

Celui qui était convaincu de calomnie devait porter une couronne de tamaris, comme ayant remporté le prix de la méchanceté, Plusieurs, dit Diodore, se donnèrent la mort pour échapper à cette ignominie, et la ville fut purgée de sycophantes 3.

Il punissait des peines les plus sévères la fréquentation des méchants, et, pour prévenir la corruption, il avait institué les procès pour mauvaises liaisons 4.

Une de ses lois les plus remarquables était celle qui imposait à tous les parents l'obtigation de faire enseigner, les

exoluse the exlaxative to d'axorbeld τών νόμων έστι γλαθυρώτερος καὶ τῶν sur roposerds.

Diodore, XII, 11 : Hohha de nal ίδια παρεπινοησάμενος έξευρε. .

Diodore, XII, 12: Tois unroude έπαγομένοις κατά τών Ιδίων τέπνων θηκε πρόσλιμον, το μη γίνεσθαι σύμ-Sodlovs vi merolde, n.r.l. On peut rapprocher cet extrait de Stobée, Serm. XLIV : Ò μητροιάν ἐπιγαμών μη ευδοξείτω, αλλ' δρευδιζέσθω, ώσπερ airsos de oinsias diagrapeus. Diodore (XII, 14) cite des vers dans lesquels cette loi de Charondas est rapportée.

3 Diodore, XII, 12 : Tobs cal Ev-

ποφαντία καταγνωσθέντας προσέταξε περιπατείν έστεΦανωμένους μυρίκη: όπως έν πάσι τοῖς πολίταις Φαίνωνται τὸ πρωτείου εής πουπρίας περιπεποφήμεpor Selon Plutarque (de Curios: 8),

le législateur des Thuriens, o roy Oovalus vousbirns (il ne le nomme pes), eut recours également au ridicule comme châtiment en ne permettant aux poètes comiques de n'attaquer, parmi les citoyens; que les adultères et les gens qui se mélent de ce qui ne les regarde pas ( nohymody worse ).

" Diod. XII: 12 : Kal Sinas Enoisos πακομιλέπε. "

lettres à l'eurs enfants, et établissait des maîtres entretenns aux frais de l'état; car il avait considéré que les pauvres, hors d'état de payer le salaire des maîtres, se servient trouvés écartés, par suite, des plus belles professions. Par là, remirque Diodore, il l'avait emporté sur les anciens législateurs, qui ont établi que les citoyens malades seraient traités par des miédecins aux frais du public; ear ils n'avaient songé qu'à guérie le corps, tandis que Charondas prenait soin de l'âme!

Sa loi sur les orphelins contenait une disposition pleine de sagesse. Les orphelins devaient être nourris être les parents de leur mère, et leurs biens déposés-chez les parents du père. Les premiers, qui n'avaient pas de droits à la succession, ne pouvaient concevoir la pensée d'un crime, et lès seconds, à qui la fortune revenait en cas de mort naturelle de l'enfant, avaient intérêt à soigner cette fortune.

Contre ceux qui auraient quitté leur rang à la guerre ou n'auraient pas pris les armes pour la défense de la patrie, il il ne portait point la peine de mort comme les autres législateurs; mais il leur infligeait de rester trois jours sur la place-publique en vétements de femmes, et par là, sans

Diodore, XII., 12. Selon Aristoto (Pol. II., 5), Hippodamus de Milet auruit, he premier, proposé de faire élever aux frais de l'état les fils des goerriers morts à son service, institution qui fut adoptée dans plusieurs villes, La loi de Charondas était encore plus libérale.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Diod. XII, 15: Τόν μέν όρφανικών χρημάτων έπιτροπεύεις τους άγχιστέις τους από πατρός, τράφταθαι δέ τους όρφανούς παρά τους συγγενέσι τους άπό μετρός.

Solon avalt aussi défendu d'être tuteur d'an orphélin duquel on devisit béritet. Diogne Laétre, ô,ône. The étapone s'il sie deparée parqui pur qui avancair » pilé arthiposcus sei de des focts fageras, sur éphanis es. Auraraéries. Dess' Lanciae, dans des vues intérandes, ordonns que la fortune des orphélias (în déposée espe sen minis, o dels seraté, de saithi plus en nireté qu'entre celles des tuteers.

#### ALA ÉTABLISSEMENTS DES GRECS RN-SICILE

verser le sang, il atteignati le même but. En effet, qui n'esti pas préféré la mort à cette hoite, ou cherchê à la réparer par des actions d'éclat'? Il avait réservé la plus grande sévérité contre ceux qui, sous prétexte de réformer les lois, attaquent à la légère leur autorité, et jettent la république dans des agitations continuelles. Car, dans une forme de gouvernement où le pouvoir passe en tant de mains, si la loi n'a pas de stabilité, l'état, est bientôt à la merci des passions. Charomales prévint ce danger en prescrivant que celui qui voudrait proposer quelque modification aux lois devrait se présenter la corde au cou, et attendre, dans cet état, le résultat é la délibération. Si la proposition rétait pas adoptée, le rejet entrainait la mort de l'auteur de l'amendement. Aussi ue citati-on que trois personnes qui cussent risqué de retoucher ce code?

# 5 IV. MODIFICATIONS DES LOIS DE SYRACUSE.

L'inviolabilité des lois n'était pas, à beaucoup près, garantie d'une manière aussi sévère à Syneuse. Nous avons vu que Denys, pour une motion illégale dans l'assemblée; n'avait encouru qu'une simple amende, et qu'il réussit à faire révoquer les stratéges avant l'expiration de leurs commandements.

1 Diod. XII, 16.

Les escriples que Diodore cito but l'uri d'etre inventés à plaint. Une loi, ditid ordonnité que celti qui avait crevé un seil subit la paine du taliou. Or, un bomme borgne, auque lo avait crevé l'oif qui lui restait, obfint que celui qui l'ai rastit; obfint permetait aux femmes de divorcer et de se remarier. Un épous attent et de se remarier. Un épous attent proposition de l'ai de l'a donié par sa jeune femine fit doptier cét article additionnel, que la femme divorcée ne pourrait éponier un smri plus Jeune que celui que file quitait. Lefin, une le ju, sualoque à ceffe de Solon, imposait au plus proche, par ent d'une surphielle la Déligiqué de l'épouser, ou de payer einq cents d'une surphielle a Déligiqué de l'épouser, ou de payer einq cents d'une surphielle patrier, qui avait un parceit très-rièbe, chuir qu'on suppriment if afternative.

Dans une des lettres de Platon, ce plailosophe reproche aux. Syracusains d'avoir préparé la tyrannie en voulant commander à leurs magistrats et en déposant les dix stratéges qui précédèrent Denys, sans les avoir mis en jugement1, il résulte de cette indication que les stratéges étaient à cette époque, à Syracusc, en nombre égal à ceux d'Athènes2, Ils. étaient choisis dans l'aristocratie, mesure dont on s'écarta d'après les conseils intéressés de Denys; aussi celui-ci rehcontrait-il de l'opposition, surtout parmi les chevaliers. Cecorps, par la réunion de l'esprit guerrier et de la richesse, conserva toujours une grande importance dans l'état, malgré les persécutions de Denys et d'Agathocle. Sa composition devait être analogue à celle des chevaliers d'Athènes et de Rome dans les premiers temps de la république. Nous ignorons s'ils obéissaicnt à deux commandants, comme à Athènes3. A Syracuse, l'hipparque inscrivait sur un tableau le nom de ceux qui troublaient l'ordre 4.

Non content d'avoir des collègues sans influence, Denys se fit investir par les Syracusains du commandement absolu que Gélon avait exercé s. Dès lors, appuyé de ses gardes et

- Platon, Lettre VIII: ΟΙ καὶ τὸς δέκα ερατηγούς κατέλυσαν βάλλοντες τοὺς πρὸ Διονυσίου, κατὰ νόμον οὐδένα κρίκαντες, κ.τ.λ.\*
- Aristote, fragm. 53 des Républ. édit. de Neumann. Comparer Harpocration, Suidas, Démosth. Phil. 1, Cornélius Népos, Vie de Milliade.
- <sup>3</sup> Aristote, fr. 28, édit. Neumann.
  <sup>6</sup> Suidas : Ιπκέρχου πέναξ. Επεί πρὰ Συρακουσίοις οι Ιππαρχοι ἐν πίναξι τὰ δικόματα γράβουτες τῶν ἀταντούντων παρεσιμετούντο.
- Pintarque (Ipopkik, regun) nous a couseré an mot de Denry qui fait connaître on time temps no nasge de assemblées ayracusaines. Il prait que l'ordre dans la loquel les orteurs denisent prendre la parele était réglé par les lettes de l'alphabet, quils trinient la sort. Deury, dans is ésence du par est discous il se métague le poword, reait amené la bette M, in-tial de monarchité. Joseforsé apres dérapse, xahpopultuse sart ypéqua viné apprepaires, de Dayre 1M.

des mercenaires étrangers, il disposa de tout en maître dans Syraeuse; cependant, on voit que dans pluseurs circonstances, surtout quand il avait besoin de subsides, il convoquait encore le peuple<sup>1</sup>. Son fils, en lui succedant, feignit aussi de solliciter les suffrages de l'assemblée, dans laquelle, il est vrai, la présence de ses sicaires ne pouvait manquer d'entraîner les voix. Si le sénat subsista pendant ces deux règnes, il n'a du moins signalé son existence par aucune action mémorable.

Dion, en renversant la tyrannie du jeune Denys, avait espéré rétablir dans Syracuse une sage liberté; mais, dans une révolution, le point d'arrêt est bien difficile. Le peuple voulait un partage des terres et une réaction violente. Quelques hommes haut placés favorisaient ce mouvement, tandis que Dion, admirateur du gouvernement de Sparte,

πρός του είπουτα . Μωρολόγεις, Διονόσιε Μοναρχήσω μέν οδν, είπε, καὶ δημηγορήσας εύθυς ήρέθη τρατηγός end the Eupanovolue. Ciceron (Verrine, IV, 64) nous a conservé nn renseignement précieux, duquel il résulte que, lorsque nui ne demandeit apontanément la parole; on tirait au sort les orateurs qui étaient tenus de donner leur avis. L'exemple cité par Cicéron se rapporte au sépat de Syracuse; mais il est probable que l'usage était le même dans l'assemblée du peuple; et dans la circonstance que rapporte Plutarque, où I'on tira au sort les orateurs, Diodore dit que le danger paraissait si grave, que personne ne demandait la parole. (Voyez p. 219.) Voici le passage de Cicéron : « Mos est Syracusis ut, si qua .

ede re ad senstum referatur, dicat sententiam qui velit. Nominatim nemo rogatur, et tamen, ut quisque bonore et atate-antecedit, its primus solet sus sponta dicere; incue a cateris ei conceditar. Si quando taceant omnes, tanc soruto cògunstar dicere.

Danise Geonomiquerattribyées à Aristote, il est très souvest question d'assemblées convoquées dans ces circonstances; mais Cicéron nous aprend que le tyran n'ossit plus se rendre à la place publique, et banquait dh ants d'ane tour. Tassel, liv. V., 59 : 'Idamque, quum in communibus, suiggestis 'consistere non auderet, céncionari es turri salts iolebast.

er qui se croyait des droits au pouvoir, cherchait à établic une monarchie limitée par les lois. Nous avons rapporté comment il succomba dans cette entreprise. Son plan de gouvernement est exposé dans une lettre qui porte le nom de Platon, et qui, si elle n'est pas de ce philosophe, nous parait au moins d'un homme bien informé des événements de cette époque. Plutarque en a fait usage avec confiance dans la vie de Dion, et nous crayons pouvoir y puiser aussi quelques renseignements. La royaute, selon les idées de Platon et de Dion, devait être, en quelque sorte, un sacerdoce, et veiller à la religion et à la splendeur de l'état: mais le droit de mort, celui d'exit, incompatibles avec ce : caractère sacre, auraient été remis à un corps de trente cinq membres, charges de la garde des fois, et qui, pour déliberer sur la vie des citoyens, se seraient adjoint les plus justes des magistrats nouvellement sortis de leurs fonctions. Ce même conseil des trente-cinq aurait décide, avec le sénat et le peuple, de la paix et de la guerre . Au lieu de jouir d'un gouvernement si bien réglé, Syracuse passa, pendant plusieurs années, par les alternatives de l'anarchie et du despotisme, qui l'avaient presque anéantie, quand Timolon lui rendit la liberté et rétablit le règne des lois. Celles de Dioclès avaient besoin d'une révision; le style même en était devenu obscur. Timoléon fit venir de Corinthe deux législateurs, nommes Céphalus et Dionysius, avec lesquels il travailla à cet important objet. Les lois civiles de Diocles notamment celles sur les héritages et les contrats entre par ticuliers, furent maintenues; mais il fit des modifications utiles aux lois politiques, dans lesquelles il s'appliqua surtout à maintenir l'égalité entre les citoyens2. Il créa aussi le sacer-A Platon, letire VIII. " Diod. XVI, 70.

doce annuel nomme Amphipolie ou service de Jupiter Olympien, dont nous avons déjà parlé dans la Vic de Timoléon 1. Cicéron, dans les Verrines, nous donne quelques détails sur. le mode usité d'élection pour ces fonctions sacerdotales. Les noms des trois candidats qui avaient réuni le plus de suffrages étaient déposés dans une urne, et le sort décidait entre cux 2. On a recherché quelle avait été la pensée de Timoléon, en entourant cette charge d'une si haute considé ration, et s'il n'avait pas voulu assurer le pouvoir à l'aristocratie, sous le manteau de la religion3; mais cette supposition est contraire au caractère bien conpu de Timoléon favorable à la démocratie, et qui avait remis à la décision de l'assemblée du peuple toutes les affaires importantes. Le silence complet de l'histoire sur cette magistrature, depuis le jour de sa creation jusqu'au moment ou elle fut abolie montre qu'elle était complétement étrangère à la politique. N'était-ce pas d'ailleurs le seul moyen d'assurer sa durée au milieu des révolutions? Gétait donc une distinction purement honorifique, qui ne donnait aucune influence sur les affaires de l'état, et dont le but était simplement relui de tons les magistrats éponymes, c'est-à dire de fournir un moven de distinguer les années

Première partie, p. 193.

Díod. XVI, 70.) Κατέπου δέ κα τέν κατ δυκατόν έντιμοτέταν αρχέο, έν διβτεδίων Διός ολυμαίου οί Σερα κούσιον καλύσει.

2 Cicéron | Verrine, II, 51]; Sparacuais les est de religione, qui in sannos singulos sacerdotan acrito, capi jubebat: quod apud illos ampliosimum sacerdotum putatur. Quum suffragiis tres es tribus generibus

creati sunt, res revocatur ad sorstem...dex in qui scriptum erat, sus, quot basent remuniati, tot in bydriam sertes conjicerentur : oujun nomen exisset, nt is haberet id secerdotium.

Ch. Müllet, les Doriens, liv. III, ch. IX, \$ 7. — Ébert, De amphipolorim apad Syracusanos sacerdotics, p. 123...

Diodore nous dit que Timoléon donna le plus grand soin aux lois sur la rédaction des contrats. Or, la première condition de clarte, dans les actes, est l'exactitude des dates; et, en l'absence d'une ère chronologique chez les Grecs, on ne pouvait distinguer les années que par les noms des magistrats en charge. Cette prérogative, jointe au pouvoir politique, aurait été trop envice dans une république où l'autorité est toujours partagée, autant que possible, et elle n'aurait pas eu assez de régularité. Aussi le droit d'éponymie était, en général, joint à un sacerdoce. Une inscription de Géla, qui commence par ces mots : Sous l'hiéropole Aristion, et une d'Agrigente : Sous l'hiérothyte (sacrificateur) Nimphodore, montrent que dans ces villes comme à Syracuse, les dates étaient indiquées par les noms des ministres du culte 1. À Athènes, celui des archontes qui donnait son nom a l'année n'avait dans ses attributions qu'une juridiction civile. En Egypte, après l'établissement de la dynastie des Lagides, l'éponymie fut attachée au sacerdoce d'Alexandré et des premiers Ptolémées . Cette circonstance nous a été révélée seulement par l'inscription de Roscite, et par les nombreux contrats, sur papyrus, retrouvés depuis quelques années. Cette charge était remplie par des personnes de haute distinction, quelquefois mênie par les princes réguants, peut-être jaloux de cette

Castelli, Inser. Steit, pag. 84.— Dorville, Sicula. p. 501, inscription de Géla:

EM IEPAHOAOT APIETIONOE TOT IETIEIOT KATENIATEIOY EQEIOE TOT NYMOOAOPOT. Inscript of Agrigante; Castelli, AUI ΕΗ ΙΕΡΟΘΥΤΑ ΝΥΜΦΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ, ΕΤС.

\* Voyez Notice de deux papyrus égyptieus en évriture démotique, par M. Champollion-Figenc, et les notes de M. Letronne sur Finscription de Bosetto, tignes, 4 et 5, 5 et 6 : Ég' leplose Aérou, rod Aérou, Akegisdoor.

27.

dignité : de même que les empereurs romains concentrèrent en eux mêmes la puissance tribunitienne, le pontificat et les autres titres d'éponymie. Diodore nous apprend qu'Agathoele portait, au lieu du diademe, une couronne, à causé d'un sacerdoce dont il était revêtu et dont il conserva toujours les insignes 1. Peut-être était-ec celui d'amphipole de Jupiter. Ce prince ne respecta guere les autres institutions de Timoléon. Nous ayons parlé de la manière violente dont il détruisit les Six cents; nous ne savons pas précisément quelles étaient les fonctions de cette corporation, et s'ils formaient le sénat, comme les Six cents d'Athènes 3. Polybe assure que, du moment où il ne rencontra plus d'opposition à son pouvoir, Agathocle montra une extrême douceur; mais il n'est pas probable qu'il ait reconstitué aueun des corps qui auraient pu limiter l'exercice de son autorité. La liberté qu'il rendit à Syracuse, quand il sentit la vie luimanquer, était tout à fait illusoire au milieu des agitations et des guerres qui suivirent.

Lorsque les divers quartiers de Syracuse obéissaient quelquébis à des chefs différents, il était impossible d'avoir un gouvernement régulier. La courte domination de Pyrrhus, auquel il, eut été fioile, s'il avait joint la modération au cou-

Diod. XX, 54

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Legénai (βοολο) d'Athènes (tajr. dans l'origine, de quaire cents membres. Depnis l'augmentation du nombre des tribus per Cliebbene, il fut porté à cinq tenta (« βουλα νον πεν-ταποσίων ου οι πεγιακόσιο»), puis à six cents, comma à Syractuse, pour doute tribus.

Le lien où se réunissait le sénat de Syracuse se nommait Bouleurs-

pars, Cicton (Verr. II. 21) as Ir caria Gyractais, quam locum III Balaga Ariam vicant, honatisaino loca et spuil Illo clariasmo. Cel chifee data sinto dana Februlus. Televitus (XNIV. 33) 4 Luce prima, per spulsa somia, errantes, incremingue sin Actualinan ad autono consenti. Tell per Connecutio any, que in "co sita degerata, Delpouse concispion labriti.

rage de donner à la Sicile l'unité qui lui avait toujours manqué, ne suspendit que peu de temps les discordes el viles. Enfin Hiéron, sans recourir à la violence, sut faire accepter sa royanté par les Syracusains. Sous songouvernement paternel, l'ordre se rétablit dans l'état. La législation de Diocles et de Timoléon fut revue et perfectionnée par Polydorus. Tout ce qui se rapportait à la perception des impôts v était réglé avec un tel soin, que les abus étaient impossibles 1. Le peuple, qui jouissait d'une prospérité depuis longtemps inconnue, ne regrettait pas sa liberté; mais les violences d'Hiéronyme rallumèrent les passions politiques Après l'assassinat de ce prince, le sénat, qui n'avait pas été, dit-on, convoqué pendant son régne, ce qui montre qu'il existait sous le règne précédent, reprit ses fonctions2; et le peuple rentrá dans l'exercice de ses droits. Nous voyons, dans le récit de l'élection d'Épicyde, que cette opération avait lieu dans l'assemblée du peuple, sous la présidence des stratéges, à peu près comme dans les comices romains. Mais, par l'imprudence de leurs choix les Syraeusains perdirent, non-seulement leur liberté, mais l'indépendance. Attirant sur eux la colère des Romains, dont l'ambition n'attendait qu'un prétexte; tyrannisés et enfin trahis par des chefs étrangers, qu'ils avaient appelés à leurs secours, ils furent obligés de se soumettre, sans conditions, aux vain-

1 Cleeron (Verrine, act. II, I. III. 8, t. VIII, p. 27, de l'édition de M. Victor Leelerc) fait le plus grand éloge de cette loi, d'après laquelle on ne pouvait frustrer d'un seul grain le décimateur, ni celui-ci exiger du cultivateur rien de plus qu'il ne devait.

. " Tite-Live, XXIV, 22 1 Senatus a inde haberi coptus est; quod sieqt, e regnante Hierone, manscrat publicum consilium, ita post mortem rejus, ante cam diem, nulla de re a neque convocati neque cousulti fuecrant. .

queurs, et s'astimèrent heureux d'obtenir la tiberté individuelle et l'usagé de leurs lois, sous l'autorité du préteur ronnain. Dépouillés de tous droits politiques, leur seule ressource était, en cas d'oppression, d'envoyer à Rome des dépuisitions chargées de faire entendre leurs doléanées au sénat, aux consuls et à leurs puissants patrons. Ils conservaient, il est vrai, un sénat, mais qui, sous ce nom pompeux, était réduit aux attributions d'un conseil municipal, et présidait aux lettes et aux exercices du gymnase, devenus la grande affaire des villes grecques, quand le joug, un penmoins pesant, leur permettait de respirer.

#### S V. AGRICULTURE

La fertilité du sol de la Sicile, développée par la culture!, fut la première et la principale source de sa prospérité. Le viu, l'huile et le froment, ces trois grands objets de consommation, qui n'étaient pas, dans l'origine, aussi répandus en Europe qu'ils Jont été dans la suite des temps, se trouvaient en abondance dans cette île et fournissaient à son commerce d'inépuisables éléments d'échange; avec les pays d'où Jon lirait les métaux précieux. Les anciennes traditions poétiques nous montrent. Cérés apportant ses bienfaits de la Sicile en Chèce 2; et quelques auteurs modernes ont affirmé qu'en effet, le blé, que Ton n'obtient ailleurs que par la culturé, exoissait spontanément dans quelques parties de cette ile.

A Beaucoup d'anteurs anciens avaient écrit sur l'agriculture. L'empereur Constantin VI Porphyrogénète en q fait faire des extraits sous le titre de Groponiques. Malheureusomeal les fivres d'Hiéron sur l'agriculture, qui contensient sans donte des particularités sur la Sicile, ne son pas entrés dans cette compilation. L'éctron, Var. IV. 48. — Dio-

Mais ce fait ne paraît pas suffisamment établi. d'après les recherches de savants moins prévenus; et l'on admet aujourd'hui que les céréales, ainsi que la vigne, sont originaires des contrées de l'Asie voisines de la Phénicie. La Sicile serait donc redevable de ce double bienfait aux Phé niciens, qui furent, avant les Hellènes, les agents les plus actifs de la civilisation ; convrirent de leurs colonies presque toutes les côtes de l'ancien monde; sans se maintenir nulle part policerent des peuples sauvages, et conserverent des usages barbares; qui, enfin, ont enseigné l'écriture à presque tous les peuples; et ne nous ont laisse de leur bistoire aucun monument écrit. Dans cette absence de traditions phéntciennes directes, il devlent bien difficile de suivre la marche aventurcuse de leurs expéditions maritimes et de fixer l'antiquité relative de leurs établisements, qui furent souvent transitoires

Les recherches les plus récentes sur l'Egypte laissent entrevoir que les Phéniciens ont pu avoir sur les mœurs

dore, V, 4 .. - Homèro, Odyssee K; w. 109 et suiv Κυκλόπων δέν γαϊαν δπαρθιάλων, illeulgur,

Industr of ha Stoler θότε Ουτεύουσιν χεραί Φυτόν, ούτ,

αρόμσιν. Αλλά τάγ' άσπαρτα και ἀνέροτα πάντα Φύονται;

Hopol nal xpibal, vid' dunchoi; aire Choovaly.

Οίνου έρις άθυλου. Fazello (Décade I, l. I, ch. IV. De thertate Sivilia) : Frumentum agreste in agro Leontino sua sponto

nathm non solum Diodoras refert, 4 sed state etiam meadum in equem tum in pluribus Sicilia agris nulla @ s mortalium cura excultis, neque terres commendatum neque aratri rastro rumve exercitio provocatum, sed soli mira se naturali liberalitate provenisse atque in aristas excre-« visse ipsi vidimus. » L'exactitude de cette observation a été discutée d'una manière approfondie par M. Dureau de la Malle dans son Economic politique des Romains, t. II, p. 95, et le résultat de ses recherches est que le froment et la vigne sont originaires de la Palestine.

du people descendu de la haute vallée du Nil une influence plus grande que les Égyptiens ne l'avouaient et que l'on n'avait voulu l'admettre il y a quelques années. Les traditions qui font venir Faunus ou Mercure d'Italie et de Sicile en Égypte 1, et qui semblent, au premier abord, en contradiction avec la marche générale de la civilisation d'Orient en Occident, peuvent s'expliquer, dans l'hypothèse d'établissements anterieurs des Phéniciens dans l'Hespérie, d'où ils seraient revenus sur leurs pas. L'existence, en Sicile, du papyrus, qui rendit tant de services dans la vallée du Nil, est peut-être une trace de relations anciennes entre ces deux pays. L'usage d'importer les utiles productions de la nature n'est pas étranger à ces temps primitifs. Les poêtes nous apprennent que les oliviers qui ombrageaient le stade d'Olympie, furent rapportés par Hercule de ses voyages. lointains 2; et, en quelque région que l'on veuille placer le pays des Hyperboréens, d'où il les avait importés, on ne saurait rejeter entièrement cette tradition. L'olivier fut aussi offert à l'Attique, en même temps qu'un utile et noble animal, le cheval, que les Grees attribuaient à Neptune, et que probablement les navigateurs phéniciens avaient contribué à propager, puisqu'il fut un de leurs symboles 3. Dans

Voyez Anonymi chronologica, en tête de la Chronique de Malalis p. 20, éd. de Bonn.

A Bindare, Olymp, III.

"Nota pourrions ajouter les pourmes d'or du jardin des Hespérides et les beuts de Ciéryon, dont la conquile par Hercule semble passi es rapporter aux unigations des Phérisciens. Mais, en cherchant le sem de ces anciens syltes, nous ergindrions de nota égurer dans les sobidités de qu'elquis estamentateurs. Ce n'est pas se le l'esta d'éraminée il fes l'activités de l'estament est pas se le l'esta d'éraminée il fes l'activités d'érament est pour l'estament est pas de l'estament est pas de l'estament est pas de l'estament estament estament est de molésse, esta les gione grété duivent estendent estament est de molésse, estadent estament est de molésse, estament estament indépire, de l'estament estament indépire, esta l'estament estament estament indépire, estament 
des temps bien plus récents et tout à fait historiques, la culture de l'olivier n'était pas encore très-répandue 1. Diodore explique la prodigieuse prospérité d'Agrigente par le commerce d'huile qu'elle faisait avec Carthage, et qui lui procurait de grands bénéfices, attendu qu'à cette époque (408 avant J. C.), l'Afrique n'en produisait pas encore Mais Agathocle, dans son expédition à Carthage (en 310), trouva le pays couvert de vignes et d'oliviers 3. Apparemment les Carthaginois, depuis la prise d'Agrigente et leurs. conquêtes en Sicile, en avaient tiré du plant en abondance. Les peuples qui jouissaient de richesses naturelles étaient très ialonx de leur possession exclusive, au point que les Romains; comme nous l'apprend Ciceron, dans le livre de la République ne permettaient pas aux nations transalpmes de cultiver la vigne et l'olivier, pour assurer aux produits des leurs un déhit plus avantageux . On sait que les vignobles de la Gaule ne datent que d'un des derniers empereurs romains 5. Les peuples des îles Baléares, qui fournissaient aux armées carthaginoises de nombreux merce-

Siche dan l'Attique peut réposes sur us fait réel et que l'intreduction d'arirea on l'arirea d'arirea d'a

a Du temps d'Hérodoté, il n'y avait pas d'oliviers en Égypte.

3. Dibd. XX, 8; ...

Cheron, dup le hre III de la République (1 II ep 22, de l'étée de M. Villénsia), met dans la fordace de Philia cette remarque au l'impetitée de la Codulie delie un libr, mainé par leur l'intété; vois creojentiumis founité, qui transplana gentes ofenn es villem server un estimate, quo plajar sint osterra plavetta poisserque la contra plavetta poisserque la contra plavetta poisserque la contra plavetta poisserque la contra plavetta poisserque l'acceptant de production de l'acceptant de l'acceptant de production de l'acceptant de l'

Probus, vers 280 de J. C.

naires, ne voulaient pas rapporter dans leurs îles d'argent monnayé, mais du vinc, dont lis étaient très grands amateurs. Il Est probable qu'il en était de même de Ubérie; où les Phéniciens s'occupaient plus de l'extraction des métaux, que de l'agriculture. On comprend des lors les immenses benéfices de la Sicile, seul pays de production, au milieu de tant de riches consomnateurs, et l'on peut se faire une idée des conditions avaningeuses avaquelles les Grocs opéraient ées échanges, quand ou lit, dans Hécodore, qu'un vaisseau samien, poussé par les vents vers l'artesse, y réalisa sa cargaison avec tant de profit; qu'à son retour il conserva, dans un templé, une offrande de six talents, dime de ses bénéfices.

La grande production de froment en Siche est constate par une foule de passages (éton, dans ses offics de seconirs aux Grees, leur promettait de noureir leur armée pendant tout le temps que durerait la guerre contre les Perses. Quelques années plus tard, il donna un vaisseau chargé de blé au citogen de Cofinathe qui hij avait fourni for dont il ajait betoir pour ses offrandes à Delphes. Quand il n'était pas en guerre, il guidait lui-quème ses sujets dans les travaux agricotes, haut pour amélioter le sol, que pour prévenir, chez eux, le vice de l'oisiveté 3 Dès la première année de sor règue, olympiade exxxi, à (avait J. C. & g.), les Romains, affligés d'une affreuse disette, aviitent envoyé en Sicile P. Va-lérius et L. Géganius acheter du froment. Ils en pappor-

Diod. V. 17.

Hérodote, VII, 158.
Tîmée, fragin, 239, éd. Didot.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plutarque, Apoplith. et Arsenius, Violetam, p. 175, éd. Walz. Denys

Taissit faire aussi en commun les travaux agricoles. Diod. (1. XIV. 10): Ausvieros de robs Eupanouchous dul rob Depundo ausquilad, x.t.h. Denny d'Halic. VII.—Tite Live, H. 34.

tèrent cinquante mille médimnes siciliens, dont ils avaient acquis la moitié à bon marché, et dont l'autre moitié était un don du roi!. Denys d'Halicarnasse relève l'erreur des anciens annalistes latins, qui dans leur ignorance, de l'histoire étrangère, attribuaient ce fait à Denys. Les guerres qui desolèrent la Sicile pendant les dernières années de Denys le Jeune ; avaient tout à fait dépeuplé les campagnes, et les terres restaient incultes; mais l'ordre et la paix, rétablis par Timoléon, firent de nouveau fleurir l'agriculture. Elle prit surteut un développement merveil leux pendant le règne d'Hiéron II. Quoique possesseur d'une portion assez restreinte de la Sícile, puisque son royaume ne s'étendait, au nord, que jusqu'à Tauroménium; au midi, vers le cap Pachynum, et, à l'occident, à Échetla, laissant en dehors, par conséquent, les fertiles terres d'Agrigente, de Géla, de Messine, etc. il trouva dans les produits du sol une source de revenus abondants, sans charger ses peuples d'impôts. Il fournit aux Romains, pendant leurs longues; guerres contre les Gaulois, de grandes quantités de blé 2; et, lorsqu'il vint à Rome; pour assister aux fêtes séculaires. il sit distribuer deux cent mille modias de froment . R sit aussi de semblables libéralités dans les villes de la Grèce . qui était, en général, trop stérile pour se suffire à elle-même. L'Attique était forcée de faire venir habituellement du blé

Denys d'Hal. VII.

Diod. I. XXV, extr.

<sup>4</sup> Eutrope (Bew. hist. Rom. I. III):

Eodem tempara potentissimus rex

siciliz Hiero Roman venit ad Iudos

speciandos, et ducenta milla modioraim tritici populo dono exhibuit.

On peut youndans Athence (t. V.

p. 205) la description du vaissean prodigieux d'Hiéron, qui portait soiteante mille méditanes de plé, indépendamment de tout ce qui était nécessoire à l'équipage, et dont l'inscription, selon Eumélus, annouçait :

L'Audi ratin aud vérois supraire riloya despondable.

de Sicile 1. Celle ci, au contraire, produisait bien au delà de sa consommation. M. Dureau de la Malle, dans son livre sur l'économie politique des Romains, a tiré des Verrines de Cicéron une évaluation de la production du blé de l'ancien royaume d'Hieron, production qui devait s'écarter peu de ce qu'elle était dans les derniers temps du gouvernement de ce prince. Les Romains avaient conservé, pour cette partie de la Sicile, le mode de perception de la dime. Ciceron dit que la valeur du blé de dime pour une année, s'élevait à neuf millions de sesterces. Cet orateur indique, dans le même chapitre, que le modius valait trois sesterces : ainsi cette somme de neuf millions de sesterces représente trois millions de modius; et, par conséquent, la production, dans les parties de la Sicile soumises à la dîme, et qui n'était guère qu'un tiers de l'île, était de trente millions de modius, our quatre cent cinq millions de livres poids de marc2.

En lism't la deuxième Verrine de Ciceron, consacrée aux abut commis par Verrès dans l'administration des blés, on ne peut se lasser d'admirer la fertilité d'un pays qui, malgré les impots énormes dont il était grevé, ne cessait de se couvrir de riches moissons, et justifiait le mot de Caton, qui nommai fa Sicile le grenier de Rome<sup>8</sup>. Strabon dit que cette ilene fe éédait en rien à l'Italie et fui était supérieure pour beaucup de ses produits, tels que le blé, le miel et le safran. Ces deux dernières productions avaient alors une importance

Voyer Bæckh, Beonomie politique des Athénieus, l. 1, 15. — Théophr. Hist. des plantes. VIII, 47 et Wolf, yar le discours de Démésthène contre. Leptine:

2 Dureaude la Malle, Econoge politique des Romains, t. 11, p. 376 et s. Ciceron (Verr. II, 2).: «M. Cato especes cellam peneriam reipublica enostre, notriceus plebis romana, «Siciliam nominavit.»

i Strab. VI, S.7. The dd the Colpas agethe Spaddoudene ed aderes, dder gipo the limbles in Companyon from, elde à laquelle on ne pense pas, aujourd'hui que l'usage du sucre a restreint celui du miel, ct que nous possedons un grand nombre d'épices et de teintures. Mais, dans l'antiquité, le safran fournissait, et pour les parfums et pour les assaisonnements, l'un des ingrédients les plus recherchés, et la plus belle de toutes les couleurs, après la pourpre 1. Il est superflu de rappeler combien on estimait le miel d'Hybla, qui le disputait à celui de l'Hymette2. Outre les céréales, la Sicile produisait beaucoup de menus grains dont, après la conquête, les Romains affermerent la dime ; ainsi que celle du vin et de l'huile 3. Plusieurs de ces grains étaient rénommés pour leur qualité superieure. On citait les lentilles de Géla . Le territoire de Mylæ était remarquable par la rapidite de la pro duction. Beaucoup de légumes étaient, en Sicile, d'une espèce préférable.6; quelques-uns ne venaient pas dans les autres parties de la Grèce?.

Pour revenir à des objets plus importants, nous devons dire un mot des bestiaux, inséparables de toute exploitation agricole. Nous pourrions invoquer les passages des poetes sur les troupeaux de Polyphême, l'épithète de mo λυμάλος que Pindare donne à la Sicile, et les Eglogues

Kiness; ofthe Se and uthin and apone nal addres riol was auctor the Gain Aristole, dans les Mirabil. e. 111 parle de l'abondance du apoxos dans le voisinage du promontoire Pele

rias, en Sicile. Schon M. Beckh (Economie poti tique des Athéniens, l. I, ch, xvii); un cotyle de miel attique valait cinq drachmes ou 18! 50' le litre.

Ciceron (Verr. act. II, 1. III; 7) L. Octavio et C. Coltz coss. senatus permisit ut vini et olei decumas, e frugam minutarum, quas ante te (Verrem) quastores în Siellia vendere consuessent, Roma vendo orent.

Amphis, cité par Athénée, l. I.,

Er Boupious rowlinou, & The Cart "Théophraste, Hist des plantes I. VIII. 3.

" Theophraste, ikid. VII, 4. Theophraste, ibid. VI, 4.

de Théocrite Les cuirs fournis par Hieron II aux armées romaines sont une preuve plus positive de l'abondance du bétail. Lors de la construction des fortifications de Syracuse. Denys l'Ancien réunit aisément un grand nombre de bœufs pour les charrois. Ce prince, avant établi sur le bétail un droit exorbitant, fut canse que les Syraeusains cesserent, pendant quelque temps, d'en nourrir; mais, sur l'annonce d'un exemption d'impôts, ils en achetérent aussitôt une grande quantité 3. La race des chevaix siciliens était très-estimée; ceux d'Agrigente surlout avaient acquis une grande célébrité dans les courses olympiques! Plusieurs particuliers rivalisaient avec les princes dans l'em tretien des haras . La force de la cavalerie dans les armées siciliennes temoigne du grand nombre de chevaux que nourrissait cette fle; ce qui lui assurait un avantage dans les combats, et n'était pas une de ses moindres richesses.

# 'S VI. INDUSTRIE.

Dans un pays fertile, l'agriculture est la plus profitable des industries, et, de plus, elle élait justement honorée chez l' Nous rappellerons aussi le trois

peau de trois mille vaches qui appar . . . . Arist. O'Con.

unait su temple d'Engris, solos (Madore, IV, 80 et les inneuheldes, trappeur de Bouth, de moutoui é de chèrres destinés un varifices de Venue Ergine, Nous ne propossis par d'ainseitre comme séries les et Solos (Carlotta du problem gorde par Arquiste du problem gorde par Arquiste du problem gorde par de l'acquiste de problem gorde par de l'acquiste de problem gorde par de l'acquiste du problem gorde par de l'acquiste de problem gorde par de l'acquiste de problem gorde par de l'acquiste de l'acqu

chimède sur les troupeaux du solcil : père du philosophe.

en Sicile, et qui porte feur acoubre : Effe clait engénéral d'un distreme

de l'infautere, tandis que chez les Athénique la proportion était tout au plus d'un deuntrale,

les Grecs, tandis qu'ils laissaient; en général, les métiers des mains serviles. En outre, la Sicile était entourée d'itois occupés par les Phéniciens, en possession, de tout tempe d'approvisionner les Grees des produits manufacturés. Il eut été disficile de rivaliser avec eux, soit pour l'exploitation des métaux, soit pour la confection des étoffes et l'éclat des feintures. Cependant, les tissus de Syracuse; sans avoit la finesse de ceox de Malte on de Tarente, avaient aussi leur mérite ! et on vantait ses étoffes variées. Avec la prospérité, toutes. les recherches du luxe s'étaient introduites à Syracuse et à Agrigente. Le commerce leur apportait, de toutes les parties du monde connu, les produits exquis de leur industrie; et, chez un peuple aussi actif que les Grees, ils ne pouvaient manquer d'être imités et souvent même perfectionnés. Ainsi, la fabrication de la poterie, de ja poussée tres loin en Egypte et dans l'Attique; fut introduite en Sicile, probablement par les colonies chalcidiennes, et y prit un très grand développement. Une partie des vases à fond rouge clair et jaune que l'on trouve même en Italie; proviennent de fabriques siciliennes. Le mérite des dessins qui couvrent plusieurs de ces vases nous les fera considérer sous le rapport des arts plus qu'au point de vue industriel. Il en est ainsi des mon naies, qui furent portées, en Sicile; au plus haut degré de perfection. Mais on peut hardiment affirmer qu'un pays qui comptait des artistes și habiles ne pouvait manquer de bons ouvriers. Aristote parle des écoles d'esclaves de Syracuse 2; il est probable qu'on n'y enseignait pas seulement le service domestique, mais la pratique de certaines professions. Le

Athénée, l. XIV. 658.—Platon.) En Lopezodenie. ... Lapténous ries presente XIII.

Aristole, (Pale l., ch., 11., 22.2.) rode unides.

fabricant, dans l'antiquité, était un homme libre, qui possédait un certain nombre d'esclaves de tel ou tel métier. Il était facile d'en faire venir des pays renommés pour chaque genre de travail. Avec les semmes dont Syracuse disposait, 'elle pouvait aisément développer chez elle toute espèce d'industrie. Ainsi, quand Denys voulut entourer Syracuse de murailles, il réunit un nombre très-considérable de maçons; lorsqu'il s'occupa ensuite de garnir les arsenaux, il attira, pardes salaires élevés, des ouvriers, non-sculement de toute la Sicile et de l'Italie, mais aussi de Carthage; et; en peu de temps, on lui forgea une quantité prodigieuse d'armes de toute espèce, sur les modèles des divers pays. La création d'une flotte considérable s'effectua non moins rapidement. La Sicile offrait de très-bons materiaux pour les constructions navales, surtout les forêts voisines de l'Etna; ce qui fut peut-être une des causes pour tesquelles les Syracusains s'attachèrent avec tant de perséverance à la conquête des villes chalcidiennes de cette côte. Les charpentiers étaient nécessesrement nombreux dans tous les parts de la Sicile; non seulement pour les chantiers des bâtiments de l'état, mais pour toute la marine marchande, qui était très-considérable. Dans la plupart des grandes expéditions militaires, outre les vaisseaux longs, ou navires de guerre, il y avait beaucoup de bâtiments de commerce qui suivaient volontairement l'armée 1. La construction des vaisseaux fut perfectionnée à Syracuse lors de la guerre des Athénieus 2. Denys fit faire la première quinquirème , et Hieron II; ce prodigieux navire. nommé la Syracusaine, palais, ou plutôt ville entière flot-

Thursdide (VI. 44) Holls is Diod XIII. toniid Landoff uni diander known by walkoffour 19 carrin funofine term.

tánte, dont la construction exigenit un ingénieur compte Archimède, et des ouvriers formés par une longue pratique? Ainsi l'industrie de Syracuse, docile à l'Impulsion qui hii étais donnée par ses maîtres, se conformait à leurs goûts. Du temps de l'ancien Iliéron, qui aimait à briller dans les jeux de la Gréer, Syracuse fabriquait des chars remarquables par la richesse de la matière et la perfection du travail . Sous Denys le Jeune, tout adonné aux plaisirs de la table, et qui possédait le mobilier le plus splendide, on me pouvait, que perfectionner la vaisselle et les cottabes 2, auxquels, déjà avant lui, les poêtes avaient fait une réputation.

#### S'VII. COMMERCE.

Le luxe des villes siciliennes absorbait les principaux pro duits de leur industrie; et tirait, en outre, de l'étranger une foule d'objets, tels que jes tapis et les coussins de Carthage, l'ivoire de Libye, le byblos d'Égypte, les parfums de Syrie<sup>8</sup>. De son côté, la Sicile exportait des métaux, du corail, des agates et tons les produits agricoles dont nous avons parlé dans le chapitre précédent; le froment, l'huile, les vins, dont les espèces étaient très-variées. Le vin de Messine, que l'on nommait mamertin, dans les derniers temps, et autrefois iotalin, était doux, l'éger, sans manquer de force, et ne le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir l'extrait du livre de Moschion dans Athénée, I. V. p. 2005.
<sup>2</sup> Athénée, I. p. 28.—Pindare, fr. Euckles Végypa desbhases parreture.
<sup>3</sup> Critias, cité par Athénée, I. I., p. 26. Kórrafós fu Euckles dels 260rès étaparas fayes. — Athénée, lieu cité Eúchad Garáras.

<sup>\*</sup> Athénee, I. I. p. 38.

\* Isidore de Séville (Origines, fiv. XIV) \*\* Sicilia terris Brugilera, auré sabundans. Achatem lapidera ripra primum ex Achate Bumine edidit.

\*Parturit et mare ejus corallum. s—
[Sur les mines de Sicile, voy. Fazello, déc. I.]

cedait à aucun des crus d'Italie 1, Celui que l'on appelait by blien ou pollien avait une réputation très-ancienne2; c'était un plant d'Italie introduit à Syracuse, disait llippys, par un ancien roi nommé Pollis l'Argien3. Les fromages de Sicile, que tous les poêtes gastronomes ont célébré à l'envi<sup>4</sup>, n'étaient pas un des moindres objets d'exportation. Si l'on y joint les laines, les cuirs, etc. on pourra se faire une idéc du mouvement commercial des ports de Sicile. Nous en avons un indice dans ce que Cicéron nous apprend, que les objets exportés par le seul port de Syracuse, pour le compte de Verrès, pendant un laps de trois mois, devaient un droit de soixante mille sesterces, et représentaient une valeur d'un million deux cent mille sesterces, et cela lorsque plusieurs autres ports, notamment ceux de Messine, de Panorme, avaient aussi une grande activité 5. Il est vrai que l'exportation de la Sicile avait augmenté sous les Romains, qui avaient fait de cette île une vaste ferme qu'ils faisaient valoir avec intelligence et exploitaient à leur profit. La po-

Athénée, I, 27 : Ó de μαμερτίνος [ olvos ] 'éte pèr The Italias ylveras. nal vivouspos en Sixelia xaletrai luταλίνος ήδυς δ'ές), πούζος, εύτονος. - Étienne de Byzance, au mot Iput, cite aussi le vin de cette ville, irv-

xivos olvos. Pollux, VI, 16; Kai nov nalyhunos colvos nodios: éci uév de Supaκουσών. Πόλιε δ'αύτον ὁ άργεῖος πρώτον έπεσκεύασεν, άξ' οδ καλ τοδνομα ή άπὸ ποῦ Συρακουσίων βασιλέως Πάλ-Audos, de Apicoreans Lépes. (Voy. Arist. Berumpublicarum reliq. ed. Neumann, p. 150. Mazocchi, Tab. Her. p. 202.)

3 Athénée, I. p. 32.

' Hermippe, cité par Athénéo 1. I, p. 27 : Al δè Συράκουσαι σῦς καὶ Tupop , mapéyouou. Antiphane, ou. selon la conjecture de Courier, Aristophane, en énumérant les productions de chaque ville, mentionne aussi le rugos ornehmos. (Voyes, en outre, Pollux, Onom. XI, 10.)

Nous ne pensons pas que ces chiffres, qui se rapportent à nne circonstance particulière, lorsque Verrès partait chargé des déponities de la Sicile, puissent servir de base pour une évaluation du produit ordinaire des douanes; ils ne peuvent que fonrnir un maximum.

pulation des villes était extrêmement diminuée, et les campagnes appartenaient à de grands propriétaires, qui les faisaient cultiver par des esclaves. Dans cet état de choses. la Sicile ne consommait qu'une faible partie de ses productions, et les droits de sortie rapportaient beaucoup; mais, en revanche, du temps des Grecs, les droits d'entrée devaient être bien plus importants. Nous ne connaissons par aucun passage leur produit. L'existence des droits d'exportation n'est indiquée que par l'exemption qu'Hiéron accorda aux Rhodiens après leur catastrophe 1. Cc droit était sans doute, comme à Athènes, d'un cinquantième; plus tard, d'un vingtième, et remontait à une haute antiquité?. Si plusieurs inscriptions relatives aux finances et une étude attentive des orateurs et des lexicographes, comme Pollux et Harpocration, ne nous avait révélé une partie de l'administration des Athéniens, on serait porté à croire que le commerce se faisait en toute liberté chez les anciens : mais. au contraire, on trouve déjà ehez eux droits d'entrée, de sortie; prohibitions, limites de la navigation, interdiction de la libre pratique des étrangers dans certaines colonies, sauf le cas de relâche forcée, et pour un nombre de jours déterminés 3; en un mot, presque tous les règlements en vigueur de nos jours. Phylarque, en parlant du luxe des Sybarites, avec lesquels les Syracusains et les Agrigentins pouvaient aller de pair, dit qu'il y avait exemption de droits pour les pêcheurs d'anguilles, et que les cuisiniers qui inventaient un mets nouveau avaient le privilége d'en

<sup>1</sup> Diod. extr. du l. XXVI: lépus éduner... nat diélaur vois orthyois vloins:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur la πεντηκος ή, νογεκ l'Écono-

mie politique des Athéniens, III, 4.

<sup>3</sup> Voyez le traité de commerce entre Rome et Carthage, dans Polybe, III, 22.

jonir seuls pendant un an, pour exciter l'émulation et provoquer des perfectionnements. Il est permis de douter que cette assertion soit bien sérieuse. Si un pareil règlement ent lieu réellement, on pourrait y voir l'origine des brevets d'invention. Il est certain du moins que l'administration était loin de laisser l'industrie abandonnée à elle-même, car nous voyons Denys s'opposer au monopole des fers d'ont un négociant s'était emparé à Syraeuse. Le trégler par des ordonnances le tarif et la consommation des bestiaux. Ces miesures, dietées dans l'intérêt du fise plus que dans celui de l'industrie, nous conduisent à parler des finances.

## S VIII. FINANCES.

Les anciens convenaient déjà que l'argent est le nerf dela guerre, et cela était vrai surtout en Sieile, où, pour résister aux nombreux mercenaires des armées earthaginoises, les Grees devaieut aussi acheter chèrement les services de soldats étrangers. Mais, quoique le récit des guerres occupe une grande place dans les historiens anciens, on y trouve bien peu de renseignements sur les moyens financiers qui permettaient de les soutenir. Îl n'y a pas longtemps que les connaissances statistiques, qui ne s'acquéraient autrefois que par une longue pratique des aflaires, sont devenues l'objet d'une science spéculative; et même aujourd'hui, quoique tous les éléments de la fortune publique soient mis sous les yéux de tous, on trouverait peut-être

¹ Phylarque, cité par Athénée, l. XII, p. 521. Hippodame de Milet, dans son livre sur les lois, proposait de donner des récompenses publiques aux auteurs de découvertes utiles. Aristole (Polit. II, 5) combal cette idée, qui n'est, dit-il, que spécieuse, et peut donner lieu à heaucoup d'abus et de contestations.

1 Arist. Polit, I. A.

encore des écrivains politiques semblables à ce jeune Athénien, qui faisait part à Socrate de son désir de gouverner, mais qui était forcé d'avouer qu'il n'avait aucune idée des revenus d'Athènes et de ses dépenses. Ce jeune homme aurait voulu que Soerate, comme quelques sophistes du même temps, lui enseignât promptement cette science. Le philosophe lui conseilla de s'attacher à quelque homme d'état, et de faire, sous ses auspices et sa direction, l'apprentissage de la politique. Ce ne fut qu'un peu plus tard que l'économie domestique et civile devint l'objet de traités scientifiques. Le petit nombre d'ouvrages qui nous sont parvenus sur ce sujet, ceux de Xénophon, d'Aristote et de Théophraste<sup>1</sup>, ne nous donnent que des notions encore bien incomplètes sur le système financier des anciens. Ce n'est qu'en réunissant une foule de traits épars dans les auteurs, et à l'aide de documents positifs fournis par de nombreuses inscriptions, qu'un illustre savant de Berlin est parvenu à recomposer l'Économie politique des Athéniens. Nous ne possédons malheureusement pas, à beaucoup près, autant de documents sur l'économie des Syraeusains; mais c'est une raison de plus pour recueillir avec soin les moindres indications sur ce sujet,

Les finances d'un état se composent, 1° de ses revenus

Le vices et les vertus opposés, pules vices et les vertus opposés, pubilé d'après les manuscris d'Herenlamun (Naples, 1827), contient une réfutation des principes exposés dans l'Économique de Xénophen et dans celui de Théophraste, qui paraît être la première partie du trait que nous avons sous le nois d'Aristote. Sur les Économiques d'Aristote, on peut consulter les éditions de Schneider, Leipsig, 1815, et de Göttling, Iéna, 1833, et surtout une dissertation de M. Schomann: Specimen observation mm in Theophratif acconomicam, et Philodemi libram IX de virtuibus et viiis, Gryphiswald, 1839, enfin, Philodemi richor, od. Gross, p. CAVI.

réguliers, tels que le produit des propriétés publiques; l'impôt foncier, les douanes, etc. 2° des ressources extraordinaires produites par les contributions imposées à des peuples vaincus 1, le butin, la rançon des prisonniers, et trop souvent la confiscation des biens de certaines classes de citoyens, ou des contributions extraordinaires. Cette seconde espèce de revenus jouait malheureusement le principal rôle dans les finances de la plupart des anciennes républiques. Dans le IIº livre des Économiques, qui se trouvent parmi les œuvres d'Aristote, et qui sont probablement le livre de Théophraste intitulé Politique de eirconstance, Iloλιτικά κατά καιρόν, il n'y a presque autre chose que des exemples d'expédients plus ou moins violents, plus ou moins frauduleux pour fairc entrer l'argent des particuliers dans le trésor public. Une grande partie de ces actes est empruntéeà l'administration tyrannique de l'un et l'autre Denys.

Avant de rassembler les faits de ce genre que l'histoige nous fournit, il faut avoir une idéc de la nature du numéraire en Sicile, et de sa valeur relative. Il y a deux choses à considérer dans l'évaluation des sommes énoncées : 1° ta valeur intrinsèque des monnaies anciennes comparées aux notres, ce qui résulte du poils des médailles antiques qui nous sont parvenues; a° la valeur relative du numéraire, ce qui ne peut jamais s'établir qu'approximativement, d'après le 'prix de certaines denrées de première nécessité. Les métaux précieux, l'or et l'argent, qui sont dévenus les principaux moyens d'échange et le signe habituel de la va-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une partie des Sicules payaient aux Syracusains un tribut qui fut augmenté après la destruction de Trinakia, olympiade LXXXV Diodore,

XII, δο : Και χρημάτων παρασκευάς έποιούντο, Φόρους άδροτέρους τοῖς ὑποτεταγμένοις Σικελοῖς ἐπιτιθέστες.

leur, étaient, dans l'origine, d'un usage beaucoup plus restreint. Quelques nations très-commerçantes paraissent même n'avoir pas fait usage d'argent monnayé. Les Grecs sont le peuple qui a contribué le plus à répandre l'usage du numéraire; mais chez eux, comme à Rome, les monnaies d'or n'ont été frappécs que fort tard, et ce métal était tirès-rare. Théopompe rapportait que les Lacédémoniens, ayant voulu dorer la figure d'une statue d'Apollon Amveléen, n'avaient pu se procurcr d'or qu'auprès de Crésus; et un peu plus tard, Hiéron de Syracuse chercha longtemps inutilement de l'or pour le trépied et la Victoire qu'il voulait consacrer à Apollon. Enfin, on lui indiqua un citoyen de Corinthe, qui avait amassé à la longue un trésor de ce métal, et qui le lui vendit. Hiéron lui envoya en échange un vaisseau chargé de blé et beaucoup d'antres présents 1. Les conditions de ce marché sont rapportées beaucoup trop vaguement pour nous donner une idée même approximative du prix de l'or à cette époque; elles montrent seulement qu'il n'était pas moins rare en Sicile que dans le reste de la Grèce. Diodore cite, il est vrai, une ruche en or consacrée par Dédale à Éryx 2, et le manteau d'or de la statue de Jupiter-Olympicn qu'Hippocrate respecta, lorsqu'il s'avança jusque sous les murs de Syracuse, et occupa le temple de Jupiter<sup>3</sup>. Mais l'usage des offrandes d'or massif retirait de la circulation le peu qui s'y trouvait. Il est probable que la monnaie que Démarète, femme de Gélon, fit frapper avec la couronne d'or dont les Carthaginois lui avaient fait présent, et qui porta son nom, fut la première monnaie d'or usitée à Syracuse 4. Toutefois la nature et la valeur du démarétion

<sup>1</sup> Théopompe, fr. 2195

<sup>2</sup> Diodore, IV, 78.

<sup>1</sup> Diod. X. fr.

<sup>4</sup> Sur le Δαμαρέτιον ου Δημαρέ-

est encore une question débattue entre les archéologues de premier rang1. Les colonies suivaient pour les monnaies comme pour les lois les usages de leur métropole. Ainsi deux systèmes monétaires durent être en usage en Sicile, celui des villes chalcidiennes, et eclui des colonies doriennes. Les premières introduisirent dans un partie de l'Italie et de la Sieile l'usage du talent euboique; aussi le trouve-t-on employé dans plusieurs transactions des Romains avec les autres peuples, et Hérodote, qui avait véeu à Thurium, compte également par talents euboiques. L'ancien système monétaire d'Égine, où furent frappées les premières monnaies greeques, avait été adopté à Corinthe et à Rhodes, d'où il passa dans les colonies doricunes de la Sicile. Deux passages d'Aristote, l'un de la République d'Agrigente, l'autre de la République d'Himéra, conservés dans Pollux 2, nous font connaître le nont, la valeur, et la division des mennaics siciliennes selon cet ancien système. Après avoir dit que les Agrigentins condamnaient à des amendes de 30 ou 50

τίου, voque Pollus, TN, 85; Hésychius; le scholiaste de Pindare, ol. n. v. ag, et Diodore, XI, 16; Καξες δινωθείου ότ' αύτδο διασύο τολόστοις χροαδου, σύμφαν Εξικούς το λιλθές αξι καλείσιο δαμαρότου» τοδτο δείχει άττικό δραγμός δέκα, ελιλθός δέ απρό τοῦς Σεκλώταια ἀπό τοῦ ςαθμοῦ γεστακοπόδερτος.

<sup>1</sup> M. le due de Luynes, dans les Annais dell'institute di corrisp, archesol, a émis l'opision qu'une des anciennes pièces décadrachunes de Syracuse est le démarcition, et feu OL Möller s'était rangé à ce sentiments. M. Becchi le combat dans sa Métrologie, mais tout en reconnaissant, d'après l'épigraphie de cette pièce, qu'elle remonte au temps de Gélon.

Pullus, W. A.: Apererhus et phat Angap sirrives waterla, papersion de l'Aquadron verritanne Aiques, étal-par II èt Airpa d'eneral d'Echée alpresier. En él Japopier valorais (doné de la pir Xunchieres valos dos godunies volos de par Sunchieres volos de la popier paisers, volos de l'Appa, de l'Echée de l'Echée (Appa, volos de l'Appa, volos de

livres, il ajoutait : « la livre (λέτρα) vaut une obole d'Égine, et les Sicéliotes nomment décalitré (Sexalerpou) le statère de Corinthe, qui vaut 10 oboles d'Égine. » On sait par Pollux que le talent d'Égine (de 6,000 drachmes) valait 10,000 drachmes d'Athènes 1, et, suivant cette proportion, 6 oboles on livres siciliennes valaient 10 oboles d'Athènes; et si l'on compte l'obole attique à raison de 15 centimes, l'obole d'Égine ou la livre sieilienne auraît été de 25 centimes. Ce nom de livre vient de ce que dans l'Italie, où l'argent était rare, le cuivre était la base de la monnaie. L'obole éginétique valait donc, à l'époque de son introduction en Sicile, une livre pesant de cuivre. Les Grecs de Sicile adoptèrent cette denomination de livre, et aussi la division duodécimale usitée en Italie. Aristote, dans un autre passage également conservé par Poliux, rapporte les noms de quelques-unes des subdivisions de la livre. C'étaient l'once, douzième partie de la livre, et qu'il évalue un chalque; le dixas ou 1 de livre, ou a chalques; le trixas ou 1; enfin la demi-livre ou 6 chalques. Cette évaluation d'Aristote, de 12 chalques pour la livre, n'est pas tout à fait rigoureuse; car le chalque, étant le huitième de l'obole, donnerait, pour le rapport de la livre sicilienne à l'obole attique, la proportion de q à 6 au lieu de 10 à 6. Mais cette différence est peu sensible dans des valeurs si minimes. Comme on le voit, l'ancien système sicilien correspondait, quant à ses divisions, au système romain antérieur à l'an 536 de Rome 2, où le denier était de 10 as, pesant chaeun une livre, et se divisait en douze onces. Quant aux poids, nous ne savons s'ils étaient égaux,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poliux, IX, 6: Τὸ μἐν ἀκθικὸν πελαυτού ἐξακισχιλίας ἐδύνατο δραχμὰς ἀκθικάς....τὸ δὲ αἰγιναῖου μυρίας.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez le Mémoire de M. Letronne sur l'évaluation des monnaies grecques et latines, p. 17 et suiv.

puisque la valeur de ces anciennes monnaies romaines n'est pas connue. Voici le tableau qui résulte des divers passages d'Aristote:

Décalitre (Jaxilinpor) = 10 oboles d'Égine ou 1 statère corinthien, de-

Livre (Arps) = 1 obole d'Égine = environ 12 chalques athéniens, as ou libella.

Demi-litre (εμίλιτρος) = 1/2 obole d'Égine = environ 6 chalques athéniens, simbellà.

Trixas (τριβία) = 1/4 d'obole d'Égine = environ 3 chalques athéniens, te-

Dixas (διξῖε) = 1/6 d'obole d'Égine = environ 2 chalques athéniens.

Once (οὐχαία) = 1/12 d'obole d'Égine = environ 1 chalque athénien, ματία.

Aristote citait encore une autre monnaie sicilienne, le ostiques (numang). Ce non qui, des villes grecques de la Sicile et de la Grande-Grèce, a passé chez les Latins, était d'origine hellénique et dérivait, comme νόμωσμα, de νόμως. La valeur du nummus sicilien est sujette à contestation, parce que nous ne savons pas à quelle époque il faut rapporter l'introduction de cette monnaie en Sicile, et que le pasage d'Aristote est altéré. Pollux, après avoir énuméré les divers talents, dit que le moins fort de tous était celui de Sicile, et qu'il valait, selon Aristote, dans les temps les plus anciens, 2θ et ensuite 12 nummus, et que le nummus valait τρία δμόλια. Ces deraiers mots, évidemment altérés, ont été cerrigés, avec beaucoup de probabilité, en τρία ἡμωσδύλια, c'est-à-dire 1; obole<sup>4</sup>. Si Aristote a entendo par la des oboles

Pollux, IX, 6: Ο δε νούμμος δοκεῖ μέν είναι Υωμαίων τούνομα τοῦ νομίσματος έςι δε Ελληνικόν, καὶ τῶν ἐν ἱταλία καὶ Σικελία Δωρείων.

Pollux, IX, 6 : To pértos otre

λικόν τέλαντον ελάχιςον Ισχνε τό μέν άρχαϊον, διέλρις απόλης λέγει, τέσσαρας καὶ είκοσι τοὺι νούμμους. Τό δε ύςερον, δυοκαίδενα. Δύνασθαι δὲ τὸν νόμμον ταίκ δμόλια (π.).

d'Athènes, ce que nous croyons, le voupuos aurait valu à peu près une obole d'Égine ou litra sicilienne 1. On a beaucoup discuté sur la valeur du talent sicilien 2; Festus dit qu'il était de 3 deniers 3; mais cela s'applique-t-il au talent de 24 ou à celui de 12 nummus? Et quelle était la valeur du denier romain à l'époque où remonte cette évaluation? La discussion de ces questions ardues nous entraînerait trop loin. Elles ont été éclaircies autant qu'elles peuvent l'être par M. Bœckh; dans ses Metrologische Untersuchungen 4. Du reste, on peut dire, avec Pollux, que c'est un objet de curiosité plus que d'utilité 5. En effet, cet ancien système cessa de très-bonne heure d'être en usage, et on n'en trouve pas d'exemple dans les auteurs anciens, sauf quelques passages des poètes comiques, où le mot λίτρα se rencontre, sans qu'on soit certain s'il a la valeur indiquée par Aristote; car ce nom se conserva en Sicile pour des sommes différentes.

Nous venons de dire que le système éginétique était tombé de bonne heure en désuétude en Sicile. Il y fut remplacé par celui d'Athènes. La prépondérance commerciale que cette ville avait acquise répardit l'usage de ses monnaies, et leur sys-

<sup>1</sup> Nous avons dit que la propettion de l'obole d'Égine à celle d'Athènes était de 6 à 10. Si nous prenons l'obole attique à 15° et l'obole d'Égine à 25°, le nummus valuit 3°, 1/2, et le talent de 12 mummus aurait valu 2°, 70°, et, d'après l'autre calçul, le décalitron ou 10 oboles d'Égine valait 3° 50°.

<sup>2</sup> Bentley, à l'occasion des lettres attribuées à Phalaris, a traité la question du talent sicilien, et en général des monnaies siciliennes, d'une manière approfondie.

<sup>3</sup> Festus, pag. 188, édit. Egger. «Neapolitanum sex denarium; syra-«cusarum trium denarium; Rhegi-«num victoristi.»

Metrologisce Untersuchungen uber Gewichte, Münzfüsse und Masse des altherthams in ihrem zusammenhauge von August Böeckh. Berlin, 1838.

Liv. IX, c. vι : Éχει μέν δή τι καὶ
 Φιλόκαλον ή τούτων γνώσιε.

tême fut adopté à Corinthe bien avant le temps de la guerre du Péloponnèse, L'examen des médailles de la Sicile montre qu'il en avait été de même dans cette île. Elles correspondent, par leur poids, aux drachmes, didrachmes et tétradrachmes attiques de 8-2°, 167; 164°, 333 et 3-28°, 167, 5-28°, préciser l'époque de l'introduction de se système, on peut le placer entre les olympiades tax et taxax. On le trouve, en elfet, employé déjà dans les médailles de Zancle, antérieures au règne d'Anaxilas, dont le type connu est un lièvre et un bigé de mulet, et sur d'autres monnaies que l'autiquité de la légende, tout à fait analogue à la description du casque d'liéron, peut faire regarder comme contemporaines de ce prince. Des pièces frappées sous l'ancien système ont pu néanmoins conjinuer à avoir cours longtemps après cette étoque.

Une curieuse inscription de Tauroménium 1, qui contient les comptes de recettes et de dépenses des jeur gymiques, nous fait connaître quelle était, à l'époque où elle fut gravée, la proportion entre la livre et le talent. Il en résulte que le talent sicilien était alors de 1 ao livres. Tauroménium n'ayant été fondée qu'en 358, cette inscription, si elle ne provient pas des ruines voisines de Naxos, ne pourrait être une autorité pour une époque antérieure à la moitié du 1v' siècle avant J. C. Mais il parait que ce rapport était déjà le même plusieurs siècles auparavant, puisque, dans l'inscription de Simonide sur le trépied de Gélon, il est dit qu'il vlait 50 callents et 1 of livres ½ foù il résulte qu'un talent sicilien

<sup>1</sup> Inscript. sicil.

Nous avons rapporté cette inscription p. 138. Les mots δαρετίου χρυσοῦ du sixième vers ont fort em-

barrassé les critiques, Bentley, sur les lettres de Phalaris, p. 259, voulait lire danaperiou, en mettant un peron au lieu d'un dantyle pour premier.

valait alors plus de 106 livres. Diodore évalue ce trépied à 16 talents attiques. M. Berckh explique cette évaluation en disant que Diodore n'a pas tenu compte des 106 livres, et qu'il a considéré le talent comme étant de 120 drachmes éginétiques. 50 talents auraient donc eu le poids de 6,000 drachmes d'Éginée, ou 10,000 drachmes stitiques, et d'après le rapport de l'or à l'argènt, comme dix à un , auraient vafu 100,000 drachmes attiques, ou, en d'autres termes, 16 talents 4/3. Le talent étant de 6,006 drachmes

A l'occasion des médailles siciliennes, nous devons dire quelques mots d'une opinion produite d'abord par Pedruzzi, Torremuss, Neumann', et adoptée même par Ekkel; con laquelle ce serait à Syracusc qu'on aurait frappé les médailles de Corinthe et de plusieurs de ses colonies. Cette proposition singulière était appuyée sur ce principe d'une application fréquente en numismatique, savoir : qu'un pays oit l'on trouve le plus fréquemment une médaille est celui où elle a été émise. Or les monnaies qui portent, d'un côté, la tête de Minerve, et de l'autre, le Pégase ou Ilsãos avec un koppa, marque de Corinthe, se rencontrent, en très-grande

pied. Totp (Ppistola critica is Suidans, p. 73, conserve depersios, qu'il regarde comme une contraction. Qued que minauscrita portent depersios, qu'il recon que Messelline [1.1, pigl., 233, appreuse. On peut dire, pour la juscifice, qu'e Golon vouleit expriser par la que ce trépiced provensis de l'or des Perses, qui arisient excidé te petie des Perses, qui arisient excidé te petie des Perses, qui arisient excidé et petie d'adrigne étaient d'alleurs la mori adrique d'adrigne étaient d'alleurs la mori anie d'er dont le cours était le plus étends. Du rest su, lui qu'il s'aguée des étends. Du rest su, lui qu'il s'aguée des

dariques ou de monnaies de Démarète, ou voit que le talent contenaît plus de cent livres, car les Sicéliotes énonçaient en premier le nombre le plus faible.

Neumann, Pop. et Beg: num. anecd. pag. 50 et suiv. art. Syracuse, el p. 230, art. Corinthe.

<sup>5</sup> Essai historique et critique sur les monnaies d'argent de la ligue achéenne, accompagné de recherches sur les monnaies de Corinthe, etc. Paris, 1825.

quantité, en Sieile, Mais M. Cousinery a fait ressortir ce qu'il y aurait d'insolite à ee qu'une ville aussi puissante que Corinthe n'eût pas frappé elle-même ses médailles, tandis qu'il n'y a rien que de très-naturel à ee qu'on en trouve un grand nombre dans des colonies comme celles de Sieile, d'où elle tirait beaucoup de produits. La même ehose a lieu en Macédoine et en Thrace pour les monnaies d'Athènes. Ce fait montre que la balance commerciale penehait en faveur de la Sieile, puisqu'une grande partie du numéraire de sa mère patrie vint s'y enterrer. Il est vrai aussi qu'à certaines époques, par exemple, au temps de Timoléon, Syraeuse, pour honorer sa métropole, reproduisit sur ses médailes le type de Corinthe, en y ajoutant quelques signes distinetifs. Il ne serait pas impossible qu'elle eût quelquefois, à cause de la faveur dont jouissaient les monnaies de Corinthe, contresait ses coins; mais c'est aller beaucoup trop loin de dire que toutes les monnaies au type de Corinthe ont été frappées en Sieile.

Nous n'avons pas assez de renseignements sur les finances de la Sicile avant le temps de Gélon, pour essayer d'en donteu nei déc. Elles provenaient des revenus du domaine de l'état, peut-être de la dîme, des droits de douane et des autres impôts réguliers. Gélon était déjà considéré comme un des princes les plus riches de la Grèce, et le nombre de troupes qu'il pouvait tehir sur pied en était une preuve évidente. La victoire sur les Carthaginois et le traité qui suivit augmentérent beaucoup la fortune publique. Diodore dit que les vaineus durent payer les frais de la guerre, évalués à 2,000 talents. C'est à peu près la somme que les Romains leur imposèrent après la première guerre punique, et pour laquelle on leur avait d'abord accordé

vingt aus. Il est probable que, du temps de Gélon, cette contribution de guerre sut aussi répartie en un certain nombre d'annuités. Selon l'usage général, Gélon consacra la dîme du butin fait sur les barbares à des usages religieux. Nous pouvons nous faire une idée de sa valeur par l'inscription de Simonide sur le trépied d'or consacré à Delphes par Gélon, où il est dit que ce trépied, qui valait 50 talents et 106 livres d'or, était la dime de la dime (en d'autres termes, la 100° partie du butin), qui se montait, par conséquent, à 5,088 talents siciliens et 40 livres, à raison de 120 livres au talent. Le reste de son règne et ceux de ses frères durent être à l'abri des embarras financiers. La période de liberté qui suivit l'expulsion de Thrasibule fut également un temps de grande prospérité; seulement, on pourrait accuser le gouvernement populaire d'avoir manqué de prévoyance en ne se formant pas une épargne; ce qui fait que, pendant la guerre des Athéniens, les finances de Syracusc étaient trèsépuisées et ne leur auraient pas permis de soutenir plus longtemps le siège 1. On peut objecter, cependant, qu'il y avait dans le temple de Jupiter Olympien des offrandes d'or d'une valeur considérable, que plus tard Denys, moins scrupuleux que Gélon et Nicias, ne se fit pas faute d'employer. Périclès, au commencement de la guerre du Péloponnèse, comptait parmi les ressources d'Athènes l'or qui décorait la statue de Minerve et que l'on remplacerait après la victoire 2; et certes il valait mieux consacrer au salut de

Thucydide, l. VII., 48. Nicias, qui était bien informé de l'état intérieur de Syracuse, exposait, dans le conseil des généraix, que les affaires des Syracusains étaient encore en plus mauvais état que les leurs.

<sup>3</sup> Thucyd. II. L'or qui couvrait la statue de Minerve pesait quarante talents, ou, selon les évaluations de M. Letronne, deux mille cent trentesix livres. (Considér. sur l'évaluation des monnaies er, et rom, p. 95.)

la patrie, dans les crisés imminentes, les offrandes des temples, que de les laisser s'accumuler au point d'exciter la cupidité, qui devint funeste au sanctuaire de Delphes.

Le règne de Denys nous fournit des détails assez eurieux sur les procédés financiers auxquels on avait recours dans les besoins d'argent. C'est un des principes de la tyrannie, selon Aristote 1, d'apauvrir les citovens pour que, occupés à gagner leur vie de chaque jour, ils n'aient pas le temps de conspirer. Tel fut, dit-il, le vrai motif qui fit élever les pyramides et les monuments consacrés par les Pisistratides 2. Aristote ajoute que, sous Denys, à Syraeuse, les impôts étaient portés au point de faire entrer en einq ans la fortune entière des eitoyens dans la caisse du fise3. Si ce fait est vrai, Denys avait laissé bien loin derrière lui Cypsélus, qui avait fait vœu de consacrer aux dicux, en dix ans, la fortune entière des Corinthiens, et leur en prenait chaque année un dixième 4. Théophraste, dans son livre des Expédients financiers, après avoir eité ce fait, dit que d'autres tyrans consacraient aux dépenses de la guerre l'argent des citoyens, comme Denys, qui ne se bornait pas à enlever la fortune des Syracusains, mais prodiguait la sienne propre pour des expéditions militaires, de peur que ses trésors ne vinssent à servir à ses ennemis5. La crainte de voir un de ses sujets s'enrichir, bien

<sup>1</sup> Aristote, Polit. VIII (5), ch. 1x,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez aussi Suidas, au mot Κυψελιδών ἀνάθημα, et les Œconomiques, I. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arist. Pol. VIII, g: Καὶ ἡ εἰσφορὰ τῶν ττλῶν, οἶον ἐν Συβρακούσαις: ἐν πέντε γὰρ έτεσιν ἐπὶ Διοννοῖον τὴν οὐσίαν ἀπασαν εἰσενπνοχέναι συνέδαινεν. Ce ſαὶt, ainsi généralisé, est bien

difficile à admettre. On pourrait conclure du moins, de cette assertion, que le ceas ou la révision du cadastre s'opérait tous les cinq ans à Syracuse. 4 Suidas, lieu cité.

Suidas, lieu cité. Καὶ γὰρ Θεό-Θραστος ἐν τῷ περὶ Καιρῶν ϐ΄ λέγει ιρθτων - Ετεροι δ'εἰς ἀνδραδέστερα καταδαπανῶντες, οἶον σΊρατιὰς ἐξάγοντες καὶ πολέμους ἐπαναιρούμετοι,

plus que les intérêts de la liberté commerciale, semble avoir dieté sa conduite envers cet homme dont parle Aristote. qui avait eu l'idée d'employer les fonds déposés chez lui à s'emparer du monopole des fers en Sicile, en accaparant tout le produit des diverses usines. Quand les marchands étrangers se présentèrent pour en acheter, sans faire une augmentation exagérée, il parvint à gagner 100 talents pour 50. Denys, instruit de cette spéculation, permit à l'individu d'emporter son bénéfice, mais lui défendit de séjourner plus longtemps à Syraeuse 1. Les quarante années environ que dura le règne de Denys l'Ancien furent une longue erise financière. Il débuta par doubler2 la solde des troupes mercenaires, et y pourvut en confisquant les biens des eitoyens les plus riches; mais cette ressource était transitoire, et la paye resta probablement fixée à ce taux élevé. Aussi, plus tard, pour calmer ses dix mille mercenaires, qui réclamaient leur solde arriérée, leur abandonna-t-il le riche territoire des Léontins. Nous n'avons pas besoin de rappeler les immenses travaux qu'il ordonna pour fortifier Syraeuse et garnir les arsenaux. Sans doute la population des campagnes qu'il avait rassemblée pour ces constructions, et qui fut occupée vingt jours, travaillait par corvées; car il n'aurait pupayer soixante mille ouvriers; mais les architectes et les maçons qui dirigeaient l'ouvrage devaient recevoir le prix de leur journée. Il attira aussi des ouvriers étrangers par des salaires élevés. Enfin, les métaux et autres matières nécessaires à la confection des armes et des vaisseaux, et dont

καθάπερ καὶ Διονόσιος ὁ τύρασνος. Εκείνος γάρ οὐ μόσον ώττο δαϊν τὰ τῶν άλλων καταναλίσκευν, αλλά καὶ τὰ αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὰ ὑπάργειν ἐζὸdean role infondationary, x. T. )

- Arist. Polit. I. 5.
  - 2 Diodore, XIII, q3.

une partie était tirée de l'étranger, devaient absorber des sommes énormes. Il était donc indispensable qu'il eût recours à des expédients. Le plus innocent fut sans doute de remplacer le manteau d'or de la statue de Jupiter par un manteau de laine, qui devait être, disait-il, plus chaud en hiver et plus léger en été1. Il enlevait aussi les couronnes, les coupes, les tables d'or et d'argent qu'il trouvait dans les temples. Il eut recours aux parures des dames syracusaines. Il paraît que, malgré l'ancienne loi somptuaire qui leur défendait de porter des bijoux , l'usage en était général. Démarète, femme de Gélon, lors de la première guerre punique, avait provoqué, par son exemple2, les Syracusaines à s'en dépouiller pour l'état. Denys s'en souvint, il convoqua une assemblée, et dit qu'il avait eu une apparition de Gérès, qui ordonnait que toutes les femmes consacrassent leurs bijoux dans son temple ; que les femmes de sa famille s'étaient déjà conformées aux volontés de la déesse, et qu'il engageait tout le monde à en faire autant, si l'on ne voulait pas se rendre coupable de sacrilége. La crainte des dieux et du tyran fit obéir ponctuellement à cette injonction; et, quand les bijoux furent déposés dans le temple, Denys s'en empara à titre d'emprunt. Au bout de quelque temps, les femmes s'étant remises à porter des ornements d'or, il ordonna que celles qui voudraient y être autorisées payeraient un impôt au temple de Cérès 3. Il eut aussi recours aux em-

Aristote, Œcon. Τὰ δ΄ ἰμάτια τὰ χρυσᾶ, καὶ τοὺς στεβάνους περιήρει τῶν ἀγαλμάτων, Φάσκου αὐτὰν καὶ κυΦότερα καὶ εὐωδέστερα δοῦναι, κ.τ.λ.

Φότερα καὶ εὐωθέστερα δοῦναι, κ.τ.λ. <sup>9</sup> Pollux, IX, 16. Nous avons rapporté plus haut, sur l'origine du démarétion, une tradition différente qui

ne détruit pas absolument celle-ci, Démarète syant pu faire frapper des monnaies avant et après la victoire, d'abord avec les bijoux des Syracusaines, ensuite avec l'or que les Carthaginois lui offriren.

Aristote, OEcon. II.

prunts. Gélon avait déjà prié les citoyens de lui prêter des sommes qu'il leur rendit fidèlement après la guerre 1. Denvs convoqua une assemblée et dit qu'il avait besoin d'argent pour s'emparer d'une ville, et pria les Syracusains de lui apporter chacun deux statères. Ceux-ci obéirent à regret; et, quelques jours après, Denys, comme si l'occasion était manquée, remit exactement à chacun son argent. Par là il reconquit la confiance et obtint, peu de temps après, une somme plus considérable, qu'il employa à la construction de galères 2. Une autre fois, comme on réclamait l'argent qu'on lui avait prêté, il contraignit ses créanciers à rapporter une somme égale à celle qu'ils avaient déjà donnée ; et. faisant frapper sur chaque pièce une contremarque, il prescrivit que la drachme ainsi marquée eût cours pour deux drachmes, et se prétendit libéré 3. Entré dans cette voie, il fit frapper une monnaie d'étain, dont il fit un grand éloge dans l'assemblée; et les Syracusains furent obligés de décréter qu'elle scrait reçue pour de l'argent\*. Mais toutes les ordonnances des gouvernements despotiques ne peuvent empêcher la dépréciation des monnaies altérées. A l'étranger, elles n'ont jamais que leur valeur réelle, et, dans le pays même, elles n'ont qu'une utilité de peu de temps : car le prix des denrées augmente en proportion, à moins que le gouvernement ne fixe un maximum, et alors celles-ci disparaissent des marchés, C'est ce dont, à la fin du dernier siècle, on a fait l'expérience en France. Denys, voyant que

Plut. apopb. et Arsénius, Violet. p. 173. Γέλων αίτῶν χρήματα τοὺς πολίτως, έπεὶ έδορυδιθήσαις αίτεῖν εἰπεν ώς ἀποδώσων καὶ ἀπέδωκε μετβὶ τὸν πόλεμων.

Arist. OEcon. II.

Arist. OEcon. II.

Arist. Œcon. II.—Polyen (I. IX, ch. vi) parle aussi de la monnaie d'étain de Denys, et dit qu'il avait donné à la draehme la valeur du tétradrachme.

les Syracusains ne nourrissaient plus de troupeaux, pour échapper à l'impôt dont ils étaient grevés, en promit l'exemption. Aussitôt, beaucoup de personnes achetèrent un grand nombre de bestiaux. Bientôt après, le droit fut rétabli. Les propriétaires, indignés, préférèrent tucr leur bétail; mais il désendit d'en abattre plus que pour la consommation jourpalière; et, comme on multipliait les sacrifices, il survint encore une défense d'immoler les femelles 1. Toutes ces ordonnauces vexatoires manquant en partie leur but. Denvs scignit de mettre en vente son riche mobilier. Cette occasion séduisante fit sortir de leur cachette bien des écus, sur lesquels le tyran mit la main, tout en retirant les objets mis aux enchères 2. N'ayant pu réaliser le projet qu'il avait, dit-on, conçu de piller le temple de Delphes 3, il se rabattit sur celui d'Agylla en Thyrrhénic, d'où il enleva, selon Diodore, 1000 talents, plus des objets précieux, dont la vente produisit encore 300 talents; somme qui paraîtra peu élevée si on la compare au prix d'une seule tapisserie consacrée dans le temple de Junon Lacinienne par le Sybarite Alcimène, et que Denys fit vendre à Carthage 120 talents4. A toutes ces sommes, on peut ajouter ce qu'il tira de la vente des prisonniers de Motya, les 300 talents que les Carthaginois lui remirent pour obtenir de se retirer dans leur patrie, et la vente des habitants de Rhégium, dont il extorqua d'abord, à titre de rançon, trois mines par tête 5. Mais, en

Arist. OEcon. II.

<sup>2</sup> Id. ibid. 3 Diodore, XV, 13.

Aristote, Mirabil. 5 g6. - Athé-

née, XII, 541, B.

Aristote, Œcon: II. — Selon

Diod. (XIV, 111), Denys rendit la

liberté à tous ceux qui payèreut nne mine pour rançon. Cette somme fuit aussi stipulée par Leptine pour le rachat des prisomiers thuriens. (Diod. XIV, 1021) À la prise de Panorme, les Romains cuigèreut deux mines par tête. (Diod. XXIII, 18.)

revanehe, après sa défaite, en 383, il fut obligé de payer 1000 talents aux Carthaginois; en sorte que son trésor, comme le tonneau des Danaides, ne s'emplissait jamais.

Nous nous sommes étendu sur les procédés de Denys l'Ancien, parce que tous les moyens astueieux et violents furent employés par lui pour se procurer de l'argent. Les confiscations et le sac des villes furent aussi l'une des priucipales ressources d'Agathocle; il y joignit une association avec les pirates; en sorte que la Sicile ne connut guère le bienfait d'une administration régulière que sous le règne d'Iliéron II.

## S IX. POPULATION 1.

Parmi les questions que soulève l'instoire ancienne, il n'en est peut-être pas de plus difficile à résoudre d'une ma-

1 Sur la population chez les anciens en général, en peut consulter Hume, Essai sur la population chez les anciens: - Sainte-Croix, sur la populatien de l'Attique, dans les Mém. de TAcad, des inscript, vol. XLVIII : -Clinton, Fasti hellenici, Append, mem. 22; - Backh, Économ. polit. des Athéniens, ch. vn; - Dureau de la Malle, Économie politique des Romains. -M. Letronne, dans son cours d'bistoire au Collége de France, année 1834 à 1835, a traité de la population ancienne de l'Egypte et des éléments généraux de semblables recherches. M. C. G. Zumpt a publié à Berlin, en 184s, un mémoire sur l'état de la population et de son accroissement chez les peuples de l'antiquité. (Ueber der Stand der Beval-

kerung.) Il s'attache à réfuter l'opinion de Gibbon, qui regardait le siècle des Antonins comme l'époque du plus grand accroissement de la population. M. Zumpt montre, au contraire, que la population grecque était déjà, depuis plusieurs siècles, dans un état d'affaiblissement dont il expose-les diverses eauses, et qui s'étendait à tout l'empire romain. On peut lire une analyse de ce mémoire dans la Revue de hibliographie analytique de septembre 1841. Le résultat de nos recherches sur la population de la Sicile s'accorde avec l'ensemble des vues de M. Zumpt; et, à l'époque où Syracuse et Agrigente jetaient le plus d'éclat, neus voyons déjà déeroître la population générale de la Sieile.

nière satisfaisante, que celles qui se rapportent à la population. On sait combien d'opinions contradictoires se sont produites sur la population de Rome, dont cependant le développement graduel et non interrompu semblait devoir présenter une série de témoignages concordant entre eux. Mais, en Sicile, la diversité des races, le mouvement des colonies, qui venaient y fonder des villes nouvelles ou se joindre aux établissements déjà existants; les alternatives de prospérité et de désastres, rendent toute évaluation générale à peu près impossible; car les révolutions fréquentes qui transportaient la suprématie d'une ville à l'autre, et quelquefois réunissaient dans l'une d'elles les habitants de plusieurs, ne permettent pas de combiner les indications partielles et qui se rapportent à des époques différentes. A ces difficultés, il faut joindre celle qui résulte de l'organisation de la société grecque, où, non-seulement les esclaves ne sont comptés pour rien, mais où les droits de citoyen n'étaient accordés que dans des circonstances rares aux domiciliés d'origine étrangère, qui formaient quelquesois une portion considérable de la population des villes. La production des céréales, qui sert souvent de base aux calculs statistiques, ne saurait nous conduire à des résultats positifs pour le temps des cotonics grecques; car nous savons que la Sicile produisait au delà de sa consommation: mais nous n'avons d'indications de la quantité de ses exportations en blé que depuis la conquête romaine, époque où la population hellénique de l'île était bien diminuée. Nous réunirons toutefois ici les données que peuvent fournir quelques passages des anciens et que nous rapporterons à cinq époques principales : 1º le siècle de l'établissement des colonies grecques; 2° le siècle de Gélon; 3º l'époque des conquêtes carthaginoises sous Denys l'Ancien;

4° le rétablissement de la liberté par Timoléon; 5° enfin l'époque de la conquête romaine.

Avant l'arrivée des Grecs, la Sicile était occupée par les Élymes, qui demeuraient à l'oceident, dans une contrée où ils se sont toujours maintenus; par les faibles débris des Sicanions, et principalement par les Sicules, qui habitaient, dans l'intérieur, des villes nombreuses, mais dont aucune ne paraît avoir été très-peuplée. La côte orientale, sur laquelle les Grecs formèrent leur premiers établissements, était à peu près abandonnée par suite des éruptions récentes de l'Etna. Enfin, les Phéniciens ou Carthaginois avaient sur les côtes divers comptoirs de commerce, et se réunirent dans les villes de Panorme, Motya et Solonte. Les colonies des Grecs peuvent se réduire à Naxos, Catane, Léontini, Rhégium, Himéra, Sélinonte, Syracuse, Géla, Agrigente et Camarina. Les autres villes occupées par les Grecs n'ont pas eu d'existence politique à part, et leur population a dû être comprise dans celle de leurs métropoles. Les premières expéditions conduites par Théoclès et par Archias ne pouvaient pas être très-nombreuses; mais, outre la progression rapide d'une population sollicitée de multiplier par la possession d'un territoire fertile, qui n'attend que des bras pour enrichir ses propriétaires, il dut se faire, pendant les temps qui suivirent ces premiers établissements, une émigration annuelle de nouveaux colons. Cependant le territoire des colonies grecques ne s'étendit jamais trèsloin de la côte. Au temps de la puissance de Gélon, nous voyons les Sicules occuper encore des terres jusqu'au pied de l'Etna, et Hiéron les leur enlever pour arrondir le territoire de Catane; mais ils les reprirent après l'expulsion de Thrasybule.

Nous ne croyons pas que, dans le temps de leur fondation, aucune des villes grecques de la Sicile, si ce n'est peut-être Syracuse, ait compté dix mille citoyens, ni même cinq mille, non-seulement par la difficulté de réunir une pareille quantité d'émigrants, à une époque où la Grèce envoyait des colonies dans toutes les directions; mais aussi d'après les idées des Grecs, qui ne croyaient pas qu'une cité trop nombreuse pût être bien administrée1. En effet, dans leur système, tout citoyen ayant une part directe au gouvernement, une assemblée dont le magistrat ne pouvait connaître tous les membres, où sa voix n'était pas facilement entendue de tous, n'était plus qu'une foule où le hasard avait plus d'empire que les lois. C'est pour demeurer dans les limites qu'elles s'étaient fixées, que nous veyons Zancle, Naxos, Syracuse, Géla fonder, à leur tour, les colonies d'Himéra; de Sélinonte, de Camarina, d'Agrigente. Le nombre de citoyens entre lesquels le territoire avait été partagé, dans l'origine, ne s'augmentait pas; mais autour d'eux se groupait une population nombreuse d'étrangers, de commerçants, d'artisans, qui vivaient de leur industrie et recevaient la loi de cette aristocratie plébéienne, tout adonnée à la politique et aux armes a. A Agrigente, les citovens ne formaient que le dixième de la population 3. La proportion changea lorsque les tyrans s'élevèrent dans la plupart des villes. Les droits civiques avaient perdu leur importance; la force militaire était devenue le point capital. Sous Phalaris et ses successeurs, sous Cléandre et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristote, Polit. l. IV (7), ch. 1v. Χαλεπόν, Ισως δ' αδύνατον εὐνομεῖοθαι τὸν λίαν πολυάνθρωπον [πόλιν].

<sup>\*</sup> Aristote, Polit. 1. IV (7), ch. IV.

Αναγκαΐον γὰρ ἐν ταῖε πόλεσιν ἰσως ὑπάρχειν καὶ δούλων ἀριθμόν πολλών καὶ μετοίκων καὶ ξένων. <sup>3</sup> Diod. XIII, 84.

Hippoerate, le nombre des citoyens d'Agrigente et de Géla s'augmenta beaucoup. A Syracuse, où la république se maintint plus longtemps, les géomores furent obligés de céder la ville aux domiciliés qu'ils n'avaient pas admis à la participation des droits. Les géomores furent ramenés par Gélon; mais, en même temps, il introduisit dix mille citovens nouveaux de Géla, des villes chalcidiennes et de la Grèce. Nous croyons qu'à compter de cette époque leur nombre peut être estimé à vingt mille, ee qui se rapporte à celui des citoyens d'Athènes, à laquelle Syracuse est ordinairement comparée 1. Agrigente, qui ne craignit pas de se mesurer, vers ce temps, avec Syracuse, devait avoir dès lors et conserva jusqu'à sa destruction une population égale. Hiéron établit aussi dix mille citoyens à Etna (Catane), à la place des anciens habitants, dont il réunit les restes à Léontini. Un élément d'appréciation nous est fourni, pour cette époque, par les offres de secours que Gélon avait faites aux Grecs. Il s'engageait, selon Hérodote, à leur fournir deux cents galères, vingt mille hoplites, deux mille cavaliers, autant de frondeurs et autant de cavalerie légère. Ces propositions ne furent pas réalisées à cause de l'invasion des Carthaginois en Sieile. Diodore 2 porte les forces que Gélon conduisit au secours d'Himéra à cinquante mille hommes d'infanterie et cinq mille chevaux. Il nous dit que l'armée de Théron était considérable aussi, mais sans rien préciser. En adoptant comme exact le chiffre de einquante-cinq mille hommes pour l'armée de Gélon, il ne faut pas oublier qu'à ce moment il avait le commandement en chef, et que les Sicules devaient entrer pour une bonne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thucydide, VII, 18: Συρακούστε..... ἀντικολιορικέν πόλιν οὐδέν έλάσσους αύτην το καθ΄ αὐτήν τον Αθηνών. — <sup>3</sup> Diod. XI, 21.

partie dans ce nombre. En effet, dans la deuxième guerre punique, lors du siége d'Himéra par Annibal, en 409, les Sicaniens et les Sicules, qui avaient pris parti pour les Carthaginois, leur fournirent vingt mille auxiliaires 1. Il faut songer aussi que, dans de pareilles guerres, les domiciliés, les artisans, peut-être même une partie des esclaves avaient dû être armés. En outre, Gélon avait pu tirer des troupes mercenaires d'Italie, quoique les historiens n'en fassent pas mention. Cette armée de cinquante mille hommes n'est donc pas en contradiction avec le nombre de vingt mille citoyens, que nous avons cru devoir attribuer à Syracuse. Les cinq mille hommes de cavalerie sont plus remarquables, parce qu'il n'est pas probable qu'il en soit venu de l'étranger; mais les Sicules possédaient beaucoup de chevaux. Les chevaliers étaient nombreux aussi dans les villes chalcidiennes, qui marchaient avec Gélon, à l'exception de Zancle, Cette dernière ville eut toujours une grande importance à cause de sa position et de son port; mais la population n'en devait pas être considérable, car, dans la suite, elle fut soumise bien des fois; et du temps de Denys l'Ancien, dans un moment où elle était dans toute sa force, elle ne put mettre sur pied que quatre mille hommes et quatre cents cavalicrs 2. Quant à Himéra, qui obéissait à Théron, et à Sélinonte, qui avait embrassé le parti des Carthaginois, et dont les ruines sont d'une imposante grandeur, leur population n'était pas très-nombreuse, comme nous pouvons en juger à l'époque de la conquête des barbares.

Au commencement du 1v° siècle avant J. G. les Carthaginois essayèrent de soumettre la Sicile et y réussirent en partie. Ces guerres nous fournissent quelques données sur

<sup>1</sup> Diod. XIII, 59. - 8 Ibid. XIV, 40.

l'état des cités grecques à cette époque. Sélinonte tomba la première. Elle avait, à ce moment, envoyé quelques vaisseaux, comme auxiliaires, aux Lacédémoniens. On peut évaluer à quelques centaines seulement ceux qui les montaient. Dans la guerre contre les Égestains (en 408); elle eut, selon Diodore, mille guerriers tués 1. Le nombre de ceux qui périrent en défendant les remparts, pendant les neuf jours de siège, n'est pas indiqué. Les combats avec proiectiles étant, dans ces temps, peu meurtriers, il n'est pas probable que la perte se soit élevée à plus de mille guerriers. A la prise de la ville, seize mille cadavres de tout sexe et de tout âge restèrent sur la place 2. Selon Diodore, il y eut cinq mille prisonniers, et deux mille six cents personnes se réfugièrent à Agrigente 8. Ainsi, la population de la ville ne devait pas se monter à beaucoup plus de vingt-cinq mille âmes. Quelque temps après, les débris des anciens habitants, joints à de nouveaux venus, se rétablirent à Sclinonte au nombre de six mille. A Himéra, les combattants. en y comprenant quatre mille hommes venus de Syracuse, n'étaient que dix mille. L'évacuation de la ville fut décidée, et la moitié des femmes et des enfants put être transportée sur trente-cinq galères. Les Carthaginois firent le reste prisonnier et massacrèrent tous les hommes; il s'en trouva trois mille. Dans la campagne suivante, les Carthaginois prirent Agrigente. Diodore a donné sur ce siége des détails que nous avons reproduits. Il nous apprend que l'on y comptait alors vingt mille Agrigentins et deux cent mille étrangers domiciliés. Forcés d'évacuer la ville, ils se dispersèrent en Sicile et en Italie. Dans la suite, le plus grand nombre revint demeurer dans ses anciens foyers, sous la suzeraineté

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diod. XIII, 44. -- <sup>2</sup> Ibid. 57. -- <sup>6</sup> Ibid. 58.

des Carthaginois, ainsi que les Géléens. Du temps d'Agathocle, nous voyons Agrigente mettre sur pied, avec quelques-unes desvilles voisines, une armée de dix mille hommes.

Les désastres d'une partie des villes grecques de la Sieile amenèrent à Syracuse de nouveaux habitants. Les troubles qui avaient suivi le renversement de la dynastie de Gélon avaient réduit d'environ sept mille hommes le nombre des citoyens de cette ville. Denys reprit le plan qu'Hiéron avait suivi, de concentrer à Syraeuse les habitants des cités voisines, et même de l'Italie, pour en faire la capitale de la Sieile. On l'a accusé d'avoir volontairement amené, dans ce but, la ruine d'Agrigente et de Géla. Il entreprit ensuite, à plusieurs reprises, de chasser les Carthaginois, et réunit jusqu'à quatre-vingt mille hommes de troupes; mais, comme c'étaient, en partie, des mercenaires étrangers, on n'en peut rien conclure sur la population de la Sieile. Pendant ce règne, Messine sut détruite par les barbares, et relevée par quelques milliers des anciens citoyens. Tyndarium, et plus tard Tauroménium, furent peuplées, la première de réfugiés messéniens, la seconde des débris des villes chalcidiennes; mais, au total, le nombre des Grees diminua beaucoup pendant cette période, et les évolutions qui suivirent acheverent de dévaster la Sieile.

Timoléon, après l'avoir délivrée des tyrans, rétablit à Syracuse, trente mille citoyens, dix mille à Agyrium, et quelques milliers à Agrigente et à Géla. Sous Agathocle, les guerres continuelles et les actes de tyrannie minèrent de nouveau la population; et les Campaniens, qui, dès le temps de Denys, avaient occupé quelques parties de la Sielle, s'y établirent de plus en plus aux dèpens des Grecs. Le règne d'Hiéron II suspendit pendant un demi-siècle cette marche décroissante i mais, après lui, son royaume ne tarda pas à être asservi, et le peu de troupes que les Grees, privés de secours étrangers, purent mettre en ligne, prouva l'affaiblissement de la race hellénique en Sicile. L'auteur de l'Économie politique des Romains évalue, d'après la production des céréales, la population de la Sicile entière sous les Romains à un million cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-douze habitants. L'ancien royaume d'Hiéron, où les Grees étaient en majorité, formait environ le tiers de la Sicile. On pourrait donc porter à quatre cent mille le reste des anciens colons.

#### 5 X. BELIGION.

Nous ignorons quelle était, avant l'arrivée des Grees, la religion des Sieules. Il est probable, vu le degré de leur civilisation, leurs émigrations et leur mélange avec d'autrès races, qu'ils n'avaient pas une théologic bien arrêtée, et qu'ils adoptérent aisément le culte des divinités importées par les Phéniciens et les Hellènes. Mais, en Sieile comme ailleurs, quelques phénomènes dans lesquels semblait se manifester une puissance surnaturelle étaient devenus l'objet d'une crainte superstitieuse et d'un culte que les Grees partagèrent. C'était d'abord l'Etna, dont la cime superbé domine la Sieile, et dont les feux souterrains fértilisent la campagne ou répandent la désolation ét la mort. On attribuait ess secousses aux efforts des Titans, accablés sous ses flancs par les dieux de l'Olympe. Un seud des géants; fils de

Panorme, lorsqu'elle lut prise par les Romains, en 254 avent J. C. comptait vingt-sept mille habitants, dont la

moitié fut vendre faute de rançon.

Dureau de la Malle, Économie politique des Romains, t. II, p. 380.

la Terre, avait échappé, disait-on, au poids de l'Etna et aux coups de la foudre : c'était Aristée, en qui la Sicile vénérait un des hienfaiteurs de l'agriculture 1.

Un autre lieu saint, non moins célèbre, était la fontaine des dieux ou héros Palici. Dans une plaine qui s'étend près d'Erycé, entre les territoires de Géla et de Catane, on vovait deux cratères de moyenne grandeur, mais d'où, par intervalles, s'élançait en bouillonnant, avec un bruit formidable, un jet d'eau naturel qui s'élevait à plusieurs coudées, en répandant une odeur sulfureuse, et retombait dans son propre cratère sans jamais déborder.2. Autour de ces sources miraculeuses, appelées Diyli, était une enceinte sacrée dont l'origine reculée se perd dans la nuit des temps. Elle était consacrée à deux jumeaux que l'on nommait Palici. Les mythologues disent qu'ils étaient fils de Jupiter et d'Etna ou Thalie. Cette nymphe étant devenue enceinte, et redoutant la jalousie de Junon, pria la Terre de la cacher dans son sein. Elle y donna le jour à deux jumeaux qui sortirent du sol et recurent les honneurs divins. Les serments faits dans leur sanctuaire étaient les plus redoutables; aussi, dans les contestations où l'on ne pouvait fournir de preuves, on était admis à y suppléer par un serment devant l'autel des Palici. Vêtu d'une simple tunique, la tête couronnée, celui dont on exigeait ce serment venait en lire la formule, en présence des prêtres du lieu, sur le bord du cratère. Les

4 Suides, au mot Αριςαίος. Οτι έν προς της Σικελίας τζι λεγομείνη Αδτερ, Αριςαίου μόνου τόν γέγαντα περισωθήναί Φασ: καὶ ούτε πέρ ουράνεοὶ ἐπ ἀπτὸν πλβεν-ρούτε Αίτνα ακέζει αὐτόν.— Voy. le schol. d'Apollonius, 1. II, v. 500. Aristote (de Mirab. \$ 57) décrit sinsi cetta source : Éca appira us és alla source : Éca appira source : avan é anapares téap de shor ét adgess, socs timb visi léderaux negalection actualoucidas de action, nat mobre set, vaire audiformu. parjures étaient engloutis dans ce goulfre ou frappés de écété; jamais ils n'échappaient à la vengeance divine. On dit que, dans l'origine, on immolait aux Palici des victimes humaines <sup>1</sup>, mais que, dans la suite, on les apaiss par d'autres offrandes : usage auquel Virgile fair allusion dans le vers Pinguis abi et placobilis ara Palici?. Ils rendaient aussi des oracles, et mirent fin à une disette qui désolait. la Sicile en indiquant un héros auquel on devait élever des autels <sup>3</sup>. Eschyle, dans la tragédie d'Etna, composée à l'occasion de la fondation, per Hiéron, de la ville de ce nom, avait rapporté la fable des dieux Palici. <sup>4</sup>.

C'est près de leur sanctuaire révéré que le prince des Sicules Ducétius avait transporté sa capitale, qui fut dé-

Le Mythographus vaticamus, publié par Ms\* A. Maï: «Hi primo humanis hostiis placabantur; pôstea « quibusdam sacris mitigati sont, et « corum immutata sacrificia. Ideo autem ara placabilis; quia corum miti-«gala sunt numina.»

<sup>2</sup> Virg. Æn. IX, v. 585.

Macrobé, Satura, V. 15: Nee sine divinationes et Palicorum templum; name cum Siciliam sterilis annus a-refecisset, divino Palicorum reas-ponso admoniti Siculi hero'enidad certum sacrificium celebraverusi, et reversi tubertas, Qua gratis Siculi comue genus frugum congesseruat in aram Palicorum; ex qua ubertate sara ipaa jängiis vocata est.»

"Macrobe (Satum, V), à l'occasion du vers de Virgile, nous a conservé plusieurs passages de Callins, de Polémou et de Xénagoras sur les Palici, et les vers suivants d'Eschyle (t. II, p. 193 de l'éd. de M. Boissonade):

Τί δήθεν αύτοις όνομα βνίσονται βροτοί; Σεμγούς Παλίκους Ζούς έθεται κα-

Σεμνούς Παλίπους Ζεύς έζειτας κα λεξν.

Η και Παλίπων ευλόγως μένει Φάτις: Πάλιν γαρ πεοφού έκ σκότους τόδ ές Φάος.

On veit qu'Esclayle, cédant à Îşmanis égli the répandise, das éyrmologies, a voulu trouver dans se langue l'originé d'ou som qu'il ni est étranger. Cette étymologie est répéteus pripuleurs grammatiries. Creuter Symbolique, t. II. (p. 203 qu'été pois par mont de l'annier de l'annier de l'annier de par M. Ebert (Dissrett, Seiler, p. 184, Si sous soinon-risquer, aporte tour, l'interprétation d'un mot si sacisin, nous le farion seuir de plate, désognisation d'un tentre désognisation d'un tentre désognisation de la terre dans la laugue tailque.

truite dans les guerres entre les Grees et les Sicules; mais, le temple fut respecté. Il s'élevait dans une belle campagne, et était orné de portiques et d'autres édifices. Jusque sous les Romains, ce lieu avait conservé son antique vénération. C'était un asile où les esclaves maltraités per leurs maîtres venaient chercher un refuge. On ne pouvait les en arracher violemment. Si on parvenait à les ramener par des promesses; les dieux Palici étaient pris à témoin; et telle était la religion de ce serment, qu'il était sans exemple, dit Diodore, qu'un maître l'eût transgressé envers son esclave. Le temple des Palici fut le rendez-vous des esclaves révoltés, au commencement de la seconde guerre servile en Sicile 1, et cette circonstance sut peut-être cause de la destruction du temple, dont on ne trouve plus de traces aujourd'hui. Fazello prétend qu'un lac qui marquait encore la place de la fontaine des Palici se dessécha de son temps ?

Une des divinités les plus anciennes et les plus vénérées de la Sieile était Adranos <sup>3</sup>. Ce dieu posédait plusieurs temples qui donnèrent naissance à des villes de même nom. Le plus célèbre de ces sanctuaires était voisin de l'Etna, au lieu où est aujourd'hui la petite ville d'Aderno, Hésychius nous apprend que, selon les plus antiques traditions;

Le Dois sarcé des Palici ful, preprier reader vieux des estades en Das 195 avant J. C. et cet auxi dans leur temple que leur. Hel Triphou consecra une cobe de pourpre en se faisant proclamer roi. On peut consulter, à ce sujet une note de M. Naudet à la page 56 de sa traduction du livre de Scrofunj : Histoire de la guerre des acteurs en Scile sous fre Romains.

<sup>3</sup> Fazello, décade I, I. 3.—Voyez anssi Dorville (Sicula, p. 167), où il rétablit ce nom dans plusieurs passages auciens altérés.

. 1. Sur Adranos, voyes Dorville, Sicula, p. 133; — Burminn, Namismata secula; — Ebert, Diss. 182, pag. 183. Cest à ce dieu que nous rapportons le nom propre sicilien Adramodors. Adranos était regardé comme le père des Palici, et l'on croit que c'est à lui que l'oracle de ces dieux fit élever un temple lors de la disette dont nous avons parlé précédemment. Denys l'Ancien construisit une ville près du sanctuaire d'Adranos, sur le penchant de l'Etna. C'est dans ce temple que Timoléon échappa miraculeusement à ses assassins. Plutarque nous apprend, à cette occasion, qu'Adranos était représenté tenant une pique à la main 1. Nymphodore avait parlé en détail de ce dieu, des miracles par lesquels il manifestait sa puissance, et de la bonté avec laquelle il exauçait les prières de ses suppliants. De tous ces détails, Ælien nous a seulement conservé des particularités sur les chiens que l'on nourrissait dans son bois sacré. Ces chiens, d'une race plus belle et plus grande que ceux de Molossie, n'étaient pas moins de mille. Ils fétaient et earessaient les hommes du pays et les étrangers qui venaient, le jour, dans le sanctuaire; et, la nuit, s'ils rencontraient quelque passant égaré ou pris de vin, ils le reconduisaient à sa demeure, avec un instinct surnaturel; mais, pour donner une leçon aux ivrognes, ils déchiraient leurs vêtements. Quant aux voleurs qu'ils rencontraient, ils les mettaient impitoyablement en pièces. Telle est l'historiette rapportée par Ælien2, et dont l'instinct admirable des chiens du mont Saint-Bernard peut faire admettre une partie. Ceux d'Adranos pouvaient être aussi de bons guides dans les sentiers de l'Etna. Ælien rapporte ailleurs 3 des détails tout semblables au sujet des chiens du temple de Vulcain, sur l'Etna; ce qui fait présumer qu'il s'agit du même dieu; et que les Grees avaient assimilé Adranos à Vulcain. Les my-

<sup>1</sup> Plutarque, Timoléon, S 14. — 2 Ælien, Histoire des animaux, XI, 70. — 3 Id. XI, 3.

thologues admettent plusieurs Vulcains, et disent que celui de Sicile était fils de Manto 1.

Il y avait dans la ville d'Hybla, surnommée Mégare ou Galéotis, un temple très-vénéré, dont les prêtres interprétaient les présages et les songes. Nous avons sur ce sujet des passages assez nombreux, mais peu précis, des anciens. Le nom d'Ilybia, commun à plusieurs villes de la Sicile, et même de l'Italie, venait, selon Étienne de Byzance; d'un ancien roi du pays, du nom d'Hyblus2. Dans l'une, se fixa Galéus, fils d'Apollon et de Thémisto, fille de Zabius, roi des Hyperboréens. Il paraît résulter d'un passage d'Étienne de Byzance, altéré par l'abréviateur, que Galéus et Telmissuso Hyperboréens et peut-être frères, étaient venus consulter l'oracle de Dodone. Le dieu leur fit une réponse à peu près pareille à celle que recurent Lacius et Antiphème, fondateur de Géla, c'est-à-dire qu'il envoya l'un au couchant, l'autre à l'aurore. Telmissus fonda en Carie une ville avec un temple d'Apollon Telmisséen; Galéus vint en Sicile, et donna de même son nom à un temple d'Apollon; nommé quelquefois aussi Hybléen 3. Les desservants de ce temple, que l'on désignait sous le nom de Galéotes; figurent dans l'histoire de Sicile. Ainsi la mère de Denys le Tyran, ayant rêvé, pendant sa grossesse, qu'elle donnait le jour à un petit satyre, fit venir ces devins, interpretes portentorum, dit Cicerour, qui Galeotæ tum in Sicilia nominabantara, et ils lui prédirent, au témoignage de Philistus,

Lydus, de Messibus, \$ 3, Térapros Hossolos à Marrous à σικελιώτης.

Étienne de Byzance : Τόλαι,
 Étienne de Byzance. Γαλεύται,
 έθνος ἐν Σικελίς [ἡ ἐν τῆ Αττικῆ] ἀπὸ Γαλεοῦ τοῦ νἱοῦ Απόλλονος καὶ Θε-

μιστούς, της Δυγατρός Σαδίου του βασιλέως των Τπερδορέων. — Id, Τελ-

<sup>4</sup> Cicéron, de Divinat. I., 20. — Philistus, fr. 47, ed. Gaffer.

que son fils serait très-célèbre parmi les Grecs et constainment heureux. Le même historien ràpportait encore une autre prédiction des Galôcots à Denys 1. Les comiques auciens ont quelquafois joué sur la signification des noms de Galès et Galéots, qui désignent une espèce de poisson de mer et un l'écard 3: Pausanias, en décrivant aine statue de Jupiter à Olympie, offrande de ces Hybléens, parte d'un temple de la divinité hybléenne très-honoré par les Siéchotes 3. Il y avait aussi sur l'Etna un temple de Galatée, dont Philoxène a fait une nymphe aimée de Polyphème, mais qui, selon Duris, était la déesse du laitage (Taba) et des troupeaux 4.

Plusieurs tieux hauts fortifiés, nommés Cronia, rappelaient en Sicile le règne de Cronos ou Saturne<sup>3</sup>. Le mythe gree, d'après lequel ce dieu fut détrôné par Jupiter, trouve ici une explication facile; car le culte de Saturné, très-

Cicéron, de Divinat. 1, 32. — Pline, Hist. nat. VIII, 64. — Elien, Hist. div. XII, 46.

Ét. de Bysance au mot Γαλεώται: Γαλεὸς δὲ καὶ ὁ ἀσκαλαδώτης · Φιλώλλιος Αδρη:

Ο πάππος θε μοι γαλεός πετρίας. Ισως διά πο πεποικίλθαι παίζων. Καὶ Αρχιππος Ιχθύσι

Τι λέγεις σύ μάντις; — Είσι γὰρ . Θάλάσσιοι

Γαλεοί γε πάντων μάντεων σοζώτατος.

Pausanias, Élide. V, 23 : Kal leτόν σφισιν Τόλαίας ἐσθι Θεοῦ, παρά

Pausanias, Elide, V, 33 r Kal lepobr officier Tolains 2011 3000, dapà Zurkhortös kopr tiples.... Tepátur yap offis nal éverples Ollicos ó Apxoperidos Gnotes Etyay nal publiola escreteix tim ér Zinelig Bappubliola escreteix tim ér Zinelig BapSápar προσκείσθαι. On pent voir dans Súidas, au mot ἀκέσματα μα carieux passage d'un auteur anonyme sur les Γαλεόται, d'après lequel Minos aurait eu recours à un de ces thauma-

rait du recours à un de ces thaumaturges pour ressusciter Glaucus. Consultez l'article l'edoras, par M. Hase, dans la nouv. édit du Thesaurus ling. graca et le Mus. Pio-Clem. t. III., p. 58.

• Scholisate de Théoce. id. VI. Acôpie Spenu de Tre effocitge ión Sepapateur sal voi yadantos noble trobe de Ariny el Micrania (pode de Ariny el Micrania). Obdotavo de Ariny el Micrania (pode de Ariny el Micrania). Obdotavo de Ariny el Micrania (pode de Ariny el Micrania). Aci più después de la constanta de Ariny el Micrania (pode de Ariny el Micrania (pode de Ariny el Micrania).

Diod. III, 61; XV, 16.

Зо.

répandu dans tout l'Occident quand les Phéniciens y dominaient, cessa à l'arrivée des Gress. Ils megligèrent aussi Vulcain<sup>2</sup> dont les forges, selon quelques traditions, étafent sous l'Etna, et qui continua d'être fort honoré dans les lles voisines occupées par les Phéniciens. Les mours inhappitalières de ce peuple ont peut-être settles donné lieu à la fable des Cydopes et des Lestrygons.

Neptuge čtaji adoré en Sieile dès la plus hatute antiquité; puisque son temple, sur le prodiontoire Pélorias, avait selou Hésiode, été coissacré par Orion, qui bâtit pour le roi Zanchus la jetée du port de Zancle? Les Grees ne se monterent pas moios dévois pour le dieu des mers, dont l'image figure sur les médailles de Syracuse du temps d'Héréos II.

The serait superflu de nous arcêter à raconter l'enlèvement de Proserpine par Plutor, dans la plaine d'Enna; et les coures de Cerès à la recheche de sa fille. Les Grees rapportent ectte fablé déblère avec un accord assez rare, dans leurs traditions religienses. Le mythe de Cérès dennant aux hommes les fruits de la terre et les lois, et le mythe d'Isis, offrent une analogie fréppante qui n'a pas échappé saux auciens. Mais si ces légendes ont passe d'Egypte en Grée; comment le lieu de la scheré a-t-il été transporté en Sicile 2 Le civilisation de la Grée par l'Egypte fut long-temps idmise sans contestation; mais un examen plus attentif à lui reconnâtire que les rapports entre les deux pays ne sont pas vaissi intimes qu'ils reussent été si des colonies avaient porte directement la religion, des jissitutions, les sciences, de la vallée du Nil dans l'Attique. L'entremise des-

Il y a dans lés ruines d'Agrigente un temple qui était, dit-on, consacré à Vulcain; mais on a plusieurs rai-

sons de le cuoire d'époque romaine. (Serra di Falco, t. HI; p. 29 et 83. 2 Diodore, IV, 85.

Phéniciens est manifesté par l'adoption de leur écriture; et si, comme tout porte à le croire, leurs établissements en Sicilo remontent à une haute antiquité, rien n'empêche de croire que l'Attique ait reçu eu effet de cette île, comme nous l'avons della dit, les dons de Cerès et son culte. Par · la même cause, les Grees y placent la scène de plusieurs de feurs légendes réligieuses. Celle d'Hercule, auquel les Grees ont assimilé un béros thébain, peut one considérée comme le récit allégorique de toutes les expeditions des Phéniciens dans la Méditerranée, Diodoce de Sicile racorite avec complaisance le voyage d'Hercule et ses actions en Sicile . En-ramenant les bœufs-de Géryon, il passa d'Italie au cap Pelorias, et suivit la côte jusqu'à Eryx. Dans ce trajet, les nymphes firent jaillir pour lui les thermes d'Himera et . ceux d'Égeste, à la demande de Minerve, qui était la protectrice d'Hercule, el se plaisait en Sicile, ainsi que les antres déesses vierges, qui souvent y travaillaient ensemble à broder le manteau de Jupiter. Le pays d'Iliméra était consacre à Minerve (Abjun), et, jusqu'au temps de Diodore, na lieu près de cette ville portait le nom d'Athénaon. Diane possédait les environs de Syracuse, dont l'ile avait recu d'elle le nom d'Ortygie. Proserpine so plaisait aurtout à Enne, et. depuis son enlèvement par Pluton, l'île entière lui fut dohnée comme présent de noces 2. Arrivé à Eryx, Hercule, lutta contre le roi de cetté contrée, fils de Venus et de Butes. fa possession du pays devait être le prix du combat, Hercule

Diodoro, IV, a3.
Selon Simonide (ou peut-étre Timonide), cité par le scholiasse de Théocrite (id. 1, 65), Vulçain et Cecés se disputèrent la possession de la Sielle en présence d'Etna; allégorie ingeniruse, mais qui a une couleur un peu moderne. Lipprilms de gr ro terl Ercchies Altury Ensu arivai Houseo gai dipentrari neri tie xupas épisarlas.

fut vainqueur, et, bien des siècles après, un de ses descendants, Doriée, fils d'Anaxandride, roi de Sparte, vint revendiquer cet héritage. Le titre de fils de Vénus, donné dans ce récit à Éryx, indique l'antiquité du culte de Vénus Érycine, dont nous parlerons tout à l'heure. Parvenu près des lieux où s'éleva depuis Syracuse, Hercule apprit des habitants tout ce qui se rapportait au rapt de Proserpine, et offrit un sacrifice aux déesses. Il institua aussi une fête annuelle en l'honneur de la compagne de Proserpine, Cyane, et immola un bout près de la fontaine qui porte son nom . Les Syraeusains conservèrent fidèlement ces usages. Près d'Ortygie les nymphes produisirent, en l'honneur de Diane, là belle fontaine Aréthuse, si célèbre par la tradition poétique d'après laquelle l'Alphée, qui se perd dans les sables de l'Étide, franchit les mers pour s'unir à ses ondes 2. Les poissons de cette fontaine, remarquables par leur grosseur, étaient sacrés; et l'on assurait que les habitants qui, dans le temps de la guerre, avaient eu l'audace de s'en nourrir, avaient été punis de ce sacrilège. D'Ortygie, Hercule revint en traversant l'intérieur de la Sicile, où il eut des combats à soutenir contre les Sicaniens. Il tua Leucaspis et plusieurs autres de leurs chels les plus illustres, qui obtinrent dans la suite les honneurs héroiques . Les habitants d'Agyrium,

1 Diodore, IV, 23. — La fontaine. Cyané se nomme aujourd'hui l'oschiodella l'issa: Il ne l'aut pas la confondre seco l'orchio della Zilica, qui est la selburé Argabuse.

« Duesques suteurs anciens ont cru devoir combattre sérieusement la tradition relative à l'Alphées (Sur Aréthuse, voyei Dorville, Sicula, p. 197 et saiv.) ? Diodote, V, 3. Plusieurs numismates pensent que ce sont ces poissons sacrés qui figurent dans le champ des médailles de Syracuse, autour de la tête d'Archinuse.

Djodore (IV, 23) les nomme Actionnis, Hodonpéres, Boccoris, Proyaris, Koyaiss et Kooridis. Des drachmes de Syricuse, signées du graveur Espaéaus, on pour trpe un

dans le pays des Léontins, accueillirent Hèrcule avec empressement et, les premiers, lut rendirent les honneurs divins. En reconnaissance, Hercule laissa chez eux des traces de son passage. Il creusa pour eux un étang de quatre stades d'étendue, et, par un prodige, les pieds de ses bœufs laisserent une empreinte sur les rochers de la route comme sur une cire molle. On les conserva dans une enceinte saerée, qui porta le nom de Géryon. On institua pour lui des jeux hippiques et gymniques, et des banquets, que les hommes libres et les esclaves célébraient avec empressement. A son temple, on joignit celui de son neveu et conpagnon d'armes, Iolas, auquel on faisait des sacrifices annuels, Les habitants d'Agyrium laissaient croître leurs cheveux, depuis leur naissance, jusqu'au jour où ils accomplissaient, en l'honneur d'Iolas, un sacrifice solennel; et si quelqu'un osait se soustraire à cette obligation, la colère divine ne manquait pas de se manifester : le coupable restait sans voix jusqu'à ce qu'il cut fait le sacrifice, ou donné caution de son accomplissement. Tous ces usages se conservaient encore au temps de Diodore 1, long temps après Évhémère; dont le livre ne paraît pas avoir cu beaucoup d'influence sur les opinions de ses concitoyens, Hercule avait aussi un temple à Messine, en deliors des murs. Il y était connu sous le surnom de Mantieles, qui lui venait, selon Pausanias, d'un des chefs de la colonie messenienne?. A Ágrigente il avait un temple très-vénéré, situé près du forum 5. En un mot, il est peu de villes de la Sicile où il

heros combattant, avec la légende ΛΕΥΚΑΣΠΙΣ.

Diodore, IV, 24.

Pausanias, Messen. cb. xxiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cicéron, Verr. IV, 13. Herculis templum est apud Agrigentinos, non longe a foro, sane sanctum apud illos et religiosum.

ne fut honoré, comme le témoignent les inscriptions et les médailles .

Le temple de Vénus Erycine, en Sicile, passait pour un des plus anciens et des plus riches sanctuaires de cette déesse, et ne le céduit pas même à célui de Paphos 2. Diodore en attribue la fondation à Eryx, fils de Butés et de Venus 3. Dédale y fit des constructions dont nous parlerons en même temps que des autres monuments de la Sicile. Enée ajouta de nouveaux honneurs au culte que recevait sa mère. Les Carthaginois, longtemps maîtres de cette côte, respectèrent le temple, et les Romains, comme descendants d'Enée; lui accordèrent de grands privilèges. Les consuls et les préteurs, à leur arrivée dans cette province, manquaient rarement de visiter le temple de Venus, où leur gravité s'humanisait un peu. Dix-sept des villes de Sielle concouraient à son entretien, et une garnison de deux cents hommes le protégeait 4. Ælien 5 parle aussi des riches offrandes, des colliers et des bagues d'or et d'argent . qui y étaient consacrés en profusion, et dont, pendant fa guerre, le Carthaginois Hamiltear aurait use pour payer ses

Un autel trouvé à Cephalachium en 1766, et public dans Castelli (laser, Sic. pag. 5), contient une dédicace à Hercule. (La première ligne est effacée.)

FOY HOAY [AI] NOT KAI OI AAAOI HOAR [TAI] HPAKAEL

Les médailles de Cephaledium porteut la tête d'Hercule, et, au revers, la massue, le carquois et la peau de lion. La figure ou les attributs d'Hercule se voient sur des médailles d'acta de Longona, se Panorme, de Syracusé, de Therma.

. <sup>3</sup> D'autres disent de Neptune et de Véuus. (Voyer Apollodore, Bibl. II, 5. — Mydhoğr. Vatican. I., 93.) Butès, fils de Telleou, étant un des Argonautes. (Apollod. Bibl. I., 9.)

Liodore, IV, 83.

\*\*Ellen, de Naturn animal. 1 X.

soldats, ce dont il fut puni par une mort violente. Ce sacrilége, que Polybe impute aux Gaulois!, serait, selon le dévot Ælien , la cause de l'abaissement de Carthage. Cet auteur décrit ensuite à sa manière, c'est-à-diré en prodiguant le merveilleux, l'autel de la déesse où l'on était admis tous les jours à sacrifier, et qui, malgré la flamme qui y brûlait sans cesse, se couvrait chaque nuit d'un frais gazon. Les victimes venaient d'elles-mêmes et sans contrainte se faire égorger. Désirait-on une brebis, un chevreau, un bœuf, l'animal accourait; et, pour surcroît de miracle; la desse veillait-elle-même à ce que ses viotimes fussent exactement payées. Si quelque dévot parcimonieux ne déposait pas te prix convenable, l'animal s'échappait et le sacrifice ne ponyait s'accomplir. Ælien? et Athénée? nous font connaître la fête du départ et du retour de Vénus ( àvayory a et καταγώγια). Tous les ans, la déesse se rendait en Libve; ce dont on était averti par l'absence des nombreuses colombes qui peuplaient ordinairement un bois sacré. Après neufjours, on les voyait revenir de la mer Libyque, à la suite d'une colombe pourpre et or, telle qu'Homère et Anacreon de Ccos peignent cette déesse. La célébrité du temple de Vémus Érycine en avait fait élever en d'autres lieux sous ce même surnom. Pausanias 4 avait vu chez les Psophidiens d'Arcadie les ruines d'un ancien temple de cette divinité, bati, disait-on, par les fils de Psophis, fils d'Eryx. Le cuite de Venus Erycine fut aussi introduit à Rome l'an 337. (216 avant J. C.), à l'occasion des désastres dans la guerre d'Annibal, Les divres sibyllins, consultés, prescrivirent de consacrer un sanctuaire à cette déesse, et il fut inauguré par

Athénée, IX, p. 395.
Pausan, Arcad, VIII, 24.

Q. Fabius Maximus<sup>1</sup>. Ségeste honorait une Vénus Uranie?; Catane. Vénus Victrix <sup>3</sup>; et Syracuse. la Vénus Callipyge <sup>4</sup>.

Un temple de Vérius avait été aussi élevé, par les Ceétois, à Minoa, sur le tombeau de leur roi, et fut honoré pendant plusieurs générations. Les Crétois venus avec Miros, au quel se réunit la colonie de Mérionès, introdusirent en Sicile le culte des Désses mères, e esté-dire des nourrices de Jupiter, dans la ville d'Engyon, où ils sétaient fixès. Dans-la suite, les cités-volsines adoptèrent, d'après l'avig des oracles, ce culte nouveau, et la richesse des offrandes permit d'élever à grands frais dans cette ville un temple magnifique, que, hien des siècles après, Scipion l'Africain décora de ses trophées.

Le premier soin des Grees, en abordant en Sielle, avait été d'élever, sur la côte obt ils fondèrent Naxos, l'autel d'Apollon Arshégète ou Conducteus. Ils transportèrent dans leurs nouveaux établissements le culte des dieux de leur

1 Tite-Live, XXII. 9. — Castelli Haur. Sc. p. 10, 281 et 89) rapporte trois inscriptions, dont une en gree, relatives à Vénus Ergeine. On peut cornsilte les Distratacioni. riguardanti il culto di Venere Ericina par Ambe. Balbi, Turin, 1834.

2 Castelli Barer, p. 23, donne une

inscription grecque trouvée dans les ruines de Ségeste, qui contient une dédicace ADPOAITAI OTPANIAI. 2 Castelli, p. 10, Insch. di Catage. Veneri Victrici Hyblensi C. Public. Donatus. D. D. >

Le recueil de proverbes du Vatican (Append. I, 40) parle d'un temple de Vénus à Naxos : Ĥν δὲ ἐν τῆ σικελικῆ Natu reperos entradarono Appolirus, er à perada aldon diéxers.

Sur l'érigine du surnom de Vé-

nus Callippge, yoyer Athenée, l. XIII.

— S. Clément d'Alox. Αδικολίτο με gentes: ΚαΙ Καλλιπόγω Βύουσι Σωρακούσιοι, ήν Νίκανδρος ό ποιπτής καλλληγόρουν που πέκληκτες.

Diodore, IV, 79. — Cipéron , Verr. IV, 44. « Matris magne fanunt

\*apud Enguinos est. \*
Sur le custe d'Apollon Archégète, on peut consulter Thucydide, 3iv. VI. 3; Callinaque, Hymne à Apollon, v. 56, st. les Commentaires de Spanheim. Les Uninciens, dans patrie. Il seruit superflu d'énumérer sei tous les temples qu'ils élevèrent. Nous avons cu souvent éccusion de mentoniner celui de Jupiter Olympien à Syraquise. Cette ville renfermait aussi les hierons d'Apollon et d'Esculper, qui pris le nom de Téménite; celui de Diane Ortygie; celui de la Fortune, "Téyn", qui donna sen nom à l'un des quartiers de cette immense ville; ceux de Bacchus', que les Romains nomment Liber, et d'Aristee', invénteur de l'hoile; un magnifique temple de Minerve situé dans l'île, et celui de Cerès nommée Sito par les Syraccasins', et de sa fille. Les Carthagnios, qu'i avaient pillé ce sanctuaire, dans le siège de 395, attribuèrent les calamités qu'ils éprouver nt bientit après au courroux des déesses, et introduisirent leur cutte à Carthage, où il avait été fungarquois inconur.

Les divinités secondaires n'étaient pas oubliées à Syracuse; on y adorait Hercule, Aréthuse, Cyané, l'Anapus',

ichrs colodies, randaient un culta analogue à Hercule Conducteur, témois l'inscription bilingue de Malie...) Acordines nai Espanier el Topici Ilpaakal Agyprient.— Les médailles de Tautuméniani, ville qui ramplaça Nazos, portent souvent la téte ti'à. politon l'aurée avec l'épigraphe AP-XAFEFAX:

\* Elien, Hist. die. 1, 27: Afyeru

de in Ziezki, dibrigazian kepip eirus,

de kroofe Aghan de hurregen. And

nee (H), p. 100 il Hepi röw derver

röw köpunteum von tris kroofs nakon
petra Adungson nal Justiker. Nakon
yder il Gebr megd Xipantolious rugians,

de, de wich Hakhama laopel in ref- neel

1 Diodore, XIV, 63 et 77, . 5 Elien, Far. Hist. 11, 33 : Ep Erκελίη δέ Συρακούσιοι μέν του Ανακου dudpi einagar, the de Konste anytheyorande elgéri érlungar. - Benncoup. de villes de Sicile devaient leur nom aux flenves sue lesquels elles étaient bâties, et presque tous étaient l'objet d'un cuite. Cic. Verr. IV, 44 c Chry-« sas est amnis, qui per Assorinorum agros finit; is apud illos habetur deus et religione maxima colitur. · Panumejus ést in agro proptér ipsum d Viami, qua Assoró itur Ennam : in co «Chryste est simufacrum præclare · factum è mermore. .-- Ce dieu, tenant nne corne d'abondance, figure sur les médailles latines d'Assorus.

les Muse. Timoléon avait érigé un autel au Bon Génie en reconnaissance des fayeurs de la Fortante . Les harcs du pays recevaient aussi les botmeurs religious. Ge eutre était approuvé par Pythagene ?, il s'adressait d'abond aux fondateurs, des colonies, et. pour l'obtenir, litéron fonda la ville d'Etna . Les Syracusains décentérent aussi ces houmeurs à Dioclès, auteur de leur législation .

Les autres villes grecques ne nous officiaient qu'une repetition de ce qui avait lieu à Syracuse, si ce n'est agrigente, qui mérite que nous nous y arrêtions un instant. Sur fa montagne qui domine-cette ville delevarent les trimples de binerve et de Jupiter Atabyrien 3. Le cuile de ces divinités citat emprantes d'ille de Mholes, dont les Agrigentins épient origiunires, D'après la tradition religieuse. Le Soleil quait dit aux babitants de Rhodes et à ceux de l'Attique que Minerve habiteant chec can't qui següfernient les paremiers à cette déesse, Les Rhodiens, par trop de précipitation, perdirent l'avantage. Ils n'en devèrent pas moins à Lindus in temple à Minerve, diaps lequel ils observèrent à contume de me point allumer de leu sur l'autel, comme cela était arrivé,

Epitarque (Hiptor) broise deservice (Sopial Algorithment Sopial Algorithment Sopial Algorithment Sopial Algorithment deservice des Pala Ingere par Lamblaque, de Vide de Pala Ingere par Lamblaque, de Vide de Pala Ingere par Lamblaque, de Pala Algorithment deservice de la combination de la company de la company de la combination de la company de la combination de la company de la company de la company de la company de la combination de la company de la compa

Algodore, XIII. 35
"Doybe, IX, o. 1, Eed M rig mapopia, Abruk inpin edireji mid kilo
Arathesio". Chawer (Schim emblan):

"Rilo ed Michael popia edireji mid kilo
Arathesio". Chawer (Schim emblan):

"Rilo ed Michael popia edireji mid kilo
Jene i Agricustini parni i perilini. 35-3)

"Beccur Alafricini parni i perilini. edireji de perilini perilini perilini edireji de perilini perilini edireji de perilini perilini perilini edireji de perilini perilini perilini de Pindare ed Ulcimune de Byanace,

qui cianti "I", in ed I gatte Timber

qu'attashyrham jugati mue montangue

roisina d'Agrigorier, et api, une montangue

per oubli dans le premier sacrifice. Cadmus consacra, dans ce temple de Minerve; des offrandes avec une inscription en lettres pheniciennes Le culte de Jupiter fut introduit un penplus tard à Rhodes par Althemenes, petit-fils de Minos, qui y conduisit une colonie crétoise, et qui baut le temple de Jupiter sur le mont Atabyres d'où l'on apercevait la Crète: Le scholiaste de Pradare nous a conservé une particularité, curieuse sur ce temple. On y voyait des bœufs d'airain qui mugissaient, lorsque Rhodes était menacée de quelque calamité. On est amené à établir un rapprochement entre ces faureaux d'airain et cehu de Phalaris 3. Ce n'était peutêtre pas sans un motif particulier que Périlaus avait construit le taureau mugissant. Il voulait probablement reproduire le miracle qui avait lieu à Rhodes. Qui sait si dans cette ville on n'avait pas aussi pratique des sacrifices humains dans les temps de calamité où les taureaux inugissaient? On pourrait le supposer, quand on pense que le temple de Jupiter avait été institué par le petit-fils de Minos, et que le Minotaure dévorait aussi des victimes humaines. Enfin , une partie de la caste sacerdotale à Rhodes était composée de Phéniciens 3, et de semblables monstruosités se perpétuèrent à Carthage. Nous serions entraîné trop loin si nous voulions rechercher toutes les traces du culte du bouf, soit en Egypte, soit en Asie, mais nous ne pouvons nous emthe same of the same of the same persons from

Diodore, V, 58.

a Schol, Pind, oh VII. v. 160, et Tretzes; Chil. IV, bist 130 Il est vrai que dans ces deux grammairiens il v s a woord Boer; mais; comme ces passages sont tirás des poètes qui emploient, en général, 18 féminin de préférence en parlant des mi-

maux; il ne faut pas s'attauber à la notion d'une vache pintoi que d'un bouf on d'un taureau. Le bronze de ... Perileus est aussi appele tentet verpos, tantot Sous, et meme sanake, par Dorothée, cité par Stebre. 9 Diodere , V, 58.

pêcher de remarquer que le nom d'Atabyrium est celui que les Grecs donnaient au mont Thabor en Phénicie, ou les prêtres du veau d'or tendaient des pièges aux Juiss. Nous remarquerons aussi en passant que plusieurs médailles de Géla, colonie de Rhodes et fondatrice d'Agrigente, portent pour type un taureau a tête humaine, soit avec le nom de Σωσίπολις, écrit en écriture de droite à gauche, selon la manière phénicienne, soit avec des caractères phéniciens 2, Timée; qui niait l'existence du taureau de Phalaris, prétendait que celui que l'on montrait à Agrigente était une image du fleuve de Géla 3. Cette assertion n'était pas dépourvue de probabilité, car les fleuves étaient souvent représentés sous la forme de taureaux; ainsi l'Eratinus, l'Eurotas, l'Asopus, le Cephissus, étaient habituellement figurés ainsi, Cependant, Ælien affirine que les Agrigentins adoraient le fleuve qui donnait son nom à leur ville, sous la forme d'un enfant, et qu'ils avaient consacré, à Delphes, sa statue d'or et d'ivoire 4

## S XI. FÉTES.

Remous reste, à dire quelques mots des principales fêtes oclébrées en Sicile. Quoique consacrées par le cutte public, elles étaient loin d'avoir un caractère grave et austère, ce qui n'était pas dans l'esprit de la religion paienne, n'sur-

<sup>1</sup> Sur la silio d'Ababépsos en Genlésyrie, voytes Polybe, (V, 70, 6). Schweigheuser (V, VI, paga), at 6 5 de) einst la conjecture qu'il aggit du mont l'habor, mot qui signisite, en hôbreu, une hautour. Osée (chap.v., verset 6) et Jérémie (chap.xx), re-

prochent aux Juifs d'avoir dréssé des haats lieux à Beal pour brûler leurs enfants dans les flammes.

- Burmann , Namismata Sicula . p. 368.
  - Fragm. 117. .. Elien, Hatt div. II. 33. .

tout dans les habitudes des Siciliens. Souvent elles dégénéraient en orgies, justifiant ainsi l'étymologie du mot pebber (s'enivrer), qu'Aristote dérive de perd to Suem . Cette habitude devint funeste aux Syracusains; car ce fut pendant une fête de Diane qui durait trois jours : et où ils s'étaient dedominagés de la disctte par d'amples libations, que les Romains pénétrèrent dans leur ville 3. Les fêtes les plus solennelles étaient celles de Proserpine et de Cérès, Lespremières se nommaient Théogamia (Ocoyápia); elles duraient plusieurs jours, dont l'un était appelé Antesphoria (Artercopia), en mémoire des fleurs que la déesse cueils lait quand elle fut enlevée. En Italie, où l'on celebrait aussi l'enlevement de Proserpine, les jeunes filles avaient conservé l'usage d'aller cueillir elles-mêmes leurs bouquets. La dernière partie de ces fêtes était les Anacalyptéria (Avaκαλυπτήρια). On nommait ainsi, chea les Grees, le jour où la nouvelle épouse quittait son voile devant son fiancé et recevait de lui le présent de noces (avaxahuntpa). Ce présent, pour Proserpine, avait été la Sicile, ou, selon quelques . auteurs, le pays d'Agrigente. C'est dans cette ville et à Syracuse que l'on célèbrait cette fête avec le plus de pompe.

Celles de Cérès se nommaient Thesmophories; du surnom que cette déesse portait comme institutrice des Jois. Les Siciliens avaient choisi pour ces fetes l'époque du commencement des semailles à par conséquent le mois de février ou de mars, ce qui s'écartait de l'usage attique; et lemois sicilien Oerquéépos ne devait pas répondre au mois thébain Apufrpos. Les Kôpeta qui avaient lieu à l'époque

Athenee, XI, 40, D.
Tite Live, XXV, 23: v Nuntians

diem festum Diane per triduum

cagi, et, quia alia in obsidione del esint, vino largius epulas calebrari. » 2 Diod. V. 4.

de la moisson étaient un nouvel hommage aux bipafaits de Gérès et de sa fille. Les Sfeiliens avaient voulu surpasser les autres pruples dans le culte qu'ils rendaient à reis décasor. Les Themophorles duraient dix jours?, durant desquels les fémmes célèbraient des mystères dans les enceintes consacées. Ce fut sous le prétexte de ces cérémonies serètes, que Denys fit sortir Platon des jardins où il était logé dans The, et où étaient, plusieurs édifices religieux, Par un asage singulier (qui en Egypte avait lieu dans les fêtes de Babastes ou Diane), on s'attaquait d'invectives grossières, en mémoire, dit-on, des plaisauteries qui arrachèrent un sourirge à Cérès prendant qu'elle élacrehait as fille?

Nous avons d'éjà parlé, des fêtes, de Venus à Ézys. Celles de Bacchus-se célébraient à Arbelles, petite villet qui n'était guère connue que par la crédulité proverbiale de ses habitants à. On avait coutume d'y veiller la muit entière de cette soleunité, ce qu'il a faisait nommer Àpparisé à. On. avait coutume d'y veiller la muit entière de cette soleunité, ce qu'il a faisait nommer Àpparisé à. On. de manquait pas de feter, à Syraeuse; surtout sous le p'égae de Deuys le Jeune, les libations (½65), qui étaient une des parties des fêtes de Bacchus. Nous sevons, par l'exemple rapporté dans, la vie de Xépectrate, que le rôc donnait des prix splendides au plus intrépide buveur. Aux Cotytia / le plus

1 Diod. V, 4.

"All theil,"

Dans certains jourà des Thesmophories, qu'lléradide de Syracute, cité par Alhérade (XIV, gr 63),
désigne à rou l'abortacion es un
désigne à rou l'abortacion es un
de dessame et de miel, des reprécentations grossières qu'on pommais quoblés. — Voyes Polles, II,
35. — Madés, (Nesson, de nudenda

malierum parte, melicorum, tocabulum vit., M. Ebert, dans son fivre intelle Euredow, à la senie de son Herrologium siculum, a consacté un chapier à discuter quid sit publics, quague pocabuli ratio.

Philisten, l. VIII., frag. 3a, caté par Étienne de Byzance.—Hésychius, y. Ap60.au.

Hesyphitis, y. Aypuris.

agile ou le plus adroit s'emparaît des prix suspendus à des branches 1.

A ces cérémonies religieuses, il faut ajouter quélques êtres partotiques : au premier rang.celles de la Liberté (Éhabélpa), en l'honneur de Jupiter libérateur, instituées après l'expulsion de Thras-bule, frère d'Hiéron, et le rétablissement de la république. Dans cette fête annuelle, on donnait des jeux et l'oi immolait quatre cent cinquante bœuls, qui servaient. à des baoquets publics. A près la défaite de Nicias et des Athéniens, sur les bords du fleuve Asimarus, on décréta, a Syracuse, que le jour de cette victoire (le 26 du mois carnéen, appelé par les Athéniens métagitaion), serait férié, et que egete commémoration annuelle se nonmemant Aoriagna?

Hésychius eite des fêtes nommées Éxópus, qui se elfibraient sur le bord du fleuve Hélorus. Le peuple de Syracuse avait aussi honoré-la mémoire de Dioclès, et plus tard celle de Timoléon. Le déeret en faveur de ve dernière ordonnait de solenniser à perpétuité, au jour anniversaire de sa mort, des jeax de intisique, des combats gymniques et des coursés de chevaux, parce que, après avoir exterminé les tyrans, défait les harbares, repenple les plus graéfies villes que la guerre avait ruinées; il avait donné des lois aux Siciliens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plutanjue, Proc. Αρπαγά Κοτντίοις Κοτύτιε Εορτή τις εξί όπεαλική εψή προί τωνα πλέδους εξέαλουτες ποπαγα καί άκρόδροι αδτέρευσο δρπάζειο (Noyez Lobeck, Aglaophamus, II, 1031.).

Diodore, XI, 72.

Phitarque, Nicias.
Hesychius. — Meursius, Gree

feriala. Peut-être étaientee les magne que Plutarque nomme Aoudpes. La bataille cui lieu, selon Diodore, dans "Exépore nedeo nepes pe Aoudpes vorqués. C'est aussi dans cêtre plaine qu'Hippocrate àvait vaitieu les Syracusains."
"Pietarque, Timoléon.

Il est triste d'avoir à ajouter qu'après la prise de leur ville, les Syracusains firent une loi qui portait que, forsque Marcellus ou quelqu'un de sa famille viendrait à Syracuse, l'es habitants se couronneraient de fleurs et fetaient des sacrifices aux dieux.

Le savant Danbis Munter, dans un memoire sur les traces des idées religieuses des Égyptiens dans la Sicile et dans les illes voisines<sup>2</sup>, a cru trouver à Catane, sur les médailles et dans quelques monuments conservés dans les musées, des preuves de l'influence de la religion égyptienne. Mais ces rapprochements, qui sont très-admissibles pour Malte et Gaulos, dont les médailles phéniciemes rappellent quelques divinités àl'Égypte, nous paraissent beaucoup plus douteux pour la Sicile. En eflet, ils ne reposent que sur quelques médailles oir M. Munter croit reconnaître upe lais oou-ronnée de lotus <sup>3</sup>. Quant à l'obelisque octogone qui décore la place de la cathédrale de Catanie, et qui, à en juger par la gravure de Dorville, ne paraît pas de travail égyptien, tiest probablé qu'il ne remonte, qu'à l'époque comaine, ainsi que quelques figurines recueillies dans les musées. <sup>4</sup>

- <sup>1</sup> Les Syracusains tombérent plus bas encore ; puisqu'ils reimplacèrent cette lête par une autre en l'honneur de Verrès.
- Eparen Egyptischer religions begriffe in Sicilien und den benachbarten inselns Prague, 1806. On peul voir une analyse de ce mémoire dans le Magasin encyclop. mai , 1807.
- Voyer Torremnzza, Sieilia veteres nummi, planc. XXII, fig. auct. 1; Panorme, 1789, planc. III, fig. 3.
- 4 Sur les monuments égyptions de Catane, on pent consulter : Let-

- tera di Girolamo Pistorio in vui si avsegna raggiane per la quale sianvi non pochi monumenti d'Egitto in essa città; dana les Opascoli di autori siciliumi, J. XV; Palerino, 1774, p. 190.—Amico,
  - Catana illustrata, pars III. L'obélisque de la place de la cathédrate, a été décrit et dessiné par Dorville, Sicula, p. 215, et par Torremura, laser sic. p. 285. Un autre fragment du cabinet du prince Biscari, a égaluncet de de débésique, qui fissis, i partie du cabinet du prince Biscari, a égaluncet de la constitute de la capacitatic de la cathédrate de

En effet, sous ses empereurs, le goût des objets d'art des Égyptiens se répandit, et l'on adopta même quelques-unes de leurs pratiques religieuses i mais ce du une mode, plutôt qu'une croyance. L'époque grecque de la Sicile fut tout à fait étrangère à cette manie d'imitation et à ces superstituois exofiques.

### 5 XII. POETES - CYNETHUS, EUMÉLUS, ARION

De même que les Homérides 1, selon Pindare, débutaient par célébrer Jupiter, on ne saurait parler de poésie chez les Grecs sans que le nom d'Homère se présente le premier. Quels que soient le siècle, le sujet, ou les lieux, tout ce qu'il y a eu, depuis, de belles inspirations dans la Grèce, découlait de cet océan de poésie. Nous le retrouyons en Sleile, comme l'Alphée, malgré l'obstacle des mers. Les monuments de l'art figuré, ces pombreux vases peints de l'Italie et de la Sicile, suffiraient presque pour attester, par les scènes qu'on y voit le plus souvent représentées, l'influence du cycle épique de la guerre de Troje. Les poésies de Stésichore, eet émule d'Homère, et l'élévation du style d'Empédocle 2, nous en fourniront d'autres preuves. Mais nous avons aussi quelques témoignages historiques. Selon Hippostratus, Cynæthus<sup>3</sup>, un des plus célèbres entre les rapsodes qui longtemps jouirent en possesseurs, absolus de l'héritage poétique d'Homère, tantôt appauvri, tantôf étendu par eux, selon leur plus ou moins de mémoire ou

<sup>1</sup> Pindare, Nem. II.
<sup>2</sup> Diogene Laerte, Emped. Ev de supi suritario Parile [Aprentina]

τώ περί ποιήτων Φησίν [Αριςοτώλης] ότι και δικηρικός ὁ Βιμάτδοκλής καί δεινός περί την Εράσιν γέγονε. Schol. de Pindare, Nem. II: Οδtos τοῦν ὁ Κέκαιδος, πρώτος ἔν Συρακούσεις ἐραψώδησε τὰ Ομήρου ἔτη κατά τὴν ἔξιποσ? ἡν ἐυμάτην ολυμπιάδα (506 av. J. C.), ὡς ἐπαόσλατὸς δησιν.

d'imagination, vint chanter les poèmes d'Homère à Syracuse dans la Lxix olympiade. Ce Cynæthus était de Smyrne; on croit qu'il est l'auteur de l'hymne à Apollon qui figure dans le recueil homérique. On ne dit pas quelles circonstances le conduisirent à Syracuse, s'il y demeura longtemps, ou si quelqu'un des princes qui s'étaient élevés dans la plupart des villes de Sicile, l'attira près de lui pour donner à sa cour ces reflets de poésie qui font briller une couronne. L'admiration pour Homère, propagée par Cynæthus, se perpétua en Sieile, comme l'indique une ancedote rapportée sur Hiéron. Ce prince, sans avoir un goût bien exquis en littérature, appréciait les poetes d'après le suffrage du public, guide plus sûr, en effet, que les opinions paradoxales d'un critique chagrin. Xénophane de Colophon blamait Homère en sa présence. « Combien as tu de serviteurs? interrompit le roi. - Deux, répondit le philosophe, et j'ai grand'peine à les nourrir. - Eh bien, n'as-tu pas honte de décrier un homme qui, tout mort qu'il est, en nourrit des milliers?» Il faisait sans doute allusion aux rapsodes qui vivaient en chantant on en transcrivant ses vers. Nous voyons par là combien Homère était généralement en faveur.

Les Greés de Sicile n'étaient pas tellement oècupés d'întérêts matériels, qu'ils fussent indifférents à la poésie, C'était un ceilte qu'ils avaiént importé de Jeur patrie. Le fondateur de Syracuse, Archias, était, dit-on, accompagné du poète Fumélus, issu, comme lui, de l'ilistre famille des Bacchidos, et aufeur de plusieurs poèmes', ainsi que d'une Historie de et aufeur de plusieurs poèmes', ainsi que d'une Historie

Sur Eumélus, voyez Eusèbe, Chron. Can. II, ol. v et ix.—Pausan. Corinth. — Clément d'Alexandrie, Stromat. I. I. ch. xxi, \$131. Ecundos

δε ο Κορίνβιος πρεσδέτερος ών [Αρχιλόχου πα] Καλλίνου] έπιδεδληκέναι Αρχία τῷ Συρακούσας κτίσαντι.

Corinthe. Le secours de là poésie n'était pas moins nécessaire que celui de la religion à toute grande et périlleuse entreprise, et l'on se souvenait que les Argonautes avaient parmi eux Orphée.

Un autre poste de Corinthe, non moins célèbre, et dont l'existence ne doit pas être contestée, milgré les circonstances fabuleuses de se vie, Arion, Liuventeur du Dithyrambe, contemporain de Périandre, avait voulu visiter la Sícile et Iltalie. Il en rapportait de grandes richesses, fruit de son talent et témoignage de la prospérité de ces contrées, ainsi que de leur goût pour la poésie, quand la cupidité des matelots du navire corinthien sur foquel il était embarqué, plorque à se jeter dans les flots. L'histoire miraculeuse du damplin qui le saivas se trouve partout. Hérodote, qui nous a transmis ce récit, dit qu'un monument sur le cap Ténare, où Arion aborda, conservait la mémoire de cet évéaement ', Ellen a rapporté l'inscription qu'Arion, dit-il, y, avait fait graver 2, et une ode qu'il lui attribue et dans laquelle il célèbre les dauphins-ses sauveurs.

S KIH. POÉSIE PASTORALE. — DAPHNIS, DIOMUS THÉOGRITE, MOSCHUS.

On s'accorde à placer en Sicile le berceau de la poésie pastorale, et l'on conçoit, en ellet, que, la vue d'un pays si riant et si fertile, où l'habitant des campagnes acquérait sans de penibles elforts une henreuse aisance, ait inspiré un peuple auquel la nature avait départi le don de peindre vivement

Hérodote, I, 23 et 24. — 7 Ælien, Husoire des animaux, 1. XII, 45 τ Αθανάτων πομπαϊσιν Αρίονα, Κύκλονος ύχον, Εκ Σικελοῦ πελάγους σώσεν όχημα τόδε.

toutes ses impressions. Le premier poète bucolique fut. dit-on, Daphnis, fils de Mercure et d'une nymphe sicilienne. Né sur le mont Hérée, au milieu d'une forêt d'arbres fruitiers. il composait, en conduisant son immense troupeau; des poésies champêtres sun un air qui se conserva traditionnellement en Sicile. Il accompagnait Diane à la chasse et la charmait par les accords de sa flûte. Une nymphe éprise de lui l'avait menacé de son courroux, si son cœur s'ouvrait à un autre amour. Cependant, la fille d'un roi lui fit oublier. en l'enivrant, cette menace et ses serments, et il fut frappé de cécité. Telle était la tradition mythologique recueillie par Timée et par Diodore sur Daphnis, dont Théocrite et Virgile ont immortalisé le nom 1. D'autres 2 veulent que les premières poésies bucoliques aient été composées en l'honneur de Diane, lorsque Oreste vint en Sicile porteur de la statue de Diane Taurique, ou à la suite d'une sédition de Syracuse, dont l'issue pacifique fut célébrée par les villageois dans des chants rustiques. En réalité, les premières poésies bucoliques qui nous soient parvenues sont les Idvlles de Théocrite, composées à la cour d'Hiéron II et de Ptolémée,

Biolore, IV, 84. — Pathénius (Erot. 2.113; proporto de la nafems maniter Distoire de Duphnis, qu'il emprante, ditti, aux Sicéliques de Timés: Jofopet Tipnos Zontanio, Geli consieme la conjecturé que naux rouse saines ailleurs, que Diodore, avait, beaucoup puise dens Timés pour ses IV et l'viers. Ellen (Hait, dierres, X., 18. "Ungle uppanhorles de Apriles XI, 18. "Ungle uppanhorles de traits sur l'amour de Duphnis et sa cécité, njointe: Ex de voirou vai pes-

κολικά μένα ερώτου φοθη, και δίχει καθέσει κά κάθος το από του δύθλευμου αλού. Και Στοτέρχομο για το μετρούος τότε τουσότειε μελευοικές πάρες αδοί. (Στο Τερήπιο, consulter Περίπε, Αταχιά, το τους τές Μαίτός, dono Τερία βομικο (ρόγοιο criticorum seriorum. Τερί σε θέσει τη 155 c. chap. της Βομάτιτροτίπει δυσοθέσεια το του του Τερί σε θέσει της 155 c. chap. το το Βομάτιτροτίπει δυσοθέσεια το του του Τερί σε θέσει της 155 c. chap. το Τερί σε θέσει Τερί σε θέσει Τερί σε θέσει Τερί σε θέσει Τερί σε δε Τερί σε Τερί το Τερί σε 

<sup>2</sup> Ces deux traditions sont rapportées fort au long dans les scholies sur Théocrite. à une époque où l'on était déjà bien loin de la simplicité pastorale. Cependant, Théocrite a su peindre avec un grand charme les occupations des champs et le langage naif des pasteurs et des chevriers. On se demande s'il n'est pas l'inventeur de ce genre, plus goûté, peut-être, dans les villes, par le ebarnie des contrastes, qu'en présence de la nature, ou s'il trouva réellement en Sicile le modèle de ces luttes poétiques improvisées, auxquelles il nous fait assister. Ce ... donte devrait cesser depuis que nous connaissons les roavoide des montagnards de la Grèce moderne . revenus à peu près au même degré de civilisation que les bergers de Théoerite. C'est la même faculté d'improvisation, la même hardiesse d'images, quelquesois triviales et basses, souvent sublimes. Pendant des siècles, la Grèce a vu éelore de ces chansons populaires confiées uniquement à la mémoire de ceux qui les chantaient et qui n'auraient pas su les écrire, lorsqu'enfin un littérateur français, charmé de leur originalité, en a sauvé quelques-unes de l'oubli ! et a révelé aux Grees lettrés ces compositions qu'ils avaient le tort de dédaigner et que quelques-uns ont depuis imitées. Théocrite fut sans doute frappé de même de ce qu'il y avait de poétique dans les chants des bergers siciliens, et trouva le secret de conserver leur naiveté dans des compositions travaillées avec art. Nous ne possédons pas d'échantillons des poésies populaires qui lui servirent de modèles; mais nous savons, par les témeignages des anciens, que chaque profession avait des chansons appropriées à son travail. Athénée nous apprend que les pâtres avaient un air favori notnmé Boucoliasme, et qui fut inventé par Diomus, berger

Chants populaires de la Grèce moderne, recueillis et publiés avec

une traduction française, etc. par C. Fauriel, Paris, Didot, 1825.

sicilien, dont Épicharme, dans ses comédies, avait conservé le souvenir <sup>1</sup>. Peut-être, était-ce le même air que Diodore faisait remonter à l'ancien Daphnis <sup>2</sup>, ct qui paraît avoir-eu en Sicile la même faveur populaire qu'en Suisse le fameux ranz des veches. Moschus de Syracuse, contemporain de Théocrite, a composé, quielques pièces, dans lesquelles il approche assez de son modèle pour que quelques piersonnes aient admis, avec un ancien hiographe, que Moschus n'éstait autre que Théocrite lui-même. Cependant, il cite Théocrite dans son poème sur la mort de Bion, le poète pastoral y ce qui ne permet pas d'admettre cette conjecture.

# S XIV. COMEDIE. — ÉPICHARME, PHORMIS, DINOLOQUE,

Les luttes poétiques des bergers siediens aous antèment à parier de la comédie. Ce n'étaient d'abord que des dans lascives de sayres, entremèlées de schnes mimiques, et d'un dialogue mordant. Le sujet était pris dans l'histoire des dieux et des héros; mais les acteurs grossiers qu'i les représentaient, leur prétaient leur langage et leurs plaisanteries, sans croire affenser les dieux, comme nos auteuts de mystères au moyen âge. Longtemps après, les poètes comiques; pour se moquer de l'emphase des tragédies et des dithyrambes, compoèrent desparodies, dans lesquelles its travestissaient les sujets traités aérieusement par d'autres

• Athénée, XIV, p. 619; Ϋυ δέκαὶ τοῦς προυμένοις τοῦν βοακημάτωμό όβουκολιαφιός καλούμενος. Δίομος δέ Ϋυ ό βουκόλος σικελιώτης ὁ πρώτος εὐρὸν τὸ εἰδος. Μυημονεύει ὅ ἀντῶν Ἐκίχαρμος ἐν Αλκυόνι καὶ ἐυ Οδυσσεῖ νασυρό.

2 Diodore, IV, 84.

<sup>3</sup> Θεοκρίτου γένος, édition de M. Boissonade: Κατά γεϋν εινάς Μόσχος καλούμενος, Θεόκριτος εσ]ερον ώνομάσθη. — Suidas, v. Μόσγος. poctes. Mais les anciennes comédies mythologiques, les hilaro-tragédies cherchaient à provoquer le rire sans intention maligne.

L'origine de l'art dramatique, porté par les Grecs à un si haut point de perfection, était resté pour eux-mêmes enveloppée d'incertitude. Aristote a cherché vainement à bien marquer les commencements de la tragédie et de la comédie; Athènes et les Doriens revendiquaient également l'honneur de cette invention. Il n'est pas de pays où l'on n'ait eu l'idée d'imiter d'une manière sérieuse ou boussonne les actions des hommes. Mais de ces essais informes, de ces parades improvisées, à la comédie en vers, où se développe une intrigue et où se peignent des caractères, il y avait une grande distance à franchir, et si les Athéniens sont arrivés . à la perfection, il paraît que les Doriens, avant eux, avaientfait faire de grands pas à cet art. Aristote a constaté que Megare, à l'époque où cette ville était en démocrație, se livrait avec une grande licence à des représentations ocmiques . Susarion, qui passe pour avoir întroduit dans l'Attique, aux fêtes de Bacchus, des comédies en vers, était de Mégare, et précéda Chionis et Magnès d'Athènes 2; mais, avant eux aussi, le Sicilien Épicharme avait composé des pièces de théâtre en vers, en sorte qu'il était généralement considéré par les Grecs comme l'inventeur de la comédie; ou du moins comme ayant donné une forme régulière aux scènes comiques importées en Sicile par la colonie de Mégare 3. Ces petits drames étaient ordinairement empruntés à la mythologie, Bacchus, Silène, les satyres, les nymphes; Hercule, Junon, Vulcain, en étaient les principaux per-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristote, Poet.-III. — Plutarq.

<sup>2</sup> Aspasius, ad Ethic. Nicom. p. 53.

<sup>3</sup> Aristote, lien cité.

sonnages. Méson de Mégare y introduisit quelques rôles nouveaux; celui du valet, du enisinier, du plaisant,. Le théâtre n'était que des traiteaux de bois, où l'on montait par une échelle; et le costume des acteurs, même de ceux qui représentaient les dieux, était grotesque et indécent, comme on peut s'en faire une idée par les anciens vases peints. Deux hommes réformèrent dans le même temps en Sicile ces spectacles grossiers. L'un d'eux était Phormis, qui vivait à Syracuse sous le règne de Gélon, et qui fut même chargé de l'éducation des enfants de ce prince, suivant Suidas2: Pausanias parle d'un Phormis de Ménale en Arcadie, qui passa en Sicile et se distingua dans les armées de Gélon et d'Hiéron, près desquels il obtint une grande faveur et un rang élevé, comme d'attestaient plusieurs statues consacrées par lui à Olympie, et une autre élevée en son honneur par Lycortas, citoyen de Syracuse. Il y était représenté combattant contre plusieurs ennemis3. Les anciens ne disent pas que ce Phormis fût le même que celui qui s'occupa du théâtre; mais la coincidence du nom, de l'époque, de la ville où ils vécurent, et de la fayeur des mêmes princes, rend la chose extrêmement probable, ct il n'y a rien de contraire aux habitudes de l'antiquité à voir un général composer des pièces de théâtre. La comédie d'ailleurs, si triviale qu'elle fût encore, se rattachait aux fêtes religieuses, et devait à ce titre attirer l'attention de ceux qui se mêlaient des affaires publiques. Phormis entoura les représentations de plus d'appareil; il recouvrit ce que l'on nomme

<sup>!</sup> Λιμέπος, ΧΙΥ, p. 659 : Τὸν ἐἐ Μαίσωνα Πολέμων ἐν τοῖς πρὸς Τίμουν ἐν τῶν ἐν τῶν ἐνται Μεγαρέων, καὶ οἰκ ἐκ τῶν Νισαίων.

<sup>-</sup> Μαίσωνα χέγονε κομφδίας ύποκριτής, κ.τ.λ.

Suidas. Au mot Oppos.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pausanias, V, 27.

la scène ou la tente de tentures de cuín teintes en pourpre, luxe que les Mégariens de Grèce adoptérent aussi. Il revêti ses acteurs de tuniques longues, qui descendaient jusque sur les pieds. Suídas nous a conservé le titre de six de ses pièces, qui sont : Admète, Alcinous, la Prise de Troie, le Cheral, Céphée, Persée. On lui attribuait aussi une pièce d'Atalante, que d'autres croient de son contemporain Épicharme.

Épicharme l'emporta sur ses prédécesseurs par la composition de la fable. Au lieu de se borner a représenter les traits connus de la mythologie, il sut lier entre elles une suite de scèncs et en former une action. Mais ce qui le distingue surtout, c'est d'avoir introduit des préceptes de morale dans la comédie, qui n'était dans l'origine qu'un tissu de plaisanteries et de satires. Il se fit même du théâtre une tribune pour propager, sans porter ombrage an roi, certaines opinions philosophiques qu'il avait puisées dans l'école de Pythagore, alors persécutée 1. Ces dissertations subtiles ne semblent pas toujours fort à leur place dans la bouche des personnages auxquels Epîcharme les prêtait. Mais les maximes de morale pratique dont ses pièces étaient toutes semées et dont un grand nombre a passé même en proverbe ou fut recueilli par les philosophes, donnaient à ses comédies un intérêt particulier, qui nous fait vivement regretter de n'en posseder que des fragments, surtout lorsqu'on voit Platon, qui avait, dit-on, beaucoup emprunté à Epicharme, le mettre au-dessus d'Aristophane; et Plaute

¹ Jamblique, Vie de Pythagore, ch. xxxvi : Επίχαρμον δφικόμενον és Συρακούσας διά την Ιέρωνος τυραννίδα τοῦ μέν Φανέρῶς Φιλοσοθείν ἀποσχέ-

σθαι, εἰς μέτρου δ' ἐνεῖναι τὰς διανοίας τῶυ ἀνδρῶν, μετὰ παιδιῶ πρόφα ἐκθέροντα τὰ Πυθαγόρου δόγματα.

le choisir pour modèle. La célébrité de ses maximes avait engagé de bonne heure à les extraire. Il paraît que l'on en avait formé des recueils dont une partie est passée dans le Florilegium de Stobée et dans d'autres compilations. Un poeme d'Ennius, intitulé Épicharme, contenait des imitations de ees sentences. En effet, un fragment de l'ouvrage latin rapproché, par M. Grysar, de quelques vers d'une des pièces d'Épicharme, écartent la supposition que ce: philosophe ait composé; outre ses comédies, un poeme philosophique et sententieux. Les usages des pythagoriciens ne lui auraient peut-être pas permis de publier ouvertement les opinions du maître, et il n'a pas échappé, de la part des adeptes, au reproche d'indiscrétion, pour les avoir ainsi divalguées indirectement. Épicharme ne se contenta pas de produire ses opinions dans ses comédies, il attaqua quelquefois celles des autres philosophes, notamment celles de Xénophane et de Démocrite; et eet exemple fâcheux, qui mettait la philosophie aux prises avec le ridicule, ne fut que trop suivi par les autres comiques, Eupolis, Cratinus, enfin Aristophane, dont les attaques contre Socrate, sans avoir eu sur le sort de ce grand homme un influence intmédiatement funeste, durent préparer les esprits à sa condamnaton.

Pour mieux, apprécier le caractère des pièces d'Épicharuie, les progrès qu'il fit faire à l'art et l'influence des évarements contemporains sur ses compositions, il est nécessaire de préciser dayantage les circonstances de sa vie, ce qui devient plus facile après le livre remarquable de M. Grysar: De Dorienium comaedia.

Épicharme était fils d'Élothalès de Cos , et fut amené

<sup>·</sup> Diogène Laërte, Ερίελ. Επίχαρμος Ηλοθαλούε, Κώος. Suidas dit Επίχ.

par ses parents en Sicile 1 à l'âgé de trois mois. Son père fut. lié d'amitié avec Pythagore comme l'indique un des livres attribués à ce philosophe et intitulé Élothales. Épicharme s'attacha à son école et recut des leçons de sa propre bouche & Cependant, il n'était pas encore admis parmi les disciples auxquels Pythagore révélait, après huit ans d'épreuves, toute sa doctrine s, quand ce philosophe périt et que sés sectateurs furent mis à mort ou persécutés, ce qui arriva dans l'olympiade LXVII. Bien qu'Epicharme ne fit pas encore partie de l'association pythagoricienne, il jugea probablement prudent de se dérober à la persécution qui, dans les villes d'Italie, s'attachait à cette secte, M. Grysar suppose qu'il retourna à Cos, où son séjour est'indiqué par un passage d'un grammairien; ce qui permettrait de concilier une tradition rapportée par Suidas, d'après laquelle Épicharme serait venu à Zancle avec Cadmus, ancien tyran de Cos. Pendant ce second voyage en Sicile,

. Τετύρου ή Χειμάρου και Σικίδος. Cette. contradiction pourrait s'expliquer par une heureuse conjecture de M. Welker, d'après laquelle les noms de Tirupos et de Xeiuspos, qui signifient bélier ou salyre et boac, n'auraient été joints au nom d'Épicharme que par allusion à ses comédies, comme des poètes d'un genre différent sont quelquefois nommés fils de Calliope ou de Mnémosyne. Le même auteur pense que c'est peut-être aussi par un jeu de mets de quelque comique qu'on l'a fait naître dans la ville de KoneJós, dont le nom a quelque rapport avec sépas. Nous ajouterons que le mot Exidos est peut-être une

altération de ouversidos, nom d'une danse de satyres, ce qui rentrerait dans la même plaisantorie.

Diog. Lacrt. Τριμηνισίος δ'υπέρχων άπηνέχθη της Εικελίας εἰς Μέγαρα. Selon, les commentateurs; cette phrase, mai construite, doit s'entendre comme s'il y avait eis τὰ Μέχαρα τῆς Είκελίας.

Diog. Laert. Καιούτος ήκουσε Πυθαγόρου, et Plut. Vie de Nama: Επίχαρμος ό κωμικός παλαιός άκηρ και τῆς πυθαγορικῆς διατριθῆς μετεσγακός.

• Jamblique, Vie de Pythagore, chap. xxxvi: Τῶν δ'εξώθεν ἀκροατῶν γενέσθαι καὶ Ἐπίχαρμον · ἀλλ' ἀκ ἐκ τοῦ συσθήματος τῶν ἀνδρῶν.

Épicharme aurait séjourné à Zancle jusqu'à la prise de cette ville par Anaxilas (olymp, exxi. 3: avant J. C. 46/6). Il se retira alors à Mégare en Sicile, où il composa ses premières comédies, vers l'olympiade Lxxr. En effet, Aristote dit que les Mégariens de Sicile revendiquent l'invention de la comédie, parce que c'est de Mégare qu'était Épicharme. Cependant Mégare fut prise dans l'olympiade LXXIV par Gélon, qui transporta les principaux citovens à Syracuse et fit vendre le menu peuple 1. Il n'y a pas de doute qu'Epicharme n'ait été du nombre de ceux qui trouvèrent à cette époque auprès de Gélon un accueil inespéré. Cadmus de Cos, avec lequel Épicharme était revenu en Sicile, jouissait de toute la confiance du prince de Syracuse. Le poête comique philosophe se fixa désormais dans cette ville, qui devint, sous le règue d'Hieron, le rendez-vous des savants et des poetes. C'est là qu'il pouvait s'asseoir à la même table que Simonide de Cos2, Pindare, Bacchylide et Esohyle. Ce dernier, non content d'avoir porté la tragédie à une si grande hauteur par son génie, ne négligea rien de ce qui pouvait augmenter la pompe des représentations. peut être à l'exemple de Phormis et d'Épicharme, Celui-ci jouit de la plus grande faveur à Syracuse, et y fut honoré d'une statue et d'une inscription qui exaltait l'éminence de son mérite «autant que le soleil l'emporte sur les astres et l'Océan sur les fleuves 3, n

¹ Voir plus haut, p. 123, ² On attribue à Simonide on à Épicharme les dernières additions introduites dans l'alphabet grec. Ils

introduites dans l'alphabet grec. Ils ont pu s'en occuper de concert. 3 El 11 napalldout Cathur utyas

Εί τι παραλλάσσει ζαέθων μέγ δλιος άσλρων, Και ποντός πουαμών μείζον' έχει δύναμιν,

Φημί τοσούτου έγὰ σοβία προέχειν
Επίχαρμου,
Ον πατρία Εσίεθάνως ἄδε Συ-

paxoalav.
Cette épigramme est rapportée par

Épicharme parvint à une grande vicillesse, quatre-vingts ou même quatre-vingt-cinq ans, selon Lucien, dans son livre de la Longévité. Les auciens n'ont pas marqué la date de sa mort, et se, bornent à indiquer le temps où il floris-sait. Une allusion, contenue dans une de ses comédies, à la guerre dont Anaxilas avait menacé les Locriens et qu'Hiéron arrêta par son intervention, indique qu'il écrivait encore dans l'olympiade Lxxvi. Mais il prolongea même fort au delà sa carrière, selon M. Grisar, qui place sa naissance en Rolympiade Lx, et sa mort vers l'olympiade Lxxxi. 45 a avant J. C.

Épicharme avait composé trente-cinq comédies \*. On retrouvc dans les auteurs les titres d'un pareil nombre de pièces, dont la plupart sont empruntées à la mythologie où aux temps héròques, comme: le Mariaged Hebè ou les Maser, Valcain ou les Joyeax convives, le Cyclope, les Sirènes, Deucalion, Basiris, Ubsse espion, Ubsse naufragé, etc. Les dieux de l'Olympe étaient représentés parfois dans ces pièces d'une façon peu révérencieuse, ainsi que dans Aristophane. Épicharme ametant souvent, dans ses comédies, des festins, qu'il décrivait avec compleisançe, comme un homme qui nest pas indifférent à la bome chère et qui est sûr d'intéresser ainsi le public de Syracuse. Plusieurs de ses pièces porteat le même titre que les tragédies d'Eschyle, ce qui a fait supposer qu'elles, étaient peut-être des parodies, genre de plaisanterie qui a souvent, par la suite, défrayé les fai-

Diogène Leërte, et dans l'Anthologie palat. VII, 125. Le forme en rappette l'inscription de Gélon: Φημί Γέλων, et le début de la première olymp. de Pindare.

1 Suidas, au mot Enigapuos. Edi-

δαξε δὲ ἐράματα νδ΄ ώς δὲ Λόκων φποὶ, τριάκοντα πέντε. L'opinion de Lyeon est confirmée par ce passage do l'Aueuyme sur la comédie, dans l'édit. de Kuster, p. 12: Σώζεται δ'αὐνοῦ δράματα μ', δο δ' ἀντιλέγονται δὲ [liser ε].

seurs de comédies. Mais Épicharme ne s'y était, dit-on, livré : qu'en passant, dans une seule de ses pièces. Parfois, cependant, il critiquait le style d'Eschyle1. Le sien se distinguait par un heureux choix d'épithètes, par des mots plaisamment forgés, et, dans les passages philosophiques ou moraux, par beaucoup de netteté et d'élévation.

Les comédies d'Épicharme ont eu trop de succès pour qu'il n'ait pas eu d'émule en Sicile. Nous avons déjà nommé Phormis, son contemporain, dont le nom est presque toujours joint au sien. Suidas fait aussi mention de Dinologue de Syraeuse ou d'Agrigente qui fut, selon les uns, le fils, selon d'autres, l'élève ou le rival d'Épicharme. Il florissait dans la LXXIII olympiade, et composa quatorze pièces en dialecte dorien, entre lesquelles on cite le Télèphe 2. La supériorité d'Épicharme a fait oublier jusqu'au nom de ses autres rivaux. Cependant, on ne saurait douter qu'il n'en ait eu plusieurs; car lui-même, dans une de ses pièces, parle des eing juges sur les genoux desquels repose le sort de sa comédie3. Ce passage curieux montre que déjà, à cette époque, à Syracuse comme à Athènes, les pièces de théâtre étaient composées pour des combats de poésie. L'émulation de ces concours que les Grecs instituaient pour tous les genres de composition, ont sans doute été l'une des causes de l'éclat de la scène grecque. Il est étoppant que, chez nous, où l'on a pu souvent apprécier l'heureuse influence des concours académiques et des prix proposés aux jeunes peintres, on

<sup>1</sup> Voy. le schol. sur le vers 609 des Euménides. <sup>2</sup> Suidas. Voy. Δεινολόχου. Ælien

<sup>(</sup>Hist. des anim. VI, 51) nomme Dinoloque : Ο άνταγωνιστής Επιχάρμα.

Athénée (l. HI, p. 111 E) cite son Télèphe.

Suidas : Er norte xpiter yorari. Παρ' όσον τὰ παλαιόν ε' πριταί έπρινον τούς πωμικούς, ώς ζησιν Επίχαρμος.

n'ait jamais cherché à établir entre les auteurs dramatiques une lutte qui serait utile à l'art à la décision en était remise à des juges éclairés et sévères. Le passage d'Épicharme montre que dans l'antiquité le jugement des pièces n'était pas abandonné à la foule des spéctateurs, bien que leurs impressions dussent-aussi peer daus la balance. On ne saurait douter que la Sicile n'ait produit heauconp d'autres poètes comiques, mais le seul dont le nom aitracquis quelque célébrité c'est Apollodore de Géla 1, contemporain de Ménandre.

# S XV. TRAGÉDIE. — ESCHYLE, DENYS, ACHÉUS, SOSICLÈS ET AUTRES.

Si la comédie fut le genre national et fait pour plaire à l'esprit enjoué des Syracusains, ils n'applaudirent pas moiris les chefs-d'œuvre de la muse tragique. Du temps même d'Épicharme, Eschyle avait été attiré à la cour d'Héron<sup>2</sup>. Il monta de nouveau, à la demande de ce prince, sa pièce des

\*\* Suidas—Withfurfe, III, p. 15 S. A. Sur le sijford Eckyle en Sicile, vojez Plintarque, de \*\* Ezeif, 5. 32; — VAller-Marium, I., 3; 1; — Plunnains, stiique, J., 1; — Suidas, un mont Alegé-out et de la se tragédies, éd. de M. Boissonade; — M. Beeth, de Project, gr. paine; p. 50.— M. Herman a niferé de certaines contradictions sur le voyage "Electyle en Sicile, qu'il y était allé planieurs fois En effet, dons le voyage "Electyle en Sicile, qu'il y était allé planieurs fois En effet, dons le voyage "Electyle en Sicile, qu'il y était allé planieurs fois En effet, dons le voyage "Electyle en Sicile, qu'il y était allé planieurs fois En effet, dons le voyage "Electyle en Sicile, qu'il y et signification de cette cuille, 5° par de la fondation de cette cuille, 5° par sur le C. puis étre vaine le la fondation de cette cuille, 5° par sur le C. puis étre vaine le la fondation de cette cuille, 5° par sur le C. puis étre vaine le la fondation de cette cuille, 5° par sur le C. puis étre vaine le la fondation de cette cuille de la fondation de cette cuille, 5° par sur le C. puis étre vaine de la fondation de cette cuille, 5° par sur le comment de la fondation de cette cuille de la fondation de cette cuille, 5° par sur le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de cette cuille par le comment de la fondation de la

queur à Albènes, sous Mônes, en An3, pour ses tregéties de Phiniedes Peres; de Glauces, et de Prenttike, d'anne sartyne; pois litére en présenter en Sielle cette pièces des Prezs; à la demande d'Hiéron, pair conséquent avant 16°, daie de la mort de ce prince; remporter encare une victoire à Althees pour L'agameman, les Chofpheres; les Essalniste, et Presté, emme saytepne, en 459; enfin, montrà d'éls la ;\*\* année de la Luxce dympiele, sebon la Chronique de Paros, 436 avant J. G. Perses, qui exeita en Sieile un grand enthousiasme1. Enfin, le poete athénien quitta tout à fait sa patrie, soit par découragement des succès de rivaux plus jeunes et plus heureux, soit à la suite d'un accident arrivé au théâtre qu'il avait fait construire, et il se retira en Sicile. C'était le temps où Hiéron fondait la ville d'Etna. Le poête athénien composa à cette occasion une tragédie intitulée Etna, où il avait mis en scène les traditions locales sur le culte des dieux Palici2 et promettait à la ville les plus belles destinées. Eschyle revint mourir à Géla3. Les habitants lui rendirent de grands honneurs funchres et lui élevèrent un tombeau, près duquel tous ceux qui s'étaient voués à la tragédie venaient donner des représentations 4. Les pièces d'Euripide étaient aussi en grande estime dans la Sieile. Les maximes philosophiques dont elles étaient semées rappelaient le genre d'Épicharme, qu'il avait pris en cela pour modèle. Après le désastre des Athéniens, ceux qui avaient échappé à la funeste journée d'Hélorus, et qui erraient dans les villes de Sicile, trouvèrent une ressource en chantant, à la façon des rapsodes, des tirades de ses tragédies, ou même obtinrent leur liberté 5. Denys l'Ancien poussa l'enthousiasme pour Euripide Jusqu'à faire acheter, après sa mort, le style, les tablettes et la lyre

Additam. advitam Æschyli, édit. de M. Boissonade, p. 8: Φασίν ἀπο Ιέρους αξιωθέντα αναδιδάξαι τους Πέρσας αν Σικελία, και λίαν εύδοκιμάσαι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Macrobe, Satarn. liv. V. — Vie anon. p. 5, même êd. Ελθών τούνν εἰς Σικλίαν, ἱέρωνος τόττ την Λίννην ΑΊζοντος, ἐπεδαίξατο τὰς Λίτνας κάνυ λαμπρῶς, οἰωνιζόμενος βίου ἀγαθὸν τοῦς συνοικοῦσι την πόλιο.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lès troubles qui agitaient Syracuse dans la LXXII olympiade avaient sans doute engagé Eschyle à demeurer, de préférence, à Géla.

rer, ce preuvence, a Geia.
4 Vie d'Eschyle, p. 6 : Εἰε τὸ μνῆμα δὰ ζοιτόντες, ἀσοιε ἐν τροχολοίαι κὴν ὁ βίος, ἐνηλιζόν τε παὶ τὰ δράματα ὑπεπρίνοντο. L'épitaphe en vers qui lui avail été faile à Géla est rapportée dans cette même vie.

Plutarque, Nicias, \$ XXIX.

· du poête, au prix d'un talent, pour les consacrer dans le temple des muses1. S'il s'était flatté d'hériter de son génie et de la faveur publique, les siffects des Athéniens auraient dû le désabuser de ses prétentions; mais il les attribuait à l'envie2 : et peut-être, en effet, si d'un côté les éloges dont l'accablaient ses parasites étaient exagérés, il y avait de la part des Grees quelque prévention contre les poésies du tyran. Ni les mésaventures arrivées à ses musiciens et à ses cochers à Olympie, ni les consures de Philoxène, qui, prié par lui de corriger une de ses tragédies, la raya d'un bout à l'autre, ne le découragèrent. Il réussit enfin à remporter à Athènes une victoire dont il fut tellement ravi, qu'il mourut, dit-on. à la suite des festins par lesquels il la célébra. On crut voir dans cette mort l'accomplissement d'un oracle qui l'avait menacé de périr quand il l'emporterait sur ses supérieurs. Pour nous, il nous serait difficile de porter un jugement équitable sur le mérite littéraire des tragédies de Denvs. d'après les courts fragments qui en ont été conservés3. Suidas dit qu'il avait composé des tragédies et des comédies 4. Ælien, au contraire, assure qu'il ne goûtait pas le genre comique,

Hermippe, cité dans la Vie anonyme d'Euripide, édit, de M. Boissonade, t. I, p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peut-être s'appliquait-il à luimême ces vers d'une de ses tragé-

Επειτα δ'ούδε τούτο γινώσκειε ότι Tois ouder ofour oude els olus

фворей; Аві та овина панта нех тита соб-

<sup>3</sup> On trouve quelques sentences tirées des tragédies de Denys dans

Stobée, Egl. liv. I, p. 114, éd. Heeren, et dans le Florilegium, entre autres :

Ο της Δίκης έρθαλμός, ώς δι' ήσύ-

Λεύσων προσώπου, παυθ' όμως ἀεί BAGRES.

Et cette autre, dont il était fui-même un exemple (Plut. De fort. Alexandri): H yap rupannis deinias prirup 600.

Διουύσιος, Σικελίας τύραυνος, έγραψε τραγωδίας και κωμωδίας και Ισλορικά.

étant d'un naturel triste. On cite de lui les pièces intitulés: Adonis, la Rançin d'Hector, le Thesmephore\*. Se vers étaient remplis d'expressions détournées de leur signification naturelle par une espèce de jeux de mots de très-mauvais goût dans les tragédies, et qui ont été relevés par les grammairiens\*.

La Sicile produisit encore plusieurs poêtes dramatiques dont les noms seuls nous ont été conservés. Empédocle le tragique, petit-fils du célèbre philosophe\*; Carcinus d'Agri-

Allien, Hist. diverses, XIII, 18.

M. Ebert (Συκολού», p. 20) nic que cette dernière soit de lui. «De «Dionysii fabula Θεσμοφόρος in-scripta (Athénée, IX, 404 k), certo nihil seio nisi hoc, cam a Sienlo «purpiurato poeta scriptam non esse. «

(Cf. Meineke, ad Euphor, p. 163.) 3 Helladius (Chrest.), après avoir critiqué les expressions prétentieuses (xexosulous) d'Euphorion, ajoute : Παρεζήλωσε δὲ τὸν πρώτον Διούνσκον, του Σικελίας τύραννου, δε ύπὸ έξουσίας και τών κολάκων και τῆς τρυ-One diacoupéneros encyclonde nai τραγωθίας γράθειν, έν αίς και τοιαύτα συνοφόρησε βήματα το μέν ακόντιον καλών βαλάντιου. του δε κάδου έλκύdotor · antrappor de to toior · The de γλαϊναν έριώλην οδον δλεθρον ούσαν τών έρίων, και πολλά τοιαύτα καταγέλασία. Ailleurs, après avoir cité lo mot doidut ou despisares, que Denys nommait buéolns, il s'écrie que Philoxène avait raison de préférer aller aux carrières plutôt que d'entendre des choses semblables. Athénée (1. III, p. 98) a rassemblé aussi

plusieurs de ces expressions ridicules, comme pérson de proport suffériers, én traben 100 stafes en de silvage put suffériers, én traben 100 stafes en autoritation en consideration de la companie de la

4 Suidas : Èunedonkis Svyarpeδούς του προτέρου, τρανικός τρανωdias αὐτοῦ κδ'. Aristote (cité par Diogene Lacrie, VIII, 58) et Eudocie (p. 170) indiquent des tragédies dans la liste des ouvrages d'Empédocle. (Voyez Sturz, sur Empédocle, p. 86. et Karsten, p. 64.) Ce dernier pense ' que l'on peut admettre que le philosophe avait aussi composé des tragédies dans sa jeunesse. (On en attribae également à Xénophane.) Les hiographes anciens étaient-partagés sur cette question. Diogéne Lacrte . VIII, 2, 58 : Hpankeidne de d' Sepaπίωνος, έτέρου Φπαίν είναι τὰς τραγοgente: contemporain du pocte du même nom à Athènes, si toutefois ce n'est pas le même 1; Achéus de Syracuse, qui, selon Suidas, avait écrit deux tragédies et était postérieur à son homonyme, natif d'Erêtrie et contemporain d'Euripide 2, Athénée rapporte les titres de plusieurs pièces d'Achéus, qui paraissent appartenir à l'Érétréen . Sosielès de Syracuse vivait du temps de Philippe et d'Alexandre de Grand. Il mourut dans la cxiº ou la cxivº olympiade. Selon d'autres, c'étaît l'époque où il florissait. Il avait composé soixante et treize tragédies et remporté sept victoires. Ce nombre ne doit pas donner une idée défavorable de son talent, car Eschyle n'avait été vainqueur que treize fois, quoiqu'il eût composé soixante et dix tragédies; et Euripide, auteur de soixante et quinze, ou même de quatre-vingt-douze pièces, ne fut couronné que cinq fois. Il faut se rappeler aussi que l'on présentait quatre pièces à chaque concours ; ainsi vingt-huit ouvrages de Sosiclès obtinrent des prix, Son nom figure dans la pléiade des poêtes tragiques de second ordre, dans le Canon des grammairiens d'Alexandrie . Mamercus, tyran de Catane, qui fut renversé par Timoléon, se piquait, à l'exemple de Denys, de composer des tragédies 5.

φίας: ໂερώψυμος δέ ζησιν αύτδη τρισί καὶ τετταράκον λα έντετυχηκέναι, κ.τ.λ.

¹ Sudias : Kapativos, Agray siriños, rpayuos's ani Kapativos, Pooléterou de Serondota, Adresios, papyuos's, s., r. A. — Selon Diodore ([V. 6, 6] Carcinus, le poleteragique, Navidé flusicurs fois en Siélle, — Polycrite de Aleude, cité pur Diogène Latrie (Vir s'Enchine), dit que ce philosophe yécut prês de Denys le Jeune jusqu'au retour de Don, et il sjouen: s'ars de sois virigi.

Kapnisourds naspodomics. Or, comme on ne connaît pas d'auteur conique de ce, nom, il est probable qu'il est question du tragédien qu'un long acjour en Sicile aura fait désigner comme Sicile.

- <sup>2</sup> Suidas, Aguiós,
- <sup>3</sup> Voy. Schweighæuser, Index auct. ab Athen, cit.
  - Suidas, Σωσικλής.
  - <sup>3</sup> Plutarque, Vie de Timoléon.

Peutêtre faudrait-il rétablir le nom de Mamercus dans un passage d'Aristote où il est question d'un Maracus de Syracuse qui, lorsqu'il était hors de ses sens, n'en était que meilleur poête!

Nous pourrions joindre ici un nom beaucoup plus cétèbre, celui de Philémon, rival de Ménandre, que Suidas et l'auteur anonyme sur la comédic nomment Syracusain. s'il ne convenait de suivre l'autorité plus imposante de Strabon, qui le fait naître à Soles. Peut-être, lorsqu'il fut banni d'Athènes2, où il avait obtenu le droit de cité, vint-il se fixer à Syracuse. Il nous faut aussi prévenir le reproche d'avoir omis parmi les poêtes siciliens le célèbre Théognis le Gnomique, qui, selon Suidas, était de Mégare en Sicile3. Le biographe suit en cela une autorité imposante, celle de Platon, qui cite plusieurs fois ce moraliste 4, et dans le livre des Lois, dit : « Nous pouvons invoquer le témoignage d'un « poēte, celui de Théognis, citoyen de Mégare en Sicile 5. » Mais Harpocration contestait l'exactitude de cette assertion de Platon , en s'appayant sur quelques vers du poête luimême 7. Il y dit en effet qu'il a été jadis en Sicile, en Eubée, à Sparte; qu'il a été partout bien accueilli, mais que rien n'a pu lui faire oublier sa patrie. Ce passage, tout en con-

¹ Aristote, Probl. XXX, 1: Mapasos 8 δ Σοραχούστου και διμένιου δι ποπινέι 6 ℓ έκατίωι, Ce poéte ne nous sel contu que par ce peu le mots; cependant. Raguss, dans ase Elogia Siculenne qui vetri memoria florucrant, a trouté mopre de tirer une demipage de ce passage, diversement interprété dans les auteurs modernes qu'il a compilée.

Stobée, Serm. XXXVIII, p. 232,

et la Vie de Philémon , par M. Raoul-Rochette , p. 196.

Suidas. Otoyvis.

<sup>4</sup> Platon, Menon.

Platon, Lois, l. 1" : Ποιητήν δέ καὶ ἡμεῖς μάρτηρα έχομεν, Θέογνιν πολίτην τῶν ἐν Σικελία Μεγαρέων.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Harpocration, au mot Θέογνις.
<sup>7</sup> Vers 783 et suiv. éd. de M. Boissonade.

tredisant Platon, explique la cause de son erreur. Théognis avait habité la Sicile, et probablement Mégare, qu'une origine commune liait avec sa patrie. C'est peut-être là qu'il composa une partie de ses poésies. Suidas cite une élégic sur les Syracusains qui avaient échappé au siège; il ne précise pas de quel siège il veut parler 1. Burigny pense qu'il s'agit de la guerre d'Hippocrate contre Syracuse, à la suite de laquelle celle-ci fut obligée de céder Camarina. Cet événement est de la LXXIIº olympiade (492 avant J. C.). Il aurait donc eu cinquante-deux ans à l'époque de cette guerre, et Hippocrate ayant aussi porté les armes contre les villes chalcidiennes, il était naturel qu'un Mégarien prit dans cette circonstance le parti des Syracusains.

# 5 XVI. SOPHRON. - ARCHESTRATE DE GÉLA.

Nous devons une mention spéciale à Sophron de Syracuse, fils d'Agathocle 2, contemporain d'Euripide et créateur d'un genre nouveau, qu'il intitulait mimes, et qui tenait de la comédie et des dialogues 3. Sophron s'était probablement proposé d'imiter ces scènes improvisées, dont on égayait quelquefois les banquets<sup>a</sup>, et que l'on pourrait comparer à nos charades en action ou à nos proverbes; mais l'esprit qu'il y sema leur valut un succès plus grand que celui auquel il paraissait prétendre. Platon, à qui Dion les avait fait connaître, les goûtait à l'égal des comédies d'Épicharme, ce qui

<sup>1</sup> Suidas : Expader Develor els τούς σωθέντας τῶν Συρακουσίων ἐν τή πολιορχία.

<sup>2</sup> Suidas, au mot Mécour.

<sup>3</sup> Aristote, Poet: \$ 1, et les notes de Tyrwhitt.

<sup>4</sup> Le roi de Syracuse Agathocle,

qui était, selon Diodore (1. XX, 63), Quoes yeleronous nal pipor, excitait souvent le rire, soit dans des ban-

quets, soit même à l'assemblée publique, en contrefaisant quelques-uns des assistants et par d'autres bouffonneries. (Voyez Polyen, I. V.)

## 504 ÉTABLISSEMENTS DÉS GRECS EN SICILE.

les rendit célèbres à Athènes. Il ne nous est parvenu aucun échantillon de ce genre de composition. La pièce de vers de Théocrite, qui représente des femmes syracusaines se rendant, à travers la foule, aux fêtes d'Adonis, peut en donner une idée 1. Sophron avait fait des mimes de femmes et des mimes d'hommes; il en avait fait de sérieux et de plaisants. Athénée nous a conservé les titres de quelques-uns. La Péche du thon, le Favori, le Paysan, la Toilette de la fiancée, la Belle-mère. Ces mimes n'étaient pas en vers, mais en prose cadencée. Ils étaient écrits en dialecte dorien, et sont devenus pour les grammairiens des siècles suivants une mine féconde d'expressions locales (glottes). Apollodore d'Athènes avait même fait un commentaire sur les mimes de Sophron2. Ce dernier avait un fils nommé Xénarque, qui écrivait aussi des mimes, au témoignage d'Aristote, de Suidas et de Photius. On n'est pas bien certain s'il faut le distinguer du poête comique du même nom. Diogène Laërte, dans la vie d'Eudoxe, cite un Eudoxe syracusain, poête comique, plusieurs fois vainqueur et fils d'Agathocle<sup>5</sup>. Quoique ce nom soit assez commun, il est permis de supposer que ce même Agathocle fut père d'Eudoxe le comique et du mimographe Sophron.

Nous pouvons rattacher assez naturellement au théâtre sicilien le poème de la Gastronomie d'Archestate de Géla. En effet, le chapitre cuisine joue un très-grand rôle dans les contédies anciennes, et surtout dans celles de Syracuse,

J. Voy. Walckenser, sur Théocrite, Admias, p. 194-209;—G. Hermann, sur la Poét. d'Arist. p. 92-95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Περὶ Σώφρονος, en plusieurs livres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diogène Laërte, VIII : Γεγόνασι

δέ Εύδοξοι τρεϊκ... τρίτος, επελιότης, παϊς Αγαθοκλέυσε, τοιητής κωμφόδας νεκὰς Ελάν δοΓικάς μέν τρεϊς, Χυναϊκάς δε αίντε, καθά Φρασι Αχολλόδοφος έν Χρονικοϊε. (Voyer fr. 93. d'Apoll. éd. Didol.)

où les plaisirs de la table étaient goûtés plus qu'en aucun lieu du monde, C'était un comique sicilien, Mæson; qui avait introduit le personnage du cuisinier; on ne manquait pas d'y joindre celui du parasite. Leur présence sur la scène n'amenait pas seulement quelques plaisanteries sur la gourmandise, mais de véritables dissertations culinaires, qui ont été une source abondante pour les grammairiens. et surtout pour Athénée dans son Banquet des Sophistes. Aucun poête ne lui a fourni autant qu'Archestrate de Géla. Il avait pareouru la terre 1 pour étudier ce que les trois règues de la nature pouvaient fournir au luxe des tables, et il avait consigné le résultat de ses observations dans un poeme didactique en vers épiques, intitulé : Gastronomie, Gastrologie, Dipnologie ou Hédypathie 2. Athénée nous en a conservé deux cent soixante et dix vers qui ne manquent pas de mérite poétique, et qui offrent souvent de l'intérêt sous le rapport de l'histoire naturelle 3. Archestrate avait surfout étudié les poissons, qui étaient un des obiets les plus recherchés chez les anciens, et il en décrit avec soin les variétés. Cléarque, dans son Traité sur les proverbes, disait qu'Archestrate avait eu pour maître en gastronomie Terpsion, qui écrivit un poeme sur le même sujet 4, Mais cette indication ne suffit pas pour préciser le temps où il a véeu. Nous savons seulement qu'il était antérieur à Lyncée de Samos, disciple d'Isocrate 5, et à Cléarque, disciple d'Aristote : d'où l'on peut conclure qu'il fut contemporain de ce dernier.

Athénée, II, 278 : Ο παλός ούτος περιηγητής , π.τ.λ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Γασ Γρονομία, ηδυπάβεια, όψοποιία, γασ Γρολογία. Ce dernier titre paraît être eclui que l'auteur lui avait donné.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schneider a réuni les fragments d'Archestrate à la suite de son édition de l'Histoire des animaux d'Aristote.

Athénée, VIII, p. 337

Voyez Journal des Savants, janvier 1839, Restitution d'une lettre

#### 506 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

Apulée dit qu'Ennius avait traduit le poëme d'Archestrate!. Platon cite un Mithécas, auteur de l'Art de la cuisine sicilienne <sup>2</sup>; mais nous croyons que c'était un traité tout pratique, et non un poème didactique.

## SXVII. POESIE LYRIQUE. — STÉSICHORE, IBYCUS, ARIS-TOXENE, TÉLESTÉS, PHILOXENE, THÉODORIDAS.

La Sicile se glorifiait d'avoir donné naissance à un poête que l'antiquité mettait presquo à côté d'Homère. Stésichore que l'intiquité mettait presquo à côté d'Homère. Stésichore pour avoir enseigné l'accompagnement de la lyre, qui soatient les chants - Il Borissait sous le règne de Phalaris, dont il fut un des adversaires; témoin l'apologue du cerf et du cheval , qu'il récita à ses concitoyens pour les détourner d'accorder des gardes au tyran 4. Celui-ci, cependant, si l'on en peur croire les lettres fabriquées sous son nom, aurait partagé l'admiration générale pour Stésichore et concouru aux honneurs que lui rendirent les Himéréens. Il avait composé une Prisc de Troie: un poême sur Oreste; dans lequel il inntait Xanthus; un sur Géryon; un autre sur Calyce; des hymnes en Ihonneur des dieux et des vainqueurs 4. Il était encore auteur de bucoliques et de poésies

- adressée par Lyncée de Samos à Diagoras. (Article de M. Bossignol.) 'Apulée, Apologie.
- Platon, Gorgias, 5 73 : Μίθαικος ό την όψοποιίαν συγγεγραφοίς την σικελικήν,
- Suidas : Στησίχορος..... ἐκλήθη δὲ Στησίχορος ὅτι πρῶτος κιθαρφδία χορὸν ἐστησε ἐπεί τοι πρώτερον Τισίας ἐκαλεῖτο.
- Voyez plus haut, p. 17, note 1.
- Suidas (v. Στισίχορος) dit que l'on donna son nom à la porte de Catane près de laquelle était son tombeau. On trouve quelques détails sur ce monument à l'article Πάντα δείδι du même l'exique.
- Quintilien (X, 1, 62): Quam sit ingenio validus, spateria: ostendunt, maxima bella et clarissimos.

érotiques<sup>1</sup>, d'une Critique d'Hélène, dont il fit une rétraction intitulée Palinadie<sup>2</sup>. Les poésics de Stésichore étaient écrites en dorien. Il ne nous en est parvenu que de couris fragments qui permettent cependant de juger l'élégance et l'élévation de sa diction, comparables à celles de Pindare<sup>2</sup>.

Ibycus de Rhégium<sup>4</sup>, qui naquit vers le temps de la mort de Stésichore, avait surtout composé des poésies érotiques.

Aristoxène de Sélinonte était antérieur à Épicharme, qui en parlait dans une de ses comédies, au témoignage d'Éphestion, et lui attribuait l'introduction d'une ancienne forme de vers iambiques <sup>5</sup>.

Télestès, de la même ville de Sélinonte, poëte dithyrambique des plus distingués, florissait, selon Diodore de Sicileé, dans la xcv olympiade (398 avant J. C.), en même temps

canentem duces et epici carminis onera lyra sustinentem.

1 Βουκολικά μέλη, παιδικά.

Isocrate, dans l'Éloge d'Hélène. dit que Stésichore, an commencement d'une de ses odes, avant médit d'Hélène, devint aveugle, et qu'ayant compris la cause de son matheur, il composa sa Palipodie et reconvra la vue (p. 144, éd. Battie): Archélaus de Chypre, cité par Ptelémée (Photius, cod. 190), niait la cécité de Stésichore, et disait que la satire d'Hélène était dirigée contre Hélène d'Himéra, fille de Micythus, qui avait quitté le poête pour le sculpteur Bupalus. M. Sillig (Catalogus artif. art. Bupalus) pense que ce Ptolémée a confondu Stésichere avec Hipponax.

3 Les fragments de Stésichore out été recueillis par Suchfort, Gottingue, 1771, in-4°; par Blomfield, dans le *Museum criticum* de Cambridge, 1816, n° VI, et par Kleine, in-8°, Berlin, 1828.

• On attribue à livres sept livres de Éportad, pélo, La manière dont as mort tragique fut révélée par les grues qu'il avait prises à témoin est racoutée dans une épigramme de l'Anthologie (VII, 745), et deviat proverbiale.

<sup>5</sup> Πέρλιεstion, p. 45: Αρισζόξενος δὲ ὁ Σελινούντιος Επιχάρμου πρεσδύτερος ἐγένετο ποιητής, οῦ καὶ αυτὸς Επίχαρμος μυπμονεύει ἐν Λόγφ καὶ Λογίνης,

Οί τοὺς ἰἀμβους καττὸν ἀρχαῖον πρόπου,

Ον πράτος είσης ήσαθ' Ωρισλόξενος.

6 Diodore, XIV, 46.

que Timothée de Milet, Polyédus et Philoxène de Cythère. Selon la chronique de Paros, il fut vainqueur à Athènes sous l'archontat de Mieon, la troisième année de la xeiv olympiade (áo2 avant J. C.). Les poésies de Télestès furent un des ouvrages qu'Harpalus jugea dignes d'être, envoyés à Alexandre, et que ce prince portait aveç lui dans ses campagnes? en Asie. Aristoxène de Tarente à avait écrit la vie de Télestès.

Philoxène de Cythère, qué nous venons de nommer, denieura longuemps en Sicile à la cour de Denys l'Aneien, qui le fit mettre dans les carrières pour avoir trop librement critiqué ses poésies, ou, selon d'autres, pour avoir su plaire à Galatée, maîtresse du tyran. C'est à cette occasion qu'il composa, dans le caveau ou il était enfermé, et qui conserva son nom, un dithysambe ou une pièce satyrique sur les amours du Cyelope et de Galatée. Denys l'ayant tiré de prison pour le consulter sur quelqu'une de ses nouvelles productions, Philoxène après les avoir entendues, se contenta de dire : « Qu'on me ramène aux earrières; » critique détournée, qui trouva grâce devant le prince.

Nous citerons encore Théodoridas de Syraeuse, dont on a recueilli quelques épigrammes dans l'Anthologie, et qui avait composé un chant sur l'amour (μέλος) et un dithyrambe intitulé: les Gentaures?

La poésie lyrique nous amène à dire quelques mots sur

1 Marbre de Paros, ligne 79.

Plutarque, Vie d'Alexandre.

Voyer Mahn, Diatriba de Aristoxeno, p. 92; — Heeren, ad Marmor, Borg, in biblioth, d. alt. litt. IV,
p. 54; — Harles, t. H, p. 157.

Sur Philoxène, voy. Æl. XII, 44;

le schol, d'Aristoph, sur le Plutus, v. 290, et celui de Théocrite, idylle X, v. 1; et, parmi les modernes, Wyttembach, Diatribe de Philoxeus, dans les Miscellanca doctr. Il, p. 64-72.

<sup>3</sup> L'anthologie renferme dis-neuf

épigrammes de Théodoridas.

la musique ou plutôt sur les musiciens, car les résultats de leur art étaient trop fugitifs, surtout en l'absence de la notation, pour que l'on puisse aujourd'hui s'en faire une idéc bien nette.

Nois avons déjà parlé de Diomus, auquel on attribuaitfair bucolique. Midas d'Agrigente fut vainqueur au concours de la flûte dans la xviv 'ou xxv' pulhade, et aussi aux Panathénées. Pindare a composé en son honneur une ode qui est la douzième des Pythioniques. Le scholiaste rapporte une particularité de la victoire de Midas, qui peut fournir quelques renseignements sur la confection des instruments de musique. Le bec de la flûtese cassa, par accident, pendant le concours, et Midas continua à jouer avec les tuyaux comme avec une flûte de Pan. Les spectateurs, snrpris et charmés des sons qu'il en tirait, lui décernèrent la victoire !

Un autre joueur de flûte sicilien, Andron de Catane, avait le premier, au témoignage de Théophraste, enseigné à régler les mouvements du corps sur les modulations de la flûte, ce qui fit que les anciens désignaient quelquefois la danse sous le nom de Sicilienne 2. On attribuait aussi aux Siciliens l'invention de la phorminx, espèce de cithare, et des crotales 3.

Schol. Pind. Αγωνιζομένου γ αραϊτού, ἀνακλασθείσης τῆς γλωναίδος ἀκουσίως καὶ προσκολληθείσης τῷ πυρανίσκο, μόνοις τοῖς καλάμους τρόπος σύρχγος αὐλῆσαι, κ.τ.λ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Λιβέπές, h. I., p. 22: Θεόζραστος δὲ πρῶτόν ζησιν Ανδρωνα τὸν καταναῖον αὐλητήν, κινήσεις καὶ ρυθ-

μούς ποιήσαι τῷ σώματι, αὐλούντα · όθαν σικελίζειν τὸ ὀρχεῖσθαι παρά τοῖς παλαιοῖς.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eusebo , Prapur , Evang. λ , 6 : Σικελοί τε οἱ πρὸς τῆ Ιταλία πρώτοι Φόριμγγα εὕρου οἱ πολύ τῆς κιθαρας λειπομένην , καὶ κρόταλα ἐπενόπ-

#### S XVIII. PHILOSOPHIE.

La Sicile n'a donné naissance à aucune secte de philosophie. Cette gloire appartint d'abord, en Grèce, à l'Ionie, placée sur les confins de deux civilisations, et où les connaissances transmises traditionnellement chez les peuples de l'Orient ne furent pas plutôt communiquées aux Hellènes, qu'avec l'activité de leur esprit, ils étendirent dans tous les sens ce nouveau domaine. Mais le pays où la philosophie venait d'éclore cessa bientôt, par la tyrannie des Perses, d'être favorable à ses développements. Nous avons montré les Phocéens et les Samiens cherchant dans l'Occident des ports libres pour leur commerce. Pythagore et Xénophane. vinrent aussi demander asile à la Sicile et à l'Italie, et y fondèrent les sectes connues sous le nom d'Italique et d'Éléatique. Nous n'abuserons pas du séjour passager de ces deux philosophes en Sicile pour faire entrer dans notre cadre le tableau de ces deux écoles célèbres. Mais comme leur influence fut prépondérante, et que nous ne saurions. parler d'Empédocle et d'Épicharme sans avoir étudié les doctrines de leurs maîtres, nous allons les exposer le plus brièvement possible.

## 5 XIX: PYTHAGORE.

Non-seulement les doctrines de Pythagore, mais les principales circonstances de sa vie sont entourées d'incertitude. Quelques-uns des plus récents adeptes de son école-ont reueilli, sans aucune critique, toutes les traditions qui avaient, cours sur cet homme remarquable, et entre lesquelles il n'est pas facile de discerner la vérité 1. Cieéron combat l'opinion populaire, enracinée à Rome, où l'on voulait que Numa fût un disciple de Pythagore et lui eût emprunté ses lois, tandis que ce philosophe ne vint en Italie qu'environ cent quarante ans après la mort de Numa<sup>2</sup>. Par un semblable anachronisme, Jamblique a mêlé son nom à l'histoire de Phalaris, qui mourut plusieurs années avant la date assignée per lui-même à l'arrivée de Pythagore en Italie, c'est-à-dire la LXII olympiade3. Nous ne pouvons nous livrer ici à l'examen des indications contradictoires des anciens sur les premiers voyages de Pythagore et aux systèmes de Dodwel, Bentley, Fréret, Meiners. Cette date de la Lxnº olympiade, adoptée par Cicéron, nous paraît avoir plus de probabilité qu'aucune autre; elle s'accorde avee l'époque dé la tyrannic de Polycrate à Samos, qui fut une des causes de l'émigration de Pythagore. Sa mort, d'après Eusèbe, eut lieu dans la exixe ou la Lxxº olympiade (avant J. C. 503 ou 400); c'est durant ce quart de siècle qu'il établit à Crotone cette association célèbre dont l'influence s'étendit sur toute la grande Grèce.

Les principales sources pour l'histoire de Pythagare sont : sa biographie par Diog. Laërte, par Jambl. περί βίου Ηυθαγορικοῦ, et par Porphyre, Πυθαγόρου βίος.

Grécan, de Republică, I. II. 3x. 17, 17, 26. de M. Villemain. Un desinterlocuteurs de ce dialogue demande s'il est vrai, comme on le dit, que Numa aité de l'adicipie de Pylhagore. Sejsion répond que cela non-sente meut est faux, mais tout à fait impossible. Nam quartum jans annum «regnante Lucio Tarquinio Superbo. Sybarim et Crotonem et in est Italia.

s partes Pythagoras venisse reperitur-Olympias enim seeunda et sexagesisma eadem Superbi regal initium et Pythagoræ declarat adventum, setc... Tite-live rejette également ette tradition, accréditée par Valérius Antias, sur Jes relations de Pythagore et de Numa.

<sup>3</sup> Jamblique, ch. v11, p. 35: Εἰ δὲ δεῖ καὶ τὰ καθ' ἐκασῖον ἀπομνημονεϋσαι ἄν ἐκραξε καὶ εἰπε, ἐργτόον ὡς παρεγένετο μέν εἰς ἱταλίαν κατὰ τὴν ὁλυμπαίδα τὴν δεντέραν ἐπὶ ταῖε ἐξῆκοντα, κ.τ.λ.

#### 512 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE

Instruit à l'école de l'Égypte, Pythagore ne croyait pas qu'on dut initier le vulgaire aux doctrines religieuses et. seientifiques. Il ne les communiquait à ses élèves qu'après de longues épreuves morales, et les exprimait ordinairement dans un langage symbolique, qui quelquesois, pris à la lettre, lui a fait prêter des opinions ridicules 1. Nous n'essayerons pas de pénétrer ses dogmes sur la divinité, sur la métempsycose et sur l'harmonie des corps célestes, qui ne nous sont parvenus que par l'intermédiaire d'écrivains beaucoup plus récents, puisqu'il n'a écrit aucun ouvrage, et que la même réserve était imposée à ses disciples. Mais nous devons nous attacher à rechercher les principes moraux et politiques qu'il avait à cœur de faire prévaloir. Les villes d'Italie étaient déjà très-efféminées par le luxe quand Pythagore arriva. Il se fixa à Crotone, moins corrompue que les autres, et travailla à retrempér les mœurs en inspirant la tempérance, la pureté, la religion. Il s'attacha d'abord à instruire les enfants; mais bientôt les jeunes gens, les vieillards même vinrent à lui, attirés par quelque chose de surhumain qui brillait dans toute, sa personne, et par son éloquence naturelle et entraînante. Ses adeptes, sans prendre une part directe aux affaires publiques, exercaient une grande influence par leurs talents et leur intime union. On dit que Cylon, un des plus riches et des plus puissants d'entre les Crotoniates, voulut être recu parmi les Pythagoriciens; mais, comme il était violent et despotique, il

¹ Telle est, par exemple, la recommandation de s'abstenir de fères, à l'occasion de laquello on a débité tant de contes ridicules, et entre autres, que l'ythagore s'était laissé tuer plutôt que de traverser un champ de fèves. Il est probable que cette prescription àvait un sens caché. Quelques auteurs ont dit que Pythagore défeudait par là de prendre part aux assemblées populaires, où les suffrages se donnaient avec des fèves.

fut repoussé par eux. Irrité de ce refus, il ne cessa de déclamer contre l'association, et finit par ameuter contre elle la populace de Crotone. Les pythagoriciens étaient les ennemis de la tyrannie, mais ils cherchafent aussi à réprimer la licence populaire, et la sévérité de mœurs dont ils donnaient l'exemple paraissait insupportable à bien des gens qui étaient adonnés à tous les vices. Une réaction terrible s'en suivit. On se porta contre le lieu de leurs réunions, on y mit le feu, et, dans toutes les villes de la Grande-Grèce, les pythagoriciens furent poursuivis et mis à mort. Cette persécution out lieu, selon quelques auteurs, peu de temps après la victoire des Crotoniates sur les Sybarites, dans la Lxvm. olympiade. Les uns disent que Pythagore perit avec ses disciples; les autres, qu'il leur survécut très-peu de temps. Ceux qui avaient échappé au massacre se dispersérent, On nomme, parmi ceux qui se sauverent. Lysis, qui fut maître d'Epaminondas, et Philolaus, dont Platon rechercha les ouvrages; mais l'ordre des temps ne permet pas d'admettre qu'ils fussent au nombre des disciples immédiats. Il est bien surprepant qu'Hérodote, qui avait voyagé en Égypte, on Pythagore sejourna vingt-deux ans, et qui habita la Grande-Grèce, encore pleine des souvenirs de co philosophe, n'en dise qu'un mot en passant, à propos de Zamolxis 1. La guerre des Crotoniates contre les Sybarites (olympiade LXVII), sur laquelle il nous a conservé diverses traditions?, lui fournissait cependant l'occasion de parles de Pythagore, puisque ce fut sur l'avis de ce philosophe, selon Diodore s, que les Crotoniates se décidèrent à résister aux injustes prétentions de leurs paissants voisins. Nous n'avons sur la biographie de Pythagore que des renseigne-

Hérodote, IV, 94. - 1 Ibid. V, 44.- 2 Diodore, XII, 9.

## ETABLISSEMENTS DES GRECS

ments d'une date comparativement très-récente. L'histoire des temps antérieurs aux guerres persiques, et surtout celle de la philosophie n'offre que trop de ces lacunes, D'ailleurs il est possible que l'on ait exagéré l'importance du rôle que joua Pythagore. Sans doute ce fut un des hommes les plus remarquables de la Grèce, et il y avait dans sa doctrine des idées sublimes qui ne devaient pas périr avec lui; mais comme il arrive souvent, ces idées durent très-difficilement se faire jour de son vivant. Empédocle, Lysis, Philolaus, Archytas, tous ceux qui ont jeté le plus d'éclat sur son ébole et que les néopythagoriciens ont groupés autour de lui comme une brillante auréole, étaient postérieurs de près d'une génération. Après la conjuration de Cylon, qui sit perir et dispersa les principaux adeptes de Pythagore, les villes de la Grande-Grèce furent en proje à des agitations populaires. Enfin, elles eurent recours à la médiation des Grees, et adoptèrent, selon Polybe, les lois et le système fédératif des Achéens, qui subsista jusqu'au temps de Denys et ramena le calme dans ces villes. Des hommes qui avaient reçu dans leur jeunesse les principes de Pythagore; furent slors appelés au maniement des affaires. C'est le moment où ses idées régnèrent dans la Grande-Grèce et en Sicile, quoique son association fut dissoute; ou peut-être parce qu'elle était dissoute; car, selon l'expression orientale, c'est quand le vase est brisé qu'il répand son parfum. L'institut de Pythagore, trop fidèlement ealqué sur les collèges sacerdofaux de l'Égypte, ne pouvait s'établir en Grèce, on on avait goûté l'indépendance politique et celle de la pensée. Empédocle et Epicharme comprirent mieux leur pays en répandant les vérités qu'ils croyaient avoir trouvées, au fieu Polybe, II, 3q.

de les renfermer dans le sanctuaire pour un petit nombre d'initiés, et en leur donnant pour toute sauvegarde l'éloquence et la poésie. Lorsque Jamblique dit que Pythagore délivra de la tyrannie les villes de Sicile, Catane, Rhégium, Himéra, Agrigente, Tauroménium1, et feur donna des lois qui y maintinrent la paix et l'harmonic, cette assertion, prise à la lettre, est bien difficile à concilier avec l'histoire, Mais si on l'applique à l'école de Pythagore, et à une époque plus récente, il sera vrai de dire qu'elle eut une grande influence sur la politique, sur la philosophie, nous voudrions ponyoir dire aussi sur les mœurs; mais il était difficile de faire passer dans la pratique des préceptes si contraires à la vie sensuelle des Siciliens, Platon et Dion, qui avaient recueilli les débris de l'héritage de Pythagore, échouèrent à leur tour dans cette lutte contre les mœurs corrompues de leur siècle. Le fondateur de la secte italique croyait posséder le secret de l'harmonie des mondes célestes et prétendait imposer à la société une forme invariable. Ce système, qu'il avait importé d'Orient et qu'il voulait faire adopter comme, une révélation, fut renversé, brisé, remis ou creuset de la discussion; mais beaucoup des idées vraies ou fausses dont il se composait sur la physique générale, continuèrent à avoir cours, et quelques uns de ses préceptes furent, bien des siècles après lui, sauctionnés par le christianisme. Nous n'entreprendrons point de présenter ici même un apereu des doctrines de Pythagore, Ce sujet demande à être traité avec trop de soin; nous nous bornerons, en parlant des

Vie de Pythugore, c. vii, p. 33.

— Quand lamblique cite, parmi les villes défivrées par Pythagore, Tauro-ménjum, qui ne fut fondé que long-

temps après, il tombe dans un anachronisme évident, à moins qu'on ne dise qu'il désigne sous ce nom Navos, que Tauroménium remplaça.

#### 516 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE

philosophes qui fleurirent en Sicile, à indiquer les parties de feurs opinions qu'ils nous paraissent lui avoir empruntées.

Avant de passer à Xénophane, qui fut à peu près contemporain de Pythagorc, mais qui avait un système à lui et partagea son influence en Sicile, nous dirons quelques mots de plusieurs pythagoriciens, d'époques diverses, que nous devons rapprocher de leur maître. Jamblique nomme Charondas de Catane, ainsi que Zalcucus, parmi les auditeurs dont il se servit pour donner des lois 1. Nous avons déià dit que Zaleucus est, selon toute apparence, antérieur à Pythagore. Quelques ressemblances entre leurs préceptes auront suffi pour établir ce rapprochement, comme on a fait à l'égard de Numa. Pour Charondas, la question est plus indécise, et nous penchons à le croire beaucoup plus récent2. Indépendamment des philosophes qui adoptèrent une partie des idées pythagoriciennes, et dont nous parlerons tout à l'houre, cette secte conserva quelques fervents adeptes, observateurs scrupuleux de tous les préceptes du maître. Il suffit de citer Euryphamus de Syracusc 3, Timycha 4, à laquelle on prétend que Denys voulut arracher le secret des mystères, et qui préféra se couper la langue; enfin, les deux amis Damon et Phintias, dont le dévouement et la confiance en présence de la mort saisirent d'admiration Depys le Jeune, qui les pria de l'admettre à partager leur amitié.

<sup>1</sup> Jamblique, Vie de Pythagore, eh. xxvii, p. 274, éd. Kiessling. — Bentley, Dissert. de Phalar. epist. pag.

Voyez plus haut, p. 410 et suiv.

Jamblique, ch. xxx, p. 384. Il nous est parvenu, dans Stobée, un fragment d'Euryphamus sur la Vie.

Jamblique, ch. xxx1, p. 189, d'après Néanthès.

Jamblique, ch. xxvii, p. 270, ct ch. xxviii, p. 260, d'après Aristoxène, qui disait tenir ce récit de Denys durmême.—Diodore, extr. du livre X. — Valère-Maxime, liv. 1V, ch. xv.

#### S XX. XÉNOPHANE.

Xénophane de Colophon, fils d'Orthomène 1, était à peu près contemporain de Pythagore; mais il prolongea davantage sa carrière. Banni de sa patrie ou l'ayant quittée volontairement, il vint habiter Zancle en Sicile, et Catane, Il se fixa ensuite à Élée, dont il célébra la fondation dans un poême épique, et où se perpétua après lui une école philosophique dout il est quelquesois regardé comme le sondateur. Xénophane n'avait suivi les leçons d'aucun maître; quelques auteurs le faisaient auditeur d'Archélaus, ce qui ne saurait être, Archélaus étant beaucoup plus récent. Xénopliane se rapproche plutôt de l'époque d'Anaximandre, ainsi que le disait Sotion. Il émit des opinions contraires à celles de Thalès et de Pythagore, et combattit aussi Épiménide, Xénophane, selon Diogène Laërte, admettait quatre éléments; des mondes infinis, mais non pas immuables2; il croyait que l'essence de Dieu était de forme sphérique, et ne ressemblait en rien à l'homme; qu'il voyait et entendait tout, mais ne respirait pas, et qu'il était tout esprit, raison, et, de plus, éternel3. Il critiquait vivement Hésiode et Homère d'a-

<sup>1</sup> Apollodore, cité par Diogène Laérte. D'antres nonmaieut le père do Xénophane Dexius. (Snr Xénophane, consultes Philosoph, gree, vetqui ante Platonem florierunt operum reliquie, par M. Karaten, et les Fragments philosophimes, et M. Cousta, l'

ments philosophiquea de M. Cousin.)

<sup>2</sup> Meiners, dans l'Hist, des sciences en Grèce, t. III., pag. 16 de la traduction française, nie que ces deux opinions appartiennen la Xénophane.

M. Karsien trouve également difficile de les concilier avec l'ensemble du système cosmologique, de Xénophane. Nous adoptons la correction ou despaladarse qu'il propose.

<sup>3</sup> Diogène Lasirte: Οὐσίαν Θεσῦ «Φαιροειδή, μηδέν, όμοιον έχουσων ἐνθρώπον Ολου δέ ἀρ ἐν καὶ ἀλθυ ἐλείν», μ) μέντοι ἀναπνεῖν τόμπαντά τε εἶναι νοῦν καὶ Θρόνησιν καὶ ἀἰδιον. Tiedemann ſait de σύμπαντα le şujet d'une.

# 518 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

voir représenté les dieux sous la forme de l'homme, et surtout de leur avoir prèté foutes ses mauvaises passions<sup>3</sup>. Si les chevaux et les taureaux savaient peindre, dissit il, ils représenteraient Dieu sous la forme du cheval ou du taureau<sup>2</sup>. Il se moquait des Égyptiens, qui célébraient le deuil de leurs divinités: car si on les pleurer, dissit il, on ne doit pas les adorer; et, si on les adorer, en, ne doit pas les pleurer. Cest dans ce sens qu'il répondit aux Éléates, qu'i l'avaient consulté pour savoir s'ils devoient introduire dans leurs villes le deuil de Leucenthoé. Il rejetait comme imposture tonte espèce de divination <sup>5</sup>. Il est le premier qui ait déclaré que toute chose qui a un commencement est corruptible <sup>5</sup>. L'âme, selon lui, est un souffle, et, le plus souvent, elle est soumise à l'intelligence<sup>6</sup>. Sotion prétendait, mais à tort, selon Diogène, que «Xenophane, avait soutent que tout est incompréhenque «Xenophane, avait soutent que tout est incompréhen-

autre proposition, et l'entend de l'univers. Mais slors que serait Dieu, si le monde avait les qualités de la divinité?

- Πάντα Θέοιε ἀνέθηκαν Ομηροε
   Θ'Ĥσίοδόε τε,
   Θάσα παρ' ἀνθρώποισιν ὀνείδεα
  - κατ ψόγος έσλι, Κλέπλειν, μοιχεύειν τε και άλλύλους άπατείειν
- 1 Αλλ' είτοι χέτρας γ'είχου βόες
- ήτε λέοντες, • Η γράψαι χείρεσι καὶ έργατέλειν
  - άπερ άνδρες, Ίπαοι μέν Θ'ίπποισι, βόες δέ τε βουσίν διιοιοι
  - Καΐ πε Θεών ιδέας έγραφον και σώματ' έποίουν
  - Τοιαύθ οίου περ κ'αὐτοί δέμας είχου όμοιου.

Cité par Plut, De Iside et Osiride.
Cicéron, De Divin, I. 3.

<sup>6</sup> Moiers conteste l'aubinstitié de cet ainne, exprosé par Diogène Lairte. Cependant, nont en prodiamant que Dies et l'univers édacier éternels; Acoquine a pa dire que tout ce qui arait un commencient autit une fin. — Éctera tred ainsi les direct airconnections autit une fin. — Éctera tred ainsi les direct airconnections autit une fin. — Éctera tred ainsi les direct airconnections de la composite de la composi

<sup>a</sup> Diogène Laörte: Πρώτός τε ἀπο-Εφυαια ότι πῶς τὸ γινόμενον, Οθαρτόν ἐσῖι· καὶ ἡ ψοχὰ πνεϋμα. ἔξη ἐἐ καὶ τὰ πολλὰ ἄτῖω νοῦ εἰναι. Τh. Aldobraudini traduit ces derniers πλοίς 190 sible. Sextus Empirieus n'a pas manqué de lui prêter aussi ce séopticisme absolu; mais tout de qu'on peut înfêrer des maximes de Xénophane, c'est que l'on ne doit pas éen rapporter au témoignage des sens, quand il sont en contradiction avec le raisonnement.

Selon Diogène Laërte, Xénophane florissait dans la LA olympiade, et Eusèbe le place à la même époque. Il vécut très-longtemps; témoin quelques vers eités par Diogène, et dans lesquels il dit qu'il y a soixante-sept ans qu'il se livre à l'étude et qu'il commenca vers l'âge de vingt-cing ans. Cependant, si on place le temps de sa plus grande eélébrité en l'olympiade ex (540 avant J. C.), on sera forcé de rejeter l'aneedote d'après laquelle il aurait eu une altercation, au sujet d'Homère, avec Hiéron, lequel succéda à Gélon dans l'olympiade exxy (478 avant J. C.). Nous ne serious pas éloigné de supposer que, dans Diogène Laërte, un second chiffre ait été oublié après le mot soixante, peutêtre cinq. Nous avons vu que Xénophane habita quelque temps la ville de Zancle. Ne serait-ee pas vers l'époque où une colonie samienne vint s'v établir après l'invitation que les Zancléens avaient adressée à tous les Ioniens, dans l'olympiade Lxx? Xénophane avait écrit beaucoup d'ouvrages; ils étaient en vers épiques, élégiaques et en jambés, et il les déclamait lui-même à la façon des rapsodes.

s multa quoque inferiora essé quam smentem aichat. » Nous croyons que rà πολλά, ou, d'un seul mot, ταπολλά, peut signifier ici le plas sourent, et le verbe se rapporter à ψοχά. L'empire habituel de l'intelligence sur l'âmo paraît offrir un seus satisfai-

Diogène Laërte: Αλλά καὶ αὐτὸς ἐρραψώδει τὰ ἐαὐτοῦ. Cick. Acad. II, 23, no louc pas ses vers: «Minus bouis quanquam versibus.»

#### S XXI. EMPÉDOCLE.

Nous avons déjà parlé du rôle politique important joué par Empédocle dans les affaires d'Agrigente, sa patrie. Les diverses circonstances de sa vie font placer sa naissance dans la LXXII olympiade. En effet, il était encore jeune lors de l'expulsion de Thrasydée (en 460 avant J. C.). Les anciens fixent à l'olympiade LXXXIVº l'époque où il florissait, c'est-à-dire où il était arrivé à l'apogée de sa gloire. Il nous reste à examiner ici ses opinions philosophiques, leur origine ; et l'influence qu'elles out eue sur ses contemporains 4. Aleidamas, disciple de Gorgias, qui l'avait été lui-même d'Empédocle dit que ce philosophe recut d'abord des lecons de Parménide, qu'il entendit ensuite Anaxagoras et Pythagore, et qu'il imita dans sa vie et dans son extérieur la dignité du premier, et suivit les opinions philosophiques du second?. C'est à Athènes qu'il dut rencontrer Parménide, dont il fut, dit Porphyre, l'élève chéri. Anaxagoras, un peu plus jeune que Parménide, s'y trouvait dans le même temps. Mais Pythagore, même selon les calculs qui prolongent le plus son existence, était mort plusieurs années avant la naissance d'Empédoclé, qui ne put donc entendre que ses successeurs, comme le dit Simplieius, On a prétendu qu'après la publication du poême d'Empédocle, les chefs de l'école italique déciderent qu'à l'avenir ils n'admettraient plus de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les fragments d'Empédocle, sa vie et sa doctrine ont été l'objet d'un travail de Sturz; Leipzig, 1805. M. A. Peyron a publié et commenté les fragments d'Empédocle et de

Parménide; Leipzig, 1810. Us font aussi partie de l'excellent ouvrage de M. Karsten, que nous avons déjà cité.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diogène Laërte, VIII', 56.

poètes daus leurs assembléest mais cette tradition parait inventée par les néopythagorieiens, qui out exagéré le mysticisme de leur secte, et, d'ailleurs, ce ne sont pas sculement les poètes qui auxaient pu se rendre coupables d'indiscrètion. Selon Hermippe, Empédocle adopta les préceptes de Xénophane et non œux de Parménide l; mais un homme de la trempe d'Empédocle ne pouvait suivre servilement les doctrines d'un autre. Instruit de toutes les opinions diverses de son siècle, qui était une époque de grand mouvement intellectuel; instruit surtout par l'étude de la nature, il empiunta sans doute quelque chose à toutes les écoles qu'il avait fréquentées, et ajouta lui-même au domaine de la sciènce.

En voyant tant de phénômènes naturels échapper à toute explication, plusieurs philosophes anciens se prirent à doit et du l'émoignage des sens, et nièrent la possibilité de rien savoir. Mais la plupart, au contraire, osèrent de prime-abord scruter le système qui régit le monde, et, quoique destitués de l'appui d'observations seientifiques, ils nous ont transmis, sur ces questions, des conceptions pleines de grandeur. De ce nombre est Empédocle. Après avoir promené sur la nature un rapide regard, il semble en saisir les principes par une sorte d'intuition, et il les expose comme un poète inspiré. Selon fui, le monde était, dans le principe, une masse unique, homogène; immobile, infinie, éternelle, ét où régnait l'harmonie. Il la nomme l'unité ou la sphère, et l'appelle aussi Dieu'; mais la discorde surgit et sépans cet

liaison de ses fragments, et en donne une exposition méthodique. Dans le chapitre De uno sire sphara, il résume ainsi les opinions de ce philosopho

Diogène Laerte, VIII, 56.

15 Nous suivons ici l'ánalyse de la
philosophied Empédochepar M. Karslen, qui a mieux saisi que Sturz la

#### 522 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

ensemble. Alors se distinguèrent les éléments, l'air, le feu , la terre et l'onde, ou, comme il les nomme dans son langage poétique, Jupiter, Junon, Pluton, Nestis 1. Enfin, l'affection vinta rapprocha les éléments devenus périssables, et forma le monde actuel, où, par une loi de la nécessité, la discorde et l'affection regnent tour à tour. Dans ce système, tout n'appartient pas à Empédocle. On lui attribue cette distinction des quatre éléments, qui est tellement entrée dans les idées populaires, qu'aujourd'hui même elle règne encore en dépit des progrès de la science. D'autres croient qu'elle vient des pythagoriciens, et nous sommes portés à penser que c'est en cflet Pythagore qui l'a importe d'Egypte, et qu'Empédocle n'a fait que la propager. Avant lui, d'autres avaient présenté l'un de ces éléments comme le principe de toutes choses : Thalès l'eau, Anaximène l'air, Héraclite le feu, Parménide la terre et le feu, ou, comme il les nomme, la nuit et la lumière. Ce qui paraît appartenir à Empédocle, c'est la distinction entre les principes actifs et la matière incrte sur laquelle ils agissent simultanément2. Il définit aussi les qualités particulières de chacun des quatre éléments, telles que la chaleur et l'éclat, l'obscurité et le froid, la dureté et le poids, la légèreté et la mollesse3. Il

solid duo treve ejui versus quibus sepeciem illius adumbrat, direna essebarmonia vinctum, fornia rotundum, omni et parte quietum seu immobile, denique infinitum sivo unum, omnia complecteus. Idem ab eo in versu quodam Deus nuncupatur.

ur le monde : Memorantur non

Zwis dpyns, Apn to Captolios,

Νήσεις θ', ή δαμρόσει τέγγει πρώνωμα βρότειονι

1 Aristote, De Gener. et corr. 1, p. 384 n: Εμπεδοκλής τα μέν σωματικά τέσσαρα, τα δέ πάντα μετά τῶν κινούντων ἐξ τὸν ἀριθμον.

Voy. Aristote, De Gener. p. 385.

— Plutarque; De Primo frigido. —

Karsten, p. 346.

Τέσσαρα τῶν πάντων ῥιζώματα πρῶτου ἀκουε ·

marquait aussi la place qu'ils occupaient dans le monde. L'éther, disait-il, s'était dégagé le premier, il avait formé le firmament: le fen s'était élevé ensuite, et avait donné naissance au solcil; et la terre, sous la pression des corps qui tournent autour d'elle, avait fait jaillir l'eau qu'elle renfermait 1. Aristote reprochait à Empédocle de n'avoir pas donné de raison de cette disposition des éléments, et, en l'indiquant comme un effet du hasard, d'avoir introduit un troisième principe dans son système2. Par la nature de son sujet ou par la forme qu'il lui avait donnée, le système d'Empédocle ne paraît pas avoir été toujours bien saisi des anciens, car on lui attribue souvent des opinions contradictoires. Ainsi, selon quelques auteurs, il semble distinguer l'éther et l'air, ce qui ferait cinq éléments. Aristote dit aussi qu'Empédocle explique bien la composition et la décomposition des autres corps, jusqu'aux quatre éléments, mais qu'il ne peut diré comment naît et se décompose la masse compacte de ceux-ci. Cependant Plutarque dit formellement qu'Empédocle admet des fractions moléculaires identiques, qui sont; en quelque sorte, les éléments des éléments 3.

Le poème de la Nature contensit ànsuite une cosmegraphie. La terre, dans ce système, est de forme sphérique. Elle occupe le centre du monde et est souteoue par la rapidité de rotation du milicu dans lequel elle est placée. La fune occupe le cercle le plus rapproché de la terré, et le soleil.

Βράσματα ελάχισ α oloret στοιχεία πριν στοιχείων όμοιομερή, όπερ έστι στρογγωλά; et un peu phin loin είκ μικροτέρων όγκων τὰ στοιχεία συγμοίνει, άπερ έστιν ελάχιστα και οιονεί στοιχεία στοιχε

Plutarque, Placit. philos.

Aristote, lieu cité. — Philoponus, dans ses commentaires sur la
Physique d'Aristote, a développé ce

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plutarque, Plac. phil. Εμπεδοκλης πρό τῶν τεσσάρων σ7οιχείων

#### 524 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

le plus élevé; ce n'est qu'un miroir qui rellète les feux du ciel, feux qui ont cristallisé le firmament. Il cherche à remdre aussi raison du tonnerre, des pluies et des autres phénomènes météorologiques. La question de la production des êtres était ensuite traitée. Selon Empédocle, la terre s'était d'abord couverte de végétaux, même avant l'existence du soleil1; puis était venue la génération des animaux, d'abord imparfaits et formés d'éléments mal assortis, tant que la discorde avait prévalu, Mais, enfin, l'harmonie prenant de plus en plus l'empire, la troisième époque de la création aurait produit des animaux formés d'éléments homogènes; et, dans la quatrième, ils se seraient reproduits eux-mêmes2. Les causes de la création des sexes, des ressemblances; les facultés de l'âme, dont le sang était regardé comme le séjour; les organes et les fonctions des sens, étaient expliqués, soit dans le grand poême de la Nature, soit dans les autres traités d'Empédocle: et là, ses opinions reposaient davan tage sur des observations; car, ainsi que les pythagoriciens, il n'était pas étranger à l'anatomie.

"À y avait aussi une théorie des couleurs, qu'il réduisait à quatre, comm'e les éléments, savoir : le blanc, le noir, le rouge et le jaune? Sans doute il y a loin de ces systèmes arbitraires à la savante décomposition des couleurs par Newton. Mais l'esprit d'investigation et d'analyse qui poirtit les Grecs à pénétrer dans tous les secrets de la nature et les faisait souvent approcher de la vérité, sans le secours des instruments qu'i fauilifent nos recherches, n'en est pis moins remarquable. Le sommeil et enfin la mort, produite, disait Empédocle, par la séparation de l'éjément igaéqui

Plutarque, Plac. phil.

Stobée, Eclog. phys. I. 17, pag.

entre dans la composition des corps, l'arient aussi occapé.

Tel est l'ensemble des questions physiologiques qu'Enpédocle avait traitées dans le poème de la Nature, ainsi
qu'il résulte d'un assez grand-nombre de fragments, et des
citations de philosophes postérieurs i de Platon, surtout d'Aristote et de ses commentateurs; de Cicéron, de Plutarque,
de Galien, de Diogène Laërte, etc.

Les idées religieuses d'Empédocle sont plus difficiles à saisir, et il semble parfois en contradiction avec luimente. Dans son système, la divinité était d'abord cette ânité qu'il nomme sphère, puis les quatre éléments éterneis et les deux principes qui les régissent. Cest pourquoi Cicèron lui reproduc d'avoir confordu la matière et la divinité 1, et Clément d'Alexandrie le rangé parmi les athées? Cependant, dans quelques uns de ses fragments, on trouve une belle définition de la divinité immatérielle 2: c'est elle qu'il semble désigner par cette loi de la nécessité, qui gonverne les éléments et les principes. Il admettait jussi des dieux d'un ordre inférieux donés d'une vie extrêmement longue 8, mais formés d'éléments, comme l'homme; comme les saimaux, comme les plantes, car Empédocle admét une chaine qui lie tous les

Gréron, De Matara deorum, 1, 12 : Empedoclés in deorum opinione turpissime labitor : quattor venim naturas ex quibus omnia conestare vult, divinas esse censet, quas est nasci et exfingui perspicaum est, set sensu omni carere.

<sup>2</sup> Clément d'Alexandrie, Prolegticon: Εμπεδοκλής γέρ δ Ακραγαντί νος αξε πλήθος [Θεών] εμπεσών πρός τότς τέτταρσε σλοιχείοις τούτοις νείκος καί ψιλίον καταρθημέται. Αθεοι μέν δή και ούτοι, σοζές των ασόβοι της Ελην προσκυνήσαυτες,

- λην προσκυνησαντες,

  λλλά ζρην Ιερή και οθέσζατος
  έπλετο μούνου
- Φροντίαι χύσμον άπαντα καταίο σουσα Φοήσιν.
- Empedocle, v. 133, ed. Karston. Acropea vielkáolnos nai disépes nos yuraines,
- Καί τε Θεοί δολιχαίωνες τιμίση Φέρισίοι.

## 526 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

êtres de la création: Les puissances célestes qui se sont rendues coupables de quelque injustice; sont bannies du ciel pour trois myriades d'années ou de saisons 1, durant lesquelles elles parcourent tous les degrés de l'échelle des êtres, et c'est pour cela qu'il faut s'abstenir de la chair des animaux. Une conséquence rigourcuse ferait étendre la même défense aux végétaux; mais Empédocle, à l'exemple de Pythagore, ne proscrit que les fèves et le laurier, regardé comme la plus noble des plantes?. Entre les animaux, le lion est la forme la plus élevée que l'âme puisse revêtir, et, parmi les hommes, les rois et les poêtes touchent à la demeure éthérée des héros et des dieux. Aussi Empédocle s'ecrie-t-il, au début de son poème des Purifications, qu'il n'est plus un mortel, et que ses concitovens ont raison de lui rendre les honneurs divins, et de se précipiter sur ses pasen lui demandant des oracles ou la guérison de leurs maux 3. Il cherchait en effet à acoréditer l'idée de sa puissance surnaturelle. On parlait d'une femme à laquelle il avait rendule sousse de la vie, et il prétendait connaître le secret d'arrêter-les, vents, et d'attirer les pluies. Enfin ; l'incertitude qui règne sur le lien de sa mort, soit qu'il se fût jeté, comme on l'a dit, dans le cratère de l'Etna, ou simplement qu'il eut été finir ses jours dans le Péloponnèse, a favorisé les récits merveilleux de ceux qui p'ont pas voulu se borner à reconnaître en lui un des plus beaux génies de son époque:

 Voyez le debui du poémie de la Nature, cité par Plutineque, De Exilia.
 Βοίτα διάγχατα χρίθμα Θεώο ψείψισμα παλατόν, κ.τ.λ.
 Vers ά.18:
 Δελοί, πατθαλοί, κούμων άπο χείpas έχεσθε. ... Δάθτης Φύλλων άπα τάμπαν . έχεσθε. Χαίρετ'; έγω δ'ύμμιν Θεός άμ

δροτος, οδιέτι Эνητός, Πωλεύμαι μετά πάσι τετιμέέσε... Il y a deux hommes à étudier dans Empédocle, le physiologue et le prophète. Ses idées religieuses no sont autres, sub gan fond, que celles de Pythagore. Celuici n'avait pas riussi à les établir par vois d'initiation. En produisant ce système au grand jour, en dépit des pythagoriciens. Empédocle lui a donné plus d'éclat, mais non plus d'imluence. Le peuple était attaché, à sa religion, et les libres penseurs ne se soumettent pas volontiers aux conceptions de leurs semblables; en sorte que la métempsycose ne devint jamais une croyance.

Le système physique d'Empédocle, comme ceut de sescontemporains, reufermait des aperçus ingénieux, et des mombreuses abgrations; mais il était mieux coordomédans ses diverses parties, et la magie du style a donné aux vérités et aux erreurs qu'il copienait une grande durée. L'adquiration qu'il inspirait dans l'antiquité est exprinée en beaux vers par Lucrèce!; souvent il l'imite, quoiqu'en soutenant, un système-différent, et son poème nous donne, sous le rapport de la forme, l'idée la plus fidèle des livres de la Nature du philosophe d'Agrigentes

# PETRON D'HIMÉRA.

Nons plaçons à la suite d'Empédoele un personnage dont le nom est presque identique<sup>2</sup>, et qui paraît avoir eu

- Lucrèce, F. I., v. 717.

  Quosum Acragantinus cum primis Empedocles est,

  Insula quem Triquetris terrarum gessi
  in oris,
- Rebris opima benis, multa munita vi-
- Nil tamen hoc liabuisse viro pewelarius
- in se, Nec sanctum magis et mirom carums que videtur, etc.
- з Витедотиров, comme Витедокков, exprime la solidité de la réputation, de l'honneur. On trouve aussi

### 528 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

plus d'un rapport avec ce philosophe, mais sur lequel nous n'avons trouvé que peu de renseignements 1.

Clément d'Alexandrie, dans les Stromates 2, en établissant un parallèle entre les prophètes des Hébreux et les gentils, qui passent pour avoir été doués du don de prévision, cite, parmi ces derniers, Pythagore, Abaris, Aristée, Epiménide, Zoroastre, Empédocle d'Agrigente, Phormion, Polycrate de Thasos, Empédofinus de Syracuse et enfin Socrate, dont le démon familier l'avertissait de ce qu'il ne fallait pas faire. Suidas a consacré un article à cet Empédotimus; qui avait écrit, dit-il, sur la physique; et le lexicographe nous a conservé un fragment de l'ouvrage de l'empereur Julien intitulé Saturnales, dans lequel il est dit : « Pour nous, pous ajoutons foi à Empédotimus et à Pythagore, ainsi qu'à se qu'Héraclide de Pont a puise à cette source; et aux opinions que nous a récemment exposées le célèbre hiérophante Jamblique 3: » On peut inférer de ces divers passages qu'Empédotimus, non content d'étudier la nature en philosophe, avait, comme plusieurs des hommes célèbres cités par saint Clément, voulu donner à ses opinions plus de creance dans le vulgaire en s'attribuant une science surnaturelle et mystique. Cette prétention ne se trouva pas sculement dans les philosophes des premiers âges, comme Pythagore, Empédocle, Épiménide; puisque Héraclide de Pont, tout disciple qu'il était d'Aristote, c'est-à-dire du plus constant défenseur de la froide et solide raison , avait cherché, si l'on en croit Diogène Lacrte, à se donner, à l'aide d'un les noms de Éuxedos (Pausan.. Ach.) des noms propres grecs de Martin et de Eunedias (Thuevd.).

Ce nom, qui manque dans la 1-Clement d'Alexand, Stromal, I.
plupart des dictionnaires biographiques, manque aussi dans le Lexique fragments de Julien, p. 295 2.

prestige, une renommée de sainteté après sa mort. Ainsi le dou de prophétie, attribué à Empédotimus, riest pas un indice suffisant de l'époque où il a véeu, cependant, nous ne croyons pas nous écarter de la vérité en le plaçant vers le même temps que Pythagore et Empédocle, auxquels nous voyons son nom accolé. La réputation de ces deux hommes ne pouvait manquer de faire éclore autour d'eux des émules, et Syracusé devait désirer aussi pouvoir opposer un nom à celui dont s'enorgueillissait Agrigente.

Un peu plus anciennement, la Sicile avait donné naissance à Pétron d'Himéra, dont Plutarque nous a conservé les opinions singulières. Dans le traité de la Cessation des oracles, quelqu'un rapportelesystème cosmographique d'une espèce de prophète qui habitait près de la mer Érythrée, et qui comptait cent quatre-vingt-trois mondes disposés en traingles, soïvante sur chaque face, et un de plus à chaque angle. Un des interlocuteurs du dialogue fait observer que l'auteur de ca système ne devait pas être barbare; car ce nombre de mondes n'est pas une idée égyptiqune, mais grecque, et qu'elle, appartient à un Dorien de Sicile, Pétron d'Himéra.

"de mii pas son opuscule, ajoute-t-il, et ne sais și on le trouve encore, mais Hippys de Rhégium, cité par Phanias d'Érésos, rapporte que, selon l'opinion de ce Pétron, il y a cent quatre-vingt-trois mondes adhérents, selon les éléments. Qu'entend-il par ces derniers mots? c'est ce-qu'il n'explique pas, et n'appuie par aucune preue! » Mous n'avons pas d'autre indication sur Pétron d'Himéra. Il résulte de celle-ci qu'il était antérieur aux guerres persiques, époque à laquelle écrivait Hippys de Rhégium?. C'est d'ailleurs ce qu'il serait, permis de conjecturer du simple

<sup>1</sup> Plutarque, de Oracul. defectu. - 1 Voyez I" partie, p. 4.

#### 530 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SIGILE.

énoncé de ce système singulier, évidemment antérieur aux systèmes de Xénophane et d'Empédocle.

#### S XXIII, ECPHANTUS, HICETAS, ARCHETIMUS.

Ecphantus de 'Syracuse', philosophe pythagoricien, avait composé un traité sur la royauté, dont Stobée nous a conservé d'assez longs fragments écrits en dialette dorien, selon l'usage de la secte. Stobée et Plutarque nous ont aussi transmis quelques-unes de ses opinions. Selon lui, les latomes et le vide étaient le principe de toute chose. Il est eprémier qui âit considéré les unités ou monades pythagoriciennes comme étant corporelles? Ainsi que Pythagore, Empédoele, Parménide, Mélissus et plusieurs autres, il nadmentait qu'un seul monde régi par la Providence?

Un autre philosophe de Syracuse, Hicétas, était, selon quelques auteurs, le premier qui cut connu le mouvement circulaire de la terre. Dautres font honneur de cette in-

Ansujed Esphadtus, voj Heeren sur Stole'e. — Fabricius, dans VInder Pjelkayor. — Moßgitor, Bélioth, sic. t. l., pag. 170. — Ehert, Dissert, Secal, p. 119. — Voy, aussi Perplyru, 1874, on, and lieu de Escarros, Fabricius et M. Ehert proposent de lire Escanges.

Σίοιδες, Εεί. Ι., 16, pag. 308: Εκξυτιος Σάρακοδορος, είς τοῦν Ποθεγορείδιο, πέντού άρχεις τοι διδιεμείτα αθμάτα και το κενόυ. Τὰς γὰρ πυθαγορίδια μονείδια οὐτον πρώτος ἀπεξιάτο το συμπτικάς. (Voyer Brucker, p. 1102), Le sons que Pythagore attachait au mot de monades n'es) pas hen défini; on le rend quedquedois par applane. Exphantus le prend pour principes (dpyal), premiers éléments (spôra o l'orgàn), atomes, ou, comme 'Il dis, corps indivisibles '(sdesipera objects).

3 Stobes, p. 496: Πεθαγόρας, Καπεδουλίες, Εκφαντος... ένα τον κόσμου άποφοίνουσε. Le παέπις, pag. 416: Εκφαντού δε μεν τόν σύομου συνεστάναι τον πόσμου διοικείθοι δέ σκό προνούς. Εκρίπατια admetiai le vide, ce que. Lucrèce reproche á Empédocle de n'avoir pas fait.

Ciceron, Acud. II, 39, et de Orat.

portante découverte à Philolans de Crotone; philosophe pythagoricien, duquel Platon acquit, dit-on, par l'entremise de Dion, les livres pythagoriciens 1: Philolaus avait, au dire d'Hermippe, composé un ouvrage qu'après la mort de ce philosophe, Platon, dans un de ses voyages en Sicile, acheta des héritiers au prix de quarante mines d'Égypte. On ajoutait que c'était de la qu'il avait tiré le Timée2. Cicéron, dans les Académiques, attribue la découverte du mouvement de la terre à Platon et à Hicétas de Syracuse. Selon Plutarque, Ecphantus, dont nous venons de parler, aurait déjà signalé, non pas son mouvement autour de l'écliptique, mais son mouvement de rotation, sur sorraxe, du couchant au levant3:

Nous aurions dû placer, avant ces derniers philosophes', Archétimus de Syracuse, qui avait raconté l'entrevue de Thalès et des autres sages avec Cypsélus, entrevue à laquelle il prétendait avoir assisté 4. Mais il nous paraît probable que la présence d'Archétimus au banquet des sages n'est qu'une fiction semblable à celle que Plutarque emploie dans le récit de ce même banquet. Ainsi, loin de préciser l'époque où a vécu cet Archétimus, nous doutons plutôt que ce soit un personnage réel.

S XXIV. ARCHYTAS, PLATON, SPEUSIPPE, EUDOXE, ES-CHINE, XÉNOCRATE, ARISTIPPE, HÉLICON, A LA COUR DE DENYS LE JEUNE.

« C'est, dit Platon dans une lettre à Denys, une loi de la nature que la sagesse et la souveraine puissance se réunis-

Diogène Laerte, liv. VIII, Vie de Philolans.

<sup>\*</sup> Tzetzès , Chiliad. X , v. 790. Plutarque, de Placit. philos.

<sup>\*</sup> Diogène Laërte, liv. I, Vie de Thalès, et liv, III. Cet Archétimus ne

#### 532 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

sent. Elles se cherchent l'une l'autre, et finissent par se rencontrer. » Le philosophe cite ensuite au prince les exemples. de Périandre et de Thalès, de Périclès et d'Anaxagore, d'Hiéron et de Simonide 1. Ce désir d'ajouter à son pouvoir l'éclat des lettres, éveillé chez Denys le Jeune par son oncle Dion et par Archytas de Tarente, lui fit faire des instances pressantes au fondateur de l'Académie pour revenir à Syracuse. Platon fut séduit par l'espérance d'appliquer, en Sicile, une partie de ses théories morales et politiques, au moyen de son royal élève 2. Malheureusement Denvs. énervé par une première éducation faite pour étouffer en lui les nobles instincts, entouré de courtisans intéressés à entretenir ses vices, n'était pas de trempe à résister aux séductions de la tyrannic, mère de l'injustice3. Malgré ses beaux élans pour la philosophie, il ne put se soumettre aux devoirs moraux qu'elle impose, et il ne recherchait en elle que les ingénieuses spéculations qui piquaient sa curiosité et flattaient son amour-propre, en le mettant au-dessus des opinions du vulgaire. Les voyages de Platon en Sielle ne servirent donc pas, comme celui-ci l'aurait désiré, au bonheur et à l'amélieration des peuples; mais ils eurent, du proins, sur le développement des sciences une influence que nous devons constater.

L'emulation et les secours mutuels qui résultent pour les savants de leurs rapports journaliers, et qu'avant l'institution des académies ils trouvaient rarement dans les répu-

Platon, Lettre 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diogène le Cyniqué et beaucoup d'autres contemporains de Platon ne manquèrent pas de lui faire un reproche de son séjour à la cour de

Denys. La septième lettre de Platon est comme l'apologie et l'exposé des motifs de sa conduite.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C'est Denys l'Aheien qui l'a dit. (Voyez p. 499, note 3.)

bliques agitées de la Grèce, les a souvent réunis à la cour des princes qui se montraient protecteurs des lettres. Endoxe le disait assez crument à Denys: « Je viens ici, non pour vous, mais comme à une bonne hôtellerie où je dois rencontrer Platon l. ». Gelui-ci était accompagné de son neveu Speusippe et d'Eschine le socratique, auquel Denys ravait pas accordé d'abord l'attention qu'il méritait. Platon, qui pourtant n'aimait pas beaucoup Eschine, eut la générosité d'en faire des reproches à Denys, qu'ile garda près de lui jusqu'à la fin de son règne 2. Parmi ses ouvrages, dans lesquels di limitait Gorgias, on citait une lettre à Denys.

Au nombre des hommes de lettres qui séjournèrent quelque temps à cette cour, était Xénocrate de Chalcédoine, disciple de Plation. On cité de lui plusieurs traits qui lui font honneur. À la fête des libations, ¿zów, ayant gagné la couronne d'or, prix du buveur le plus actif, il la déposa sur la statue de Mercure placée à sa porte, comme une simple couronne de feuillage? Un jour que Denys, dans ses emportements, disait à Platon: «Je connois quelqu'un qui te fera tombre: la tête. Non pas, dit Xénocrate, avant d'avoir coupé la mienne : » La rigide vertu, la sincérité, les habitudes graves de Xénocrate, devaient faire un singulier contraste à la cour de Denys, où son affection pour Platon pouvait seule le retenir. En butte, un jour, sux mativaises plaisanteries de Bion, il se contenta de lui dire :

Liken, Hist. diverses, VII, 17.
Ce voyage d'Eudoxe en Sicile peut être placé, ce nous semble, en 364, avant son voyage d'Égypte, que MM. Ideler et Letronne fixent en 366.

<sup>1</sup> Diogène Laerte, Vie d'Eschine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ælien (Hist. No. H., § 1), raconte cette, anecdote sans dire d'où il f'a tirée. Elle est aussi dans Athénée (I.-X; 10), qui nous apprend qu'elle se lisait dans Timée (fragm. 128), (Voir anssi Diog. Vie de Xénocrate.)
<sup>4</sup> Diogène Leafret, IV. 2, 6.

## 584 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS'EN SICILE.

«La tragédie ne daigne pas répondre aux moqueries de la comédie 1, »

De tous es hommes de lettres, celui qui r'œussissait le mieux près de Denys était le célèbre Aristippe, dont la philosophie savait se revêtir du manteau de courtisan comme de la bure; esprit fin et brillant, qui avait trouvé le secret de garder partout son franc parler, saus jamais déplaire, vi que Diogène avouait pour son émule; car, si l'un se passait de toutes les superfluités du luxe, l'autre savait en jouir sans étre jamais dominé par elles, et prodiguait For qu'il se fai-stit donner. On a recueilli une foule de mots spirituels, de réparties heureuses d'Aristippe pendant son séjour, à Syracuse. Il y avait composé d'asser nombreux ouvrages, trois tivres d'histoires libyques adressées à Denys, un recueil de vingt-cinq dialogues, les uns en dialecte attique, les autres en d'orient; quelques dissertations philosophiques et des pensées morales pour la fille de Denys.

Dans cette réunion de savants, Hélicon de Cyaique se fit aussi distinguer. Il prédit une éclipse de soteil, qui etit lleu au jour annoncé; et cette démonstration des arogres de la science mit quelque temps l'astronomie en grande faveur, parmi les courtisans. On ne voyait, dit Plutarque, dans toutes les pièces du palais, que le sable sur lequel les mathématiciens traçaient des figures de géométrie. Denys

Diogène (Vie de Arnocrate) vindique pas quel était ce Bion. On connoli-Bion de Borreil-bine, qui était plus jeune quo Xéconcrate, car il saivit les leçois de Théophraste, el Bion. de Syracuse, rhéteur, dont nous parlerons plus bas.—Xénocrate succèda à Speusippe dans la direction de l'A- cadémie, l'an 339 avant J. C. et mourul, en 314, agé de quatre ringtdeux aus.

Nous n'ayons pas à nous occuper d'Euclide; que l'on a quelquefois rangé parmi les auleurs siciliens-par suite d'une double canfusion entre le mathematicien et le philosophe,

n'était pas le moins ardent à cette étude. On voit, dans une des lettres attribuées à Platon, qu'il l'avait consulté sur la construction d'une sphère. Platon s'y plaint de ce que Denys a publié le résultat de leurs entretiens sur la philosophie, au risque de défigurer des opinions qu'il n'avait pas encore assez étudiées pour les bien comprendre. Le mystère que Platon recommande sur les questions philosophiques, contraire à ses habitudes de publicité, est un des motifs qui font douter de l'authenticité de cette lettre, peut-être n'était ce qu'un prétexte honorable pour détourner Denys de la manie d'écrire. Ce prince, au témoignage de Suidas, avait fait un livre sur Épicharme. Nous ignorons s'il l'avait considéré sous le rapport poétique ou philosophique, comme Alcimus de Sicile, auteur de quatre livres adressés à Amyntas, dans lesquels il relevait tous les emprunts que Platon avait faits au poëte philosophe 1,

Gette réunion, à Syracuse, d'hommes distingués dans presque toutes les biranches des connaissances, humaines, auxquels nous pourrions encore joisière d'autres noms, tels que le dialecticien Polyvénus of Philistus de Syracuso, dont nous avons parlé en détail dans la première partie, n'aurait pas dù rester stérile; mais la tyranuie croissante

entre la ville de Mégare en Grèce et celle de Sicile.

Nous aurions pu joindre ans phihosophes siciliens Archimède, qui soccupa d'astronomie et de mathématiques; más, comme il est surtout célèbre pour l'application qu'il fit de ses talents à la défense de se patrie, nous en parlerons au paragraphe dris militaires:

Diogene Lacrte (III), Athénée

(I. X., p. 441, et l. XII, p. 518) et la schohata de Théorise [I. 4], et schohata de Théorise [I. 4], et iet des Exchard d'Alicianus de Sicial de que camprande auxquelles est sansidoste camprande un tradition rap-portée dans l'estin, au mot floma, p. 76, édit. de Roque où de M. Egger. Disgème Lacte [II, 1 g. 2) parle ansid d'an Alcimus, qui s'attacha au plica sophe Stilpon, et qui était, didit, me des premiers rhécurs de la Grèce.

## 536 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILÉ

de Denys attira sur la Sicile des malheurs qui arretèrent tout progrès de l'esprit humain, et que ne put réparer l'administration trop courte d'un prince philosophe, dont nous avons rapporté les actions; mais dont il nous reste à apprécier le caractère.

#### S XXV. DION.

Dion, fils d'Hipparinus, nourri dans une cour licencieuse, au lieu de se laisser corrompre dans la familiarité du tyran, rechercha avec ardeur les enseignements de la philosophie: Le désir de visiter le cratère de l'Etna ayaut conduit Platon d'Italie en Sicile, le jeune Dion s'attacha à lui, et, au témoignage de ce philosophe, il n'eut jamais de disciple plus prompt à saisir ses préceptes !. Dion l'introduisit près de Denys l'Ancien, à qui les idées libérales de Platon déplurent souverainement. A l'avénement du second Denys, Dion fit une nouvelle tentative pour conquérir à la philosophie ce jeune prince, dont le caractère, plus faible que celui de son père, était plus accessible aux bonnes comme aux mauvaises suggestions. Il ne réussit qu'en partie, et l'exil que lui-même encourut, lui créa pour un temps des loisirs qu'il passa dans la société des philosophes de l'Académie: Il écrivit à cette époque quelques ouvrages dont il ne nous est parvenu que de courts fragments; mais, rappelé hientôt à la vie active et au pouvoir, il mérita de n'être pas désavoué

2. Sur les heureuses dispositions de Dion, voyes Platón, lettres VII et VIII: ... Δίων μέν γάρ δὰ μαλ' εθμαδης dν πρός τε τ'άλλα καὶ πρός τους τότε όνα' έμοϋλόγους λεγομένους ούτως ötime ύπίπουσε καὶ σψόδρα ών ούδειο πώποτε δεν έγω προσέτυχον νέων. C'est ce que Plutarque (Vie de Dios) répète prosque daps les mémos termes, et. il ajoute : δωμάτος γέγραζε. Πλέτου. par la philosophie, qu'il s'efforça toujours de prendre pour règle de sa conduite. Malheureusement, il est si difficile de tenir un juste milieu, que le spectacle des dissolutions de Syracuse l'avait jeté dans un excès contraire. Son austérité. que Platon lui-même cherchait à adoucir 1, rendait la vertu repoussante, et le calme philosophique qu'il affectait dégénerait en insensibilité, si l'on doit admettre le fait dont Plutarque lui fait un mérite dans son traité de la Consolation? Averti que son fils vensit de se jeter du haut de la maison : "Appelez, dit-il, les femmes pour qu'on l'ensevelisse; » et il reprit avec ses amis la dissertation philosophique interrompue. Plutarque, dans ses Apophthegmes, rapporte de lui une autre parole qui lui fait plus d'honneur. On l'engageait à se défier de Callippe : « Mieux vaut mourir, dit-il, que de vivre en garde, non-seulement contre ses ennemis, mais contre ses amis 3, » Suidas cite des lettres de Dion à Platon qui ne nous sont pas parvenues. Nous avons seulement, parmi les lettres attribuées à ce dernier, une épître assez longue de Dion à Denys dont l'authenticité est contestée !. Stobée nous a conservé quelques préceptes moraux de Dion 5

Platen, letter W. Erhapos II.
al de Austri eine Velerdiger von
af de Austri eine Velerdiger von
afordennen Septemmis der gib
abertonen Septemmis der gib
abertonen in delparen selle –
d, al delparen selle optimis selle
d, al delparen selle optimis selle
d, al delparen selle optimis selle
d, al delparen selle
delparen selle
d, al delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delparen selle
delpar

- <sup>2</sup> Plutarque, Comol. ad App 5.33.
- 3.3. Plutarque, Apophth. Bédrior elrus, Otoas, anobaveir i Cre, pre ulvor tode nodeplace, dold not rode Odobe
- C'est la première parmi les lettres de Platon.
- <sup>3</sup> Stobée; Serm. 19, 72, 12%. Peutêtre doit-on les rapporter à Dion Chrysostome.

## S XXVI DICEARQUE DE MESSINE, TIMAGORAS DE GÉLA, SIMMIAS DE SYRACUSE. "

Nous venons de voir que l'école d'Ionie, celle de Pythagore et l'Académie, avaient compté en Sicile d'illustres adeptes; elle donna aussi naissance à l'un des disciples les plus distingués d'Aristote, à Dicéarque, fils de Phidias de Messine, auquel les auteurs anciens ont donné les plus grands éloges 1; mais nous parlerons de lui brièvement, puisqu'il passa la plus grande partie de sa vic loin de sa patrie, dont if ne paraît pas s'être occupé spécialament dans ses écrits. Dicéarque de Messine, que Gicéron nomme un grand péripatéticien, un écrivain admirable et un grand historien, dont il faisait ses délices, était contemporain d'Aristoxène et de Théophraste. Comme l'illustre chef de son école, il embrassa dans ses études la philosophie, la politique, l'histoire, la géographie, la rhétorique et la géométric, ainsi que le temoignent ses ouvrages, dont les titres sculs nous ont été conservés : sur la Nature de l'âme, sur l'Immortalité de l'âme, sur la Mort. A l'exemple d'Aristote, il avait aussi composé un livre sur les Constitutions (Holiτείαι). Son traité sur la république de Sparte 2 obtint une distinction bien honorable : une foi de cette république ordonna qu'il en serait fait lecture tous les ans dans le burean des éphores3, en présence des jeunes gens; et cet usage se maintint, dit-on, longtemps. Il était auteur de

<sup>1</sup> Citér. Tuscul. I, 3 11 de Offic. 11.5.

Nons avons un traité de la république des Lacédéntoniens parmi les œuvres de Xénophou Démétrius de

Magnésie prétendait que cet ouvrage n'était pas de ce philosophe; mais

nous Squorous s'il l'attribuait à Dicéarque. Du resta, les critiques inpdernes no partitiont pes les doutes de Démétrius . . .

<sup>3</sup> Des lectures annuelles de quelques ouvrages historiques avaient

hiographies (περί βίων)1. Enfin, le plus célèbre et le plus regrettable de ses ouvrages est la Vie de la Grèce ( Bios Ελλάδος), en trois livres, qui paraît avoir contenu tout à la fois sa description géographique, et le tableau de ses mœurs et de ses usages, et que Varron avait voulu imiter dans un livre également perdu, De Vita populi romani?, Dicéarque avait aussi composé un traité sur l'élévation des montagnes . dir Péloponnèse (Καταμετρήσεις τῶν ἐν Πελοποννήσω ὁρῶν): Le rélèbre manuscrit possédé jadis par Pithou, et récemment acquis par la Bibliothèque royale 3, contient, parmi plusieurs traités géographiques que seul il nous a conservés, cent cinquante-deux vers iambiques sur la géographie du nord de la Grèce, sur la Crète et sur les Cyclades ; plus, deux morceaux, l'un sur la Béotie, l'autre sur le mont Pélion 5. Ces fragments portent le titre de Aixaidoyou drayou on าพีร Exidos, et le plus étendu ; qui est en vers, commence par une dédicace à Théophraste 6. Ces opuscules métriques ont été publiés plusieurs fois sous le nom de Dicéarque, quoi-

licu aussi au musée d'Alexandrie et au Claudium. On peut voir les titres des autres

ouvrages de Diocarque dans Fabricius, Bibl. gr. t. III., p. 486-490. 
Vdyez Schweighæuser, sur Athonice, t. XIII., p. 557 p.

<sup>2</sup> Il porte maintenant le n° 443 permi les manuscrits grecs du supplément. M. Miller en a donné une notice détaillée en tête de sa belle édition de Marcien d'Héraolée.

 graphiques de Seymnas de Chios et du Jaux Dickarque, Paris, 1840, édition dont le texte peut seud majourel hai faire autorités en dernier hieu, par

Mar. Fuhr, Darmstadt, 1841.

P Pline (Hat. 11, 65) eite procicement l'evaluation de la handeur de cette montague par Dicédrque : « Cai sentenție adest Dicearchus, vir in sprimis cruditus, regum cura permicaust montes, ex quibus altissismrim predidit l'Polion, seces pus-

suum, fatione perpendiculi.

Rien, du reste, dans cette dédicace, ne prouve qu'elle s'adresse au célèbre peripatéticien.

#### 540 ETABLISSEMENTS DES GREGS EN SICILE

qu'ils parusent peu dignés de lui. M. Letromne en a épuré le texte, en partie à l'aide des manuscrits, en partie par d'heureuses conjectures. Toutefois, il y reconnaît des-indices d'une date postèricure à Dicéarquo-1. Tout ce qu'on pourait inférer du titre, c'est que le grammarine auteur de ces vers a pris pour guide cet ancien géographe 3. Se

C'est ici le lieu de citer Timagoras de Géla, d'abord disciple de Théophraste; mais qui le quitta, séduit, comme beaucoup d'autres, par Stilpon de Mégare. Simmina de Syracuse, qu'il ne faut pas confondre avec celui de Thèbes, qu'i composa des dialogués, abandonna vers le même temps son maitre Aristote pour s'attacher à Stilpon, dont il éponsa la fille.<sup>3</sup>

## S XXVII. MONIMUS

Comme pour ne rester étrangère à aucune des sectes philosophiques de la Grèce, la Sicile eu tausi un philosophe cynique. Monimus de Syracuse était domestique à d'un banquier de Corinthe, chez lequel venait souvent Xeníade, qui avait acheté Diogène. A force d'entendre vanter la vertu et les actions de ce dernier, il se prit d'admiration pour lui, et, simulant la folie, il répandit l'argent qui était sur le comptoir de son maître. Celuiei s'était défait de tui, il s'attacha aussité à Diogène, suivit aussi Cratès le Cynique

"Par exemple, au vers 98, où il, est dit en parlant du temple de Trophonius : Onou no paresion Mérous 27 postes de Trophonius, surl'aquelle Aristbe avaiteomposé un traité, existait certainement, et même devait être fréquentée du temps de son disciple.

Butmann, dans ses Quastiones de Dicearche, a rassemble les frugments épars dans les auteurs.

Veyez Diogène Leërte, Vir de

Oincres. On poutêtre surpris de voir un Syracusain reduit à cette condition à Corinthe.

et menait le même genre de vie, ce qui ne lit que confirmier certaines gens dans l'idée qu'il était fou. Monimus 4 vait unite grande force de caractère, recherchait la vérité avec passón et dédaignait la gloire. Cependant, il acquit une certaine réputation; car Ménandre parle de lui dans une de ses comédies.<sup>3</sup>. Il avait composé quelques ouvrages ou des pensées sérieuses se cachaient sous une forme badine, untraité sur les passions (περί δραξη) et un livre de Conseils.<sup>3</sup> Diogène Laörte a écrit la vie de Monimus, sur lequel on trouve peu de chose dans les autrès auteurs anciens. On voit qu'il vivait à peu près vers le temps où Denys le Jeune, détroné par l'imeléon, se retira à Corinte, où il rencontra. Diogène, en 343. Sextus Empirieus 3 et Stobée 9 ont conservé quelques opinions et quelques apophthegmes de Monimus.

# S XXVIII. EVHÉMÈRE

Évhémère de Messine ou d'Agrigente<sup>a</sup> nous paraît devoir être rangé parmi les philosophes plutôt que parmi les historiens, puisque les préteridues inscriptions qu'il disait avoir transcrites dans ses voyagés, et d'après lesquelles il avait.

Εντῷ Ιπποκόμω είπευ ούτως. Μόνιμός τις Αν Δυθρωπος Φιλόσοφος.

"Hoornex/lixor. C'est le titre d'unouvrage de Galien qui est une exhortation à l'étude, et celui d'un des ourrages de Clément d'Alexandrie.

<sup>3</sup> Sextus Empiricus (Adversus mathemat; liv. VII, p. 146-153) else Montraus le cynique parmi les philosophes qui ont mis plus ou moins en doute la solidité de nos jugements. Le même, p. 121: Táxa de Móvinos o nów, rógor cindo eta nárra, anep ofnols coli sad odn árran ás orran. Stobée, Serm. vitup died. Tor

Illourop royns, querop eleca. — On trouve des sentences et des apoplithegmes de Montmus dans le tonie II du recueil de M. Orelli, initialé Opascala Grecorum moraling Lipsise, 1821.

5 Cicéron, Plutarque (De Isid. et Osirid.), Ælien (Hist. dir. 11, 31),

# 542 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

raconté la vie terrestre de Jupiter et des autres dieux t, ne sont qu'une fiction 2 pour exposer ses opinions touchant la religion 8. Evhémère dut à la libéralité de Cassandre les moyens de voyager en Asic. Il visita les côtes de Focean Indien, et c'est dans ces régions, chez les Panchées et les Triphylles, nome inconnus aux antres Grees, mu'il prétendait avoir trouvé les inscriptions du roi Jupiter. Son livre eut un grand succès et excita aussi de nombreux musinures. Evhémère fut considéré comme athée, nom que les aneiens donnaient à tous ceux qui s'écartaient de la religion établie. Les Athéniens, qui avaient ri des plaisanteries que les comiques se permettaient sur les habitants de l'Olympe, s'irriférent contre les philosophes qui cherchaient à pénétrer la nature des dieux. Socrate n'échappa pas à l'accusation d'impiété. Xénocrate fut obligé de fuir, ainsi que Protagoras, qui périt en allant chercher un refuge en Sielle. Vers le temps où florissait Évhémère, Sophocle fit rendre un décret

laestmee (1, v.), foat nasire Brhémère à Messines saint Glément d'A-, lequadrie (Protref) et Arnobe la nominent Aepisyarthèse entin, Pluitarque (De-Placit, Palei I.), et la repute (De-Placit, J.), et la repute de telépre, peasigne, J. Nil e plar Thodocet, Milà ie leute de te risité de, Plastarque est televière. Publi etredins en passage, doit-on ubstimer, in puter son à retuit d'Réfuelture. Crite correction serial plas fielde; si onds avions l'auvarge de Lisippe d'Epite nituité. Accèsse arrais/as-

Strabon, I. f. - Plut. De Isid.

2 C'est par une fictiou semblable

qu'Ephestion', dans le tivre inédit intitulé Kospavoï Kospavides, prétend avoir tiré son ouvrage d'une inscription en fangue syriaque dans les ruines de Citésiohon.

nes de Clesspoon.

Ebbenire résume sa doctrine touchant les dieux dans cette plrese, eiche par Sexus Benjiréens, Adir Adir Sexus Benjiréens, Adir Marchant Li, 17; 16° à réstratos displações (Bes. 18 argo-printipes esté displações (Bes. 18 argo-printipes esté displações and movima, barle apies et air destin atliquid and movima policie and movima de la composita de la composita está argo-printipes atliquid (Sexus) argo-printipes atliquid (Sexus) destinator agrico de la composita del composita de la composit

qui interdisait à Athènes l'enseignement de la philosophie; mais cette loi fut bientot après rapportée ; et présque immédiatement s'onvrit l'école d'Epicure, lequel reconnaissait des dieux, mais des dieux sans action sur les choses husmaines, en sorte qu'il est quelquefois rangé avec Evbemère. parmi les athées; ainsi que Diogène le Phrygien; Hippoir, Diagoras', Sosias et béaucoup d'autres1. Les idées irréligieuses étaient déjà très-répandues, au point que Menedème disait à Bion, qui attaquait toujours les devins, qu'il pontait des coups à des morts. Denvs l'Ancien et Agathocle, comme le dénotent plusieurs de leurs apoplithegmes, étaient, sur lechapitre religion, de l'opinion des sceptiques, et de pareils adeptes doivent faire faire bien des réflexions sur l'insuffisance des doctrines que les philosophés mettaient à la place de la religion. Le livre d'Évhémère fut traduit en latin par Ennius 2, comme celui d'Épicure par Lucrèce; car la même tutte s'engagea un peu plus tard à Rome entre les auciennes croyances et l'esprit d'investigation. Enfin, il acquit une importance nouvelle quand is religion chrétienne s'éleva sur les ruines du paganisme. Ouclques-uns des premiers apologistes chretiens, comme Arnobe, saint Clement d'Alevandrie, Lactance : s'appuyèrent de l'autorité d'Évhémère pour montrer aux Gentils l'inanité de leurs dieux . Mais

Ges noms sont ètites par Ælien dans un clapitires initiale d'on predère imposphere para (lifat, dor, n. 3 s.) 

"Cicteron, De Nat. droer, I., 42, .
après avoir parlé des hommes placés air rang des dirext, riputire « Got air rang des dirext, riputire » (dor navimo tractata est ab Evilie-mero, questi maiere el interpretative stascitus est prosère ce aeros Ennius.

-Varron, De re rust. 1, 48 : « td apud

«Emium soluni scriptum seio essecin Evhemeri fibris vetsin, «L'Apolques fragments de cette, traduction got été réunis dans lercqueil Emit phetavetastiss, fragin, do Fr. Hessel, Amsterdam; 7,707, p. 312.

## 544- ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

d'autres pères de l'église combattirent en lui l'esprit d'irréligion, qui menscait le culte nouveau aussi bien que l'ancien. Le livre objet de cette double répulsion de la part des sectateurs fervents de l'une et de l'autre religion, ne nous est pas parvenu; mais le système qu'il avait mis en avant, et auquel on a donné le nom d'évhémérisme, a été repris et développé par plusieurs savants modernes, comme étant la clef de la religion paienne, tandis que d'autres ne veulent voir dans toute la mythologie grecque que des légendes astronomiques. Nous ne discuterons pas ici le plus on le moins de valeur du système d'Évhémère 1, qui nous paraît tron étroit pour expliquer toute la mythologie des Grees, Sans doute l'apothéose y joue un grand rôle; mais il faut cependant reconnaître aussi l'influence des religions orientales; car les Grees, en divinisant quelques-uns de leurs heros, comme par exemple Hercule, n'ont fait que les assimiler à des divinités étrangères plus angiennes pen sorte que leurs légendes sont devenues un mélange de faits historiques et d'idees symboliques,

s tas libertate îngenus protulerunt. » Théophile, évéque d'Antioche, le traite, aû contraire, d'athée au superlatif; Tà mọi Eúnphaov τοῦ σθεωτάτου περισσόν ἡμῖν λέγείν.

<sup>1</sup> Sur Evhémère, voyez Sérin, Fourmont et Foucher, dans Jes Minimire de Tacad, des inser, torn, VIII, XV et XXXV, Brucker, Hut. crit. philos. t. 4, p. 663; jet un article de MJ, Dehèque dans l'Ebeyclopédié des gens du monde; t. X. p. 314.

## 5 XXIX. MÉDECINE . — PAUSANIAS, ACRON, ÉPICHARME, HÉRODICUS, PHILISTION.

Nous ignorons si les médecins de Sicile, comme ceux de Grèce, avaient la prétention de rattacher leur origine à Esculape; quoi qu'il en soit, cette île produisit. non-seulement des médecins distingués, mais son école, pouvait entrer en comparaison avec celles de Cos et de Cnide2. « Jadis, dit Galien, il y avait une grande émulation entre les médecins de Gos et ceux de Cnide, qui luttaient à qui l'emporterait par le grand nombre des découvertes; car cette famille des Asclépiades d'Asie était encore double, depuis que celle de Rhodes était éteinte: Avec eux rivalil saient aussi, mais de cette utile rivalité qu'approuve Hésiode, les médecins d'Italie, Philistion, Empédocle, Pausanias, et leurs disciples. Grace à cette émulation, ces trois foyers de science produisirent des médecins admirables, » Ge que Galien dit ici de l'école d'Italie doit s'entendre aussi de la Sicile, car c'est à elle qu'appartiennent les trois hommes distingués qu'il cite. Nous venons de parler d'Empédocle, il nous reste à dire quelques mots sur Pausanias; sur Philistion, qui fut maître d'Eudoxe, et sur quelques autres médecins siciliens.

Pausanias était fils d'Anchite, auquel Empédocle avait sauvé la vie<sup>3</sup>. Celui-ci avait pour le jeune Pausanias l'affec-

Sur l'histoire de la médecine, consulter Sprengel, Geschichte der Arteneikunde.

Galien, Therapeut. liv. 1; t. IV,
 p. 35, ed. de Bâle: Καὶ πρόσθεν μέν
 έριε ἦν οὐ μικρὰ νικῆσαι τῷ κλῆθει

τών εύρημάτων.... Πρεζον δ'αὐτοῖε την άγαθην έριν έχείνην ην Ποίοδος έπήνει, και οἱ έκ τῆς Ιταλίας ἰστροὶ Θελισίων καὶ Εμπαδοκλῆς καὶ Παυσανίας καὶ οἱ τούτον ταῦροι, κ.λ.

<sup>3</sup> Jamblique, De vita Pyt, \$ 113. Il

## 546 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

tion la plus vive et bui avait confié quelque-tuns de ses secrets. Il lui adressa son poëme sur la physique, aimsi que le témoigne le premier vers?. Il fit aussi son épitaphe, par laquelle nous apprenons que Pausanias était de Géla, qu'on lui donnaît le titre d'Asclépiade et qu'il avait pratiqué son art avec succès?

Du temps d'Empédocle, et de Pausanias, florissait aussi à Agrigente Acton, fils de Xénon, médecin que Pline dit avoir été chéf de la secte des empiriques, c'est-à-dire de ceux qui se guidaient d'après leur expérience. Il y avait alors, pour l'étude de la médecine, en quelque sorte trois espèces d'écles: les temples d'Ésculape, où se conservaient les anciennes traditions augmentées par les observations journalières sur les maladés qui venaient y chercher leur guérison; lés gymnases, dont les directeurs avaient étudié avec soin le régime qui pouvait entretenir les forces et la santé; enfin, les écôles de philosophie, dans lesquelles la médecine n'é-met me direction n'est pas directio Austie alle. Il lies régime, metals désécule.

est question dans ce passage soit le père de Pausanias; mais le synchronismo rend la chose très-probable.

"Hêraclide, dans son traité des miladies, dissit qu'Empédocle avait caseigné à Pausanias va repi vité disrovir, c'est-à-dire ses observations sur une feame qui stait restéve trente jours sans respirer. Héraclide avait contposé un traité sur le même sujur 2º Diogène Laèrte, Pie d'Empé-

docle, VI, 60: Ηνδ δ Πασσανίας (Ες ξησιν Αρίσζιαπος καὶ Σάτυρος) έρώμενος αὐτοῦ, ῷ δὰ καὶ τὰ περί ζύσεως προσεζώνησεν οῦτως,

Παυσανία, ού δὲ κλύθι, δαίθρονος

Αγχίτου αίδυ, Φῶτ' ἀσπληπιάδην, πάτρὶς εθαψα Γελα,

Γέλα, Ος πολλούς μογεροΐοι μαραινομένους κάματοισι

Φώτας απέστρεψεν Περσεφόνης αδύτων

<sup>5</sup> Pline, Hint. hattar, XXIX. §:
—Alia factio (ab éxperimentis cogno-minant empiricen) compts in Sicilia; Acrona agrigentino Empedoclis; physici auctoritatr cominentialos.»
Dautres régradent Philinais Copcomme to chef des empiriques. Seloà Celse, cosernit Serapion d'Alexandrie, 367 ayant J. C. °

tait pas une des pasties les moins intéressantes de l'étude de la nature. Il existait à Agrigente un temple d'Esculape auquel Acron avait peut-être été attaché. Gependant, il voyagea 
à Athènes, du temps d'Empédocle, et on a prétendu que, 
dans une peste, il purifia la ville en allumant des feux auprès 
des maisons des malades <sup>3</sup>. Il avait écrit, en dislecte dorien, 
un traité sur la médecine, sur les nourritures saines <sup>3</sup>, qui 
ne nous est pas parvenu, Ayant sollicité du sénat d'Agriggente un emplaçement pour construire un monument de famille, en récompense des services qu'il avait rendus comme 
médesin, Empédocle s'opposa à cetté demande, au nom de 
l'égalité, avec une vivacité qui n'éstie peut-être pas tout à 
fait exempte de jalousie, et la fit rejeter en proposant, une 
épitaphe plaisante dans laquelle il jouait sur le mot d'Acron 
et d'Agrigente.<sup>5</sup>.

Épicharme, le philosophe, le poéte comique, doit aussi, selon Pline, être compté parmi les médocins : Épicharmus inter medicos refertur <sup>8</sup>. Les mémoires qu'il-avait hissés contenaient beaucaup de choses sur la médecine <sup>8</sup>; il y indiquait des médicaments, non-scullement pour les hommes, mais paux-les bestiaux. Il. s'était même occupé de cette partie avec un soin particulier, et l'on pourrait le regarder common l'un des premiers artistes vétérinaires. Épi-

Plutarque, De Iside et Osiride.

— Le meme fait est attribué à Hippoerate.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Suidas : Ακρωμ ακραγαντίνος laτρός, νός Εξνωνος, ἐσοβίσΙσυσεν ἐν ταϊς Αθήναις όμα Εμπεδοόλει. Βσίν οδν πρεσδύτερος Ιπποκράτους. Εγγαψε περί Ιατρικής δαριόδ διαλέκτφ, περί τροφής όγιστοῦν βιάλλον α, κ.τ.λ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suidas:—Diog. Laerte, VIII, 85. Ακρου Ιστρών Ακρων', Ακραγαυτίνου, πατρών άκρου,

κρύπτει κρημιός άκρος κατρίδος άκροτάτης,

Quelques personnes attribuent cette épigramme à Simonide.

Pline, Hist. nat. XX, 9.
 Diogène Laërte, Epicharmus.

## 548 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

« charmus autem Syracusanus qui peeudum medicinas dili-« gentissime conscripsit 1,, » etc. Il avait aussi indiqué des remèdes contre la morsure des chiens enragés 2. Ces récherclies ont paru si éloignées des occupations habituelles d'un poête comique que beaucoup de savants modernes, Thomas de Pinedo 8, Saxius 4, Harles 5, induits aussi en erreur par les nombreuses contradictions des anciens sur le nom du père d'Épicharme et sur sa patrie, ont pensé qu'il fallait distinguer Épicharme de Cos, philosophe et médecin, d'Épicharme de Syracuse, poête comique. Fazello va plus loin et admet trois Épicharme, pour concilier l'opinion de coux qui sont naître Epicharme à Grastos, ville des Sicaniens 6, Mais O. Müller 7, et surtout M. Grysar 6, ont montré que les anciens, malgré quelques variantes dans les détails, n'ont voulu parler que d'un scul personnage. M. Grysar pensé que l'art de la médecine était héréditaire dans la famille d'Epicharme, et, comme à cette époque cette science était encore à Cos le privilége de la famille d'Esculape, il suppose qu'Elothalès de Cos, père d'Épicharme, était un Asclépiade. · De l'école d'Empédoele sont sortis deux frères célèbres,

Gosgias et Hérodicus. Le premier acquit surtout de la gloire par son éloquènec, et nous en parlerons dans le paragraphe suivant sur l'art oratoire. Le livre qu'il avait composé sur la playsique n'avait pour but que de montrer le néant de nos connaissances. Aristote en a donné une analyse et la réfutation.

Columelle, de Re rustica, VIII,

<sup>6.</sup>Pline, Hist. nat. XX, 36.

<sup>3</sup> Breviar anct. Sicul.

Breviar anci, Sicul.
 Onomasticon.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fabricii Bibliothec, grave.

De rebus sicul. déc. I; l. IV, ch. 1.
O. Müller, Die Dorier, 10m. H.

O. Müller, Die Dorier, tom. H., p. 350.

Grysar, De Doriensium comordia.
Aristote, mapi Popylov, 16m. II.

p. 974, éd. Becker.

Pour Hérodieus, il pratiqua la médecine, comme on le voit dans le Gorgias de Platon, mais il ne faut pas le confondre avec un autre Hérodieus, dont parle gelement Platon l' qui avait introduit l'usage de la gymnastique dans la médecine.

Vers le même temps vécut le médecin Philistion de Sicile2; duquel, selon Callimaque, Eudoxe prit des leçons de médecine. Ce fut prohablement pendant le voyage qu'il fit à Syracuse, pour profiter du séjour de Platon 3: Athénée cité quelques ouvrages de Philistion de Locres qui doit être le même. Locres étant alors réunie à la Sicile, sous le sceptre de Denys, un Locrien a pu être désigné comme Sicilien ou réciproquement. Ce n'est pas sans quelque hésitation que nous rangeôns parmi les hommes de savoir le médécin Ménécrate de Syracusc, cité par les anciens pour ses extravagances; mais, comme malheureusement le talent n'est pas toujours exempt de vanité ridicule, il est permis de supposer que celle de Ménécrate lui avait été inspirée par des succès réels dans son art. Il guérissait la maladie à laquelle les anciens ont donné le nom de sacrée, et il n'exigeais point de salaire. Il parait qu'il s'était acquis une grande réputation, puisqu'il fut appelé à la cour du roi de Macédoine,

Piton, dans le Gorgias, le Protagons et le Phaétre.—M. Litté (fitroduction aux œuvres d'Hippocrate) di : «Hérodius de Sélyanbrie. On né sait si 'cest le phéne qu'Hérodicius, frère de Gorgias.» Il nois sempble que la qualification de Sélyasbries cactat la supposition qu'il foi frère de Gorgias. D'alleurs, l'un était indéctis, et Lautre avait commené par être maître de palestre.

- <sup>3</sup> Diog, Laërt. VIII, 86, 2: Ούτος [Εθδοξοί] τὰ μέν γεωμετρικά Αρχύτα διάκοδος τὰ δὲ Ιστρικά Φιλιό/Ιώνος, καθὲ Καλλίμανος όν τοἰς πίνηξη Ωποίν
- natid Kallipayos év rois ninati Quais.

  <sup>2</sup> Voir l'article de M. Letropne sur les égrits et les travanz d'Eudoxe de Cnide, d'après M. Idelor (Journal
- des Scrants. 1851.)

  Athénée, I. III, p. 115, et XIII, p. 366. Voy. aussi Platon, lettro III.

   Plutarque, Symp. III. 2.

## 550 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

mais il ent le molheur d'afficher des prétentions excessivée, en un lieu où on ne saurait trop fes cachert En écrivant âu or, il avait établi entre le monarque et lui une comparaison tout à son avantage, et s'arrogeait même le suraom de Jupiter, à cause du grand nombre d'hommes qui ful devaient la vie. Le prince, dans un repas splendide, fit brûter de fenceus devant Ménécrate, tandis que les autres conviés se livraient à la bonne chère. Le Syracusain, gourmand camme la plupart de ses compatriotes, ne put endurer cespectacle et la pleisanterie dont il était l'objet, et sortit de table furieux. Il pavait qu'Alexandre n'assista pas à cette icçon, qui l'ent préservé pent-être de s'attirer plus tard une raillerie semblable sur ses prétentions à la divinité. La lettre de Ménécrate à Philippe est rapportée par Athénée<sup>1</sup>.

5 XXX RHETORIQUE — CORAX, GORGÍAS, POLOS, TISIAS, ETC.

Comme la poésie, l'éloquence est souvent un don de la nature et l'expression spontanée des sentiments. Cette la culté était commune chez les Grees, et lis avaient dans la sur assemblées des occasions fréquentes de l'exèrces. Mais, ils ue se bornèrent pas là. Ils se mirent à rechercher ses moyens, à étudier froidement le langage des passions pour l'employer à volonté et persuader même sins conviction. On place

A. Suidas, au mot Merexpérne. Athénée (L. VII; ch. xxmr, p. 288) nomme plusieurs personages célèbres guéris par lui. Ælien (Hist. dis. I. XII, ch. t.) rapporte la lettre de Ménécrate à Philippe, la réponse du prince et l'ancedote du diner. Seint Clément d'Alexandrie (Protreption) et une lettre attribuée à Antistiène font aussi allusion à Menècrete, Plutarque, dans les Apophthegmest attribue à Agésilas le mot que les autres apteurs prétent à Philione. en Sicile le berceau de cet art brillant et dangereux de la rhétorique. Les Syracusains; qui passaient pour subtils, même parmi les autres Grecs, manièrent, dit-on, les premiers cette arme à deux tranchants, à laquelle on est forcé de recourir pour parer les coups qu'elle porte. Après la chute de la dynastie d'Hiéron, Corax, qui avait été un des courtisans de ee prince, ouvrit, à ce que l'on croit, à Syracuse une école, dans laquelle il enseignait l'art de persuader, devenu, dans la forme nouvelle de l'état, le seul moyen de gouverner 1. D'autres attribuent les premiers principes de la rhétorique à Empédoele d'Agrigente 2, dont nous avons déjà parlé comme philosophe et comme poëte, et qui, mêlé lui aussi aux agitations politiques d'une république naissante, dut apprendre par expérience quels discours agissaient le plus sur les assemblées. Habitué à scruter les principes des choses, il voulut se rendre compte des causes de l'éloquence. Il ne paraît pas, toutefois, qu'Empédocle ait déposé le fruit de ses études dans un traité spécial, car Aristote dit qu'il fut l'inventeur de la rhétorique<sup>3</sup>, mais il ne le cite pas parmi les auteurs qui ont écrit sur cet art,

Gorgias de Léontini. disciple d'Empédocle, s'attacha surtont à donner à la période oratoire une forme arrêtée, à l'arrondir, à mesurer les membres qui la composent, à établir entre-eux-une exacte correspondance, et quelquefois à la

Sur Corax, voyer Platón, Phadro. — Aristote, Rhet. II., 24., et les notes de M. Gros. — Cicéron, De Oral. I, 91, et De clar. Oral. 46. — Quintilien, III. — Les Prolégomènes et les Scholies d'Hermogène, dans Reisko; Oral. tom. YIII. pag. 196. 7 Diogène Laèrto, VIII. 57.

<sup>3</sup> Sextus Empir. Advers, mathemat. p. 139: Εμπεδοπλέα μέν γαρ δ Αμιφοτέλης Φησί πρώτου δητορικήν κεκινηπέναι.

Voyci une monographie de M. Foss: De Gorgia leontino commentatio: Hale, 1828, in-8.

## 552 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

marquer par le retour des mêmes consonnances. Député à Athènes, par sa patrie, pour sollieiter des secours contre Syracuse, Gorgias parla dans l'assemblée du peuple et excita un étonnement mêlé d'admiration par la nouveauté de sa diction 1. L'ambassade réussit : ce que l'on pourrait attribuer à l'ambition des Athéniens aussi bien qu'à l'éloquence de Gorgias, Mais le succès de ses discours ne saurait être révoqué en doute, quand on le voit se fixer à Athènes, y donner des séances d'apparat, entouré de la jeunesse avide de l'entendre, de suivre ses leçons, et, le premier d'entre les Grecs, mettre un prix à son enseignement. La ne se bornèrent pas ses succès. Il obtint les applaudissements de la Grèce assemblée à Olympie, où on lui éleva une statue, ainsi qu'à Delphes2, Gorgias, comme son maître Empédocle, s'était occupé de philosophie générale et de physique. Aristote a combattu quelques-unes des opinions émises dans ses ouvrages8. Mais, pour Gorgias, la science n'était, comme tout. le reste, qu'un texte de déclamations pu, peu soucieux de la vérité, son seul but était de donner à tout un air de vraisemblance 4. On peut le regarder comme le premier de ces . littérateurs, qui ne devinrent que trop nombreux en Grèce, pour le bien des études sérieuses, et que l'on décora du titre. de sophiste; titre honorable dans l'origine, tombé depuis dans un juste discrédit. Qu'ils traitent un sujet de politique, de seience ou de morale, leur seul but est d'étonner et de plaire par la nouveauté, la richesse des idées et surtout des

Diodore de Sicile, XII, 53.
Pausanias, Élide, II, 17, et
Phocide, ch. [xviii.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez le traité d'Aristote sur Empédocle, Zénon et Gorgias. —

Olympiodore dit que Gorgias publia son livre sur la nature dans la LXXXIV olympiade

expressions. A l'éloquence pompeuse de Gorgias, Socrate, son contemporain, opposait, l'ironique simplicité de ses questions adroitement ealculées. Platon, dans un de ses dialogues, met aux prises le rhéteur sicilien et le sage causeur attique. Dans cet entretien figure aussi Polus d'Agrigente?, élève de Gorgias, et qui l'avait suivi à Athènes. Cette ville, métropole des arts et des lettres, avait également attiré dans son sein Tisias de Syracuse 2, disciple de Corax 3, et qui mit le premier par écrit les préceptes de la rhétorique. Cet art. selon lui, était un instrument de persuasion; il devait s'attacher uniquement à la vraisemblance, et faire paraître grand ce qui est petit, et petit ce qui est grand, saus égard pour le juste et l'injuste 4. Tisias n'éblouissait pas comme Gorgias par la magie du style, mais il enseignait tous les lieux communs que l'on peut faire valoir dans une cause, tous les subterfuges qu'on peut employer pour échapper à des attaques pressantes.

Il ne nous est rien parvenu de Gorgias, de Polus et de Tisias. Les périodes compassées du premier, dont on avait tant admiré la construction, parurent dans la suite une recherche de mauvais goùts, et la rhétorique d'Aristote fit ou-

8ur Polus, voyez Aristote, Rhet. liv. II et XXIH. - Philostrate, Vie des sophistes, IV, i.

Ciceron, De invent. shet. II, 2: « Veteres quidem scriptores artis, us-«que a principe illo atque inventore · Tisia repetitos, unum in locum conduxit Aristoteles, et nominatim cus jusque precepta magna conquisità cura perspicue constripsit, etc. »-Pausetijas ( Elide, H. 17 ) dit que Tisfas vint-en ambassade à Athènes

en même temps que Gorgias (probablement au nom des Syracusaus et pour combattre Gorgias).,

- On disait de lui, en jouant sur le nom de son maitre : Kaxot x692nos nande dov. (Suidas.)
  - . Platon, Phad.
- Diod. XII, 53: A róre pêr de ra Elvor elle xataaxeune axodoxine il Eidro, " www de acquipyeur éxeu donci, nai Çπίνεται καταγέλασ<sup>7</sup>ον, πλεονάκις καὶ χαταχόρως τιθέμενον.

## 554 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICULE.

blier toutes celles qui l'avaient précédée. Mais, quoique ces auteurs aient passé assez vite, ils n'en eurent pas moins une . grande influence. Isocrate, qui fut le maître de tant d'écrivains distingués, était leur élève1. Il apprit d'eux les ressources variées du langage, et ajouta ce qui manquait à leur art, de savoir le cacher. Platon lui-même, le grand adversaire des sophistes, leur a peut-être emprunté cette abondance d'idées qui présente une question sous toûtes ses faces. Mais, malheurcusement, chez lui aussi, et surtout chez ses disciples, l'incertitude est trop souvent le résultat de la science. Les discussions des sophistes donnèrent naissance à une science nouvelle qui; grâce au génie d'Aristote, fut portée de suite à la perfection. Les raisonnements pleins de justesse que Socrate opposait aux sophistes, resserrés par le chef de l'Académie dans leur plus simple expression, devinrent un instrument de la pensée d'une force rigoureuse, et la dialectique fut désormais la compagne ou l'adversaire de la rhétorique. '

De l'école de Gorgias sortirent aussi Lycimnius et Alcidamas, qui, tous deux, écrivirent sur l'art oratoire. Le premuer parait s'être occupé de la théorie grammaticale, dont il douna quelques préceptes à Polus. Alcidamas avait-composé diverses déclamations; une, entre autres, contre les sophistes; un discours d'Ulysse contre Palamède, qui nous est parvenu, et un traité initiulé Pornés. On cite encere parmi les technogràphes Bion de Syracuse?. Cette ville pouvatt tou-

Photius, Biblioth, cod. 260.— Denys d'Halic. Isoer.

¹ Diogène Loërie, à la suite de la vie de Bion de Borysthène, énumère dix personnages qui ont porté ce nom (probablement d'après l'ouvrage de Démétrius de Maguésie, Hepi ossosépase). Si ces personnages sont rangés par ordre chronologique, Bion de Syracuses serais un peu plus ancien que le philosophe de Borysthène. C'est ce que J'on peut aussi vonjec-

jours produire des auteurs de rhétorique, mais la liberté qui avait donné paissance à l'éloquence n'existait plus. Denys, arrivé au pouvoir par la démagogie, devait être, plus qu'un autre, en garde contre l'influence de la tribune. Il convoquait cependant encore quelquelois l'assemblée du peuple, au moins dans les besoins d'argent, et recourait à ses anciens talents oratoires. Diodore de Sicile rapporte une harangue qu'un nommé Théodore aurait prononcée pour exciter les Syracusains à renverser Denys. Nous ne savons pas si réellement il a existé un orateur de ce nom, mais, en tout cas, le discours qu'on lui prête est un exercice de Diodore. La plupart des citoyens qui conservaient l'amour de la liberté avaient pris le parti de s'exiler. Nous pouvons compter, parmi ceux que les révolutions de la Sicile en tinrent éloignés, l'orateur Lysias, fils de Céphalus, de Syracuse. Cicéron demande en plaisantant si c'est en vertu de la loi Licinia ou Mucia que Timée revendiquait, pour Syracuse, Lysias, qui avait passé toute sa vio à Athènes 1. Mais, outre son origine, on peut dire qu'il appartient à la Sicile par son éducation, puis qu'il avait suivi les leçons du Syracusain Tisias. Il prit toujours un grand intérêt aux affaires de ce pays, témoin le discours qu'il prononça à la réunion des jeux olympiques,

tuere de la répome que nous avon citée plus hant, de Xénocrate à Bien-Diog. Laére, l'étad Spanipse, MJ dit: Bpès voires (Eradórsipse) pyétes us l'Aposible vàs d'aposa; de si exavarsetégés de spéles Aborde re sel Bisves. Yous avoqueis, que nous sommes un peu surpris de trouver ces deux noms réulis , car il d'est pas hotter connaissance que Bion ait joué un connaissance que Bion ait joué un rôle politique. Il est vrai que l'histoire des temps qui suivirent l'assas-, sinat de Dion est très peu comme.

Cicéron, Brutus, 16: Est enime.

Attions, quonism certe Athenis est et nafus et mortuus, et functus omni ecividin musere: quamquam Timous eum, quasi Licinia et Mucia lege, renetit Syracuss.

#### 556 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

pour engager tous les Grecs-à rendre la liberté à la Sicile en renversant Denvs, et à commencer par piller la tente somptueuse des théores que le tyran avait envoyés à cette solennité. Il paraît que les Greos, excités par son éloquence, suivirent ce dernier conseil, mais ils se bornèrent à cet exploit. L'exorde seul de ce discours olympique de Lysias nous a été conservé par Denys d'Halicarnasse 1. Un rhéteur de Sicile : nommé Aristote (Aristotélès), avait composé une réfutation du célèbre panégyrique d'Isocrate 2. Après le rétablissement de la république, par Timoléon, Syracuse eut de nouveau des orateurs, entre autres Laphystios et Déménète, qui firent usage de la liberté de la tribune pour attaquer celui auquel ils la devaient 3. Mais il ne paraît pas que la Sicile art produit, dans la suite, d'hommes qui se soient fait un nom par leur éloquence. On attribue à Timée; dont nous avons parle comme historien, un recueil de sajets oratoires; mais, peut-être n'était-ce qu'un extrait des morceaux délibératifs inserés dans ses histoires, et où, selon Polybe, il montrait, en général, plus de subtilité que de force. Après lui, nous ne trouvons plus que le Sicilien Xénophron, dont Philostrate fait un éloge assez mince : « Il jouit , dit-il.; d'une certaine réputation en son vivant, faute de sophistes distingués, comme toute nourriture paraît bonne en temps de disette . » De .

Denys d'Halicarnasse, Lysias,

<sup>3</sup> Diogène Laêrte, Vie d'Aristote : Apallorehus purup mode too loompaτους πανηγυρικόν άντιγεγραφάς. Οπ pourrait croire que cet Aristote est celui qui fut surnommé Mooos, et qui était l'unique disciple d'Eschine le Socratique. En effet, Eschine séjourna longtemps à Syracuse. Cepen-

dant, Diogène Laërte distingue ces deux Aristote.

<sup>4</sup> Plutarque, Timoléon, XXXVII. 4 Philostrate, liv. L.S 19, Vie de

Nicetas : Trepsavres Aprosaplavny ton Kalina nal Berdepora tor cineλιώτην καὶ Πυθαγώρας του έκ Κυρήone, of white yeares luaved Edobar, μήτε έρμηνεύσαι τὰ γνωσθέντα, άλλ: άπορία γενναίων σοζιςών έσπουδάσθη-

puis la conquête romaine, la Sicile produjsit aussi Cacciliusde Calacté, nommé d'abord Archagathus, qui enseiguait à Bome, sous Auguste, et qui composa de nombreux ouyangs de rhétorique, entre autres, une comparaison de Démoshène et de Cieéron, une de Démosthène et d'Eschine, des traités sur les dix orateurs et sur la différence du genre attique, et du geirre aisatique!

# S XXXL DE QUELQUES AUTRES ÉCRIVAINS SICILIENS.— THÉMISTOGÈNE, CLÉON.

En indiquant, au commencement de cet ouvrage, les sources historiques, nous avons parlé des auteurs nés en Sicile qui avaient écrit sur lenr patrie; tels qu' Antiochus, Philistus, Athanis, Antander, Callias, Timée, Philinus, Andréas, Diodore. Nous aurions pu'y joindre Thémistogène, mais il s'élève sur l'éxistence, de ce personnage une questlon qui méritait d'être traitée avec quelques développements, et que nous allons tâcher d'éclaireir.

Thémistogène de Syricuse était auteur, si l'on en croit Suidas, de quelques ouvrages sur sa patrie et de l'histoire de fexpédition du jeune Cyrus<sup>2</sup>. Cette dernière assertion repose sur une autorité imposante, celle de Xénophon Iumème, qui dit, au commeucement du troisième livre des Heléniques: Quant à la manière dont Cyrus réunit une armée et alli avéc. elle attaquer, son frère, au réçit de la bataille, à la mort de Cyrus et à la retraite des Grees jusqu'à la mer, celt au vieit de bandé Eduante, de sur 'è gudas: 0 européent enjeune.

τρόπου τοῖε σίτε ἀποροῦσιν el όροδοι, x.τ.λ... Suidas, Καικίλιος. — Longin,

P. Suidas, KauxDuos. — Longin, De Subl. I. <sup>9</sup> Śuidas » Θεμιτογένης συρακούσιος, ίσ1ορικός. Κύρου ἀνάθαστε ήτις έν τοις Ξενοζώντος ἐλληνικοίς Θέρεται καὶ άλλα τινά περί τῆς ἐσυτοῦ πατοίδος.

#### 558 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

a été écrit par Thémistogène le Syracusain 1. » D'après un témoignage si formel. Vossius n'a pas hésité à admettre Thémistogène parmi les historiens. D'autres savants, Ussérius, Kuster, Dodwel, ont même pensé que l'Anabase qui nous est parvenue était l'ouvrage de Thémistogène, et Burigny a cru trouver quelques contradictions entre ce livre et la Cvropédie2. Mais les critiques les plus exercés s'accordent à reconnaître, dans l'Anabase, la main de Xénophon, et même l'un de ses chefs-d'œuvre. Comment donc a-t-il cité l'ouvrage d'un autre, de préférence au sien? car les Helléniques, auxquelles il travaillait encore dans sa quatre-vingt-huitième année, sont un de ses derniers écrits. Plutarque, dans le traité : « Si les Athéniens se sont distingués davantage par les lettres ou par les armés 3, » offre de ce problème une explication qui n'a pas paru complétement satisfaisante. Selon lui, Xénophon, pour donner plus d'autorité au récit des faits auxquels il avait pris une si grande part, l'aurait missous le nom d'un autre, renonçant ainsi à la gloire littéraire pour mieux assurer sa réputation militaire et politique. Le

<sup>1</sup> Χέπορδοπ, Hellen, III, 1: θε μέν οῦκ Κῦροε σ'ἐτευμα τε συκλείνας και καὶ τοῦ κ

Burigoy fait remarquer que, seton la Cyropédies l'empire des Perese et des Médes était venn à Cyrus par la succession de son père et par son mariage avec la fille de Cyszare, tandis que l'auteur de la Retraite des dix mille prétend, au contraire, que les Perses enleverent aux Mèdes, par violence, la souveraineté dont ceuxci jouissaient sur l'Asic. (Voyez aussi Krugeri Dissert. de authenlia anabairos, 1824.)

<sup>3</sup> Plutarque, de Gloria Albenianian, 5 1: Zeroßüp ner yöp artör imm, 5 1: Zeroßüp ner yöp artör imm, 5 1: Zeroßüp ner yöp artör imm, 5 1: Zeroßüp ner yön artörigen yön yön artörigen yön artörige

'nom de Thémistogène ne serait donc qu'un pseudonyme sous lequel Xénophon se serait eaché , soit par le motif allégué par Plutarque, soit par un autre, que nous exposerons - bientôt. Le savant auteur de l'article Xénophon, dans la Biographie universelle, propose une solution qui lève ces difficultés. Il admet : 1º qu'en effet, il à existé un ouvrage de Thémistogène qui comprenait l'histoire de la retraite des dix mille, seulement jusqu'au Pont-Euxin; 2º que Xénophon a composé et publié ses Helléniques en deux fois. La première partie, formant le complément de l'histoire de Thucydide, e'est-à-dire la guerre du Péloponnèse jusqu'à la prise d'Athènes, aurait été poussée par lui jusqu'à l'an 399, époque de son retour à Athènes, ee qui comprend les deux premiers livres et le premier paragraphe du troisième, où se trouve le passage sur Thémistogène. Comme nous l'avons dit, cette hypothèse se concilie avec les circonstances connues de la vié de Xénophon; mais ne serait-il pas étonnant qu'il ne nous soit parvenu aucune citation de l'ouvrage de Thémistogène? Sans doute, celui de Xénophon a dû l'éclipser; mais comment les grammairiens d'Alexandrie n'en auraient-ils pas exhumé quelques passages pour contrôler l'Anabase? Comment Denys d'Halicarnasse ou d'autres philologues n'auraient-ils pas établi un parallèle entre ces deux ouvrages? Xénophon, au lieu de publier son Anabase sans préface, ainsi que l'a remarqué Diogène Laërte1, n'aurait il pas eru devoir expliquer les motifs qui lui faisaient traiter de nouveau un sujet qui l'avait été? Comment, enfin, Plutarque, qui vivait à une époque où les traditions sur les grands auteurs de la Grèce étaient encore si complètes, aurait il ignoré

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diogène Laërte, Χεπορλ. ΧΙΙΙ, \$ 57 : Τήν τε ἀνάδασιν, ῆς κατὰ βιθλίου μὲν ἐποίησε προοίμου, όλης δὲ ού.

## 560 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SIGILE

qu'il avait réellement existé une Anabase de Thémistogène? Un auteur beaucoup plus récent que Plutarque, mais qui. malgré son peu de jugement, n'est pas toujours à dédaigner, parce qu'il avait lu beaucoup de commentaires anciehs que nous n'avons plus, Tzetzès, fournit une autre explication de ce problème1. Après avoir cité l'aneedote de Phidias, qui signa, dit il, une de ses plus belles statues du nom d'Agoracritus de Paros, qu'il aimait, il ajoute que Xénophon, par un motif semblable, publia son Anabase sous le nom de Thémistogène de Syracuse, mais que pourtant, dans la suite, on rétablit, en tête de ce livre, le nom de l'auteur véritable. Cette explication n'exclut pas celle de Plutarque. En effet, Xénophon pouvait aussi se eroire plus libre de parler de luimême en publiant son livre sous le nom de son ami. Enfin, rien n'empêche d'admettre que Thémistogène, auquel il avait voulu procurer ainsi une réputation littéraire qu'il n'a pas pu soutenir, n'ait composé dans la suite, comme le dit Suidas, quelques ouvrages sur son pays, dont la perte n'a rien qui doive nous surprendre, lorsque tant d'autres livres plus importants sont restés dans l'oubli.

Nymphodore de Syraouse avait composé des périples, c'est-à-dire une description géographique des côtes de l'Europe et de l'Asie. En effet, on eite un périple de l'Asie 2,

<sup>3</sup> Tretaks, Chi, VII, v., 937, pag. 396, ds. Kiesaling «Twin vous sai Sasopon vi) Kopou árablete: — Εκέγρηψε καὶ αδτον γὰ νου δρομένου χάρα: — Καθροφ μετὰ πλείδατος — Εκέγρηνης καὶ αδτον γὰ νου δρομένου χάρα: — κθορφ μετὰ πλείδατος καὶ νοῦν Σρομένου καὶ «Κεκρήπου» παλείσθα Ξενορόπου». — Και νοῦν Σρομένου παλείσθα Ξενορόπου» παλείσθα Ξενορόπου παλείσθα Εκτορόπου παλείσθα Εκτορόπου καὶ δρομένου καὶ δρο

Athénée, XIII, p. 60g, et VII, p. 511. — M. Ehert, Jana see Diractalises Sicole, p. 154, a rôun les fragments de Nymphodrer et discuté passages réalisé à sec ouvrages; mais il a omis une citation du scholisise de Lucien sur le Isriphanet, qui nous fait ponnalitre un livre de Nymphodere, instituté Bap6apaco Népoc.

et celui de la Sicile, qui n'était prohablement quane portion détachée de sa description de l'Europe. Il est surtout cité, à l'occasion des merveilles de la Sicile : non pasqu'il eût écrit un ouvrage spécial sur ce sujet, mais c'était asser. Iusage des vorgeurs de l'antiquité de recueillir les récits ses plus surprenants sur les contrées qu'îls visibiliteat; et Nymphodore avait du naturellement s'étendre avait compliaisance sur sa patric . L'époque à l'aquelle a véca Nymphodore n'est indiquée positivement par aiucin auteur ancien. On peut conclure de divers rapprochements, qu'il est du milieu du n' siècle avant J. C. En effet, il parle, dans un de ses fragments? de la ville d'Adranum, fondée just Denys l'Ancien (olympiade xer, avant J. C. 400), et il est cité par Duris de Samos, qui vivait du temps de Ptôlémée Philadelphe.

Nois avons encore moins de détails sur Cléon'de Syracuse, qui avait écrit sur les ports (Hep Jugésou). Cegéographe est mentionné par Marcien d'Héraclée dans la préface de son Épitome d'Artémidore", et par Étienne de Bysance". Quinte-Curec parle d'un Siellien du nom de Cléon, qui était l'un des-flatteurs d'Alexandre le Grand'; mais nous ne saurlièns dire si Cest celui dont nous nous occupons sei.

Hérachde de Syracuse avait publié sur les institutions (Hspl Secusiv) un livre cité, par Athénée, à l'occasion d'un usage des Thesmophories de Cérés °; c'est probablement

Athénée, XIII, p. 589: Νυμβόδώρου δ' δ Συρακούσιος ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Συκελία Θαυμαζομένουν.

<sup>.</sup> Nous avons aussi un fragment de Nymphodore relatif à la Santaigne.

Fragm. 2. — Rien De Nat.

Monté sur le trône en 284 av. J.C. Marcien d'Hernelée, pag. 112,

edis de M. E. Miller.

Étienne de Byzhtice, au met

Quinte-Curce, i. VIII, 5.
 Athénée, XIV, p. 647. Sur Hé-

un des deux Héraclides de Syracuse qui avaient écrit sur la cuisine 1, ct dont l'autorité est souvent alleguée dans le Banquet des sophistes. Peut-être l'un d'eux est-il le même que le médecin Héraclide de Tarente 2. Divers auteurs, qui avaient séjourné dans les deux villes, ont été désignés tantôt comme Tarentins, tantôt comme Syracusains, et plusieurs médecins de l'école italique n'ont pas dédaigne de s'occuper de l'art culinaire.

## S XXXII: ÉGOLÉS.

Les Grecs de Sieile, qui avaient des écoles d'esclaves 3, devaient, à plus forte raison, avoir pour la jeunesse libre des établissements d'instruction publique, à l'exemple de feurs métropoles; car, l'éducation en commun était un des caractères des cités érecques, tandis qu'elle resta longtenns à peu près étrangère aux Romains. Chez ceux-ci, comme le remarque M. Villemain (sur le quatrième livre de la République de Ciceron) 4, l'éducation se faisait au sein de la famille. Dans les premiers temps de la république, les pères transmettaient à leurs fils leurs mâles vertus, et les formaient au rude metier des armes, Mais quand les Romains se trouverent en rapport avec les Grees, et prirent le goût des sciences, ils consièrent, en général, le soin d'instruire leurs enfants à des esclaves ou à des affranchis dont les talents étaient flétris par les vices inséparables de cette

raclide, voyez Mongiture, Biblioth. sic. I. 260. -Meursius, De Heraclide alisque ejus nominis auctoribus, L. V. p. 125. - Ebert, Emelión, p. 23.

Athénée, VII, p. 328; XII, pag.

<sup>516;</sup> XIV, p. 661 .- Pollux, VI, 10

<sup>2</sup> Athénée, II, 64, et ailleur Aristote, Polit. 1. 21. . . Tom. II, p. 73 et suiv.

condition abjecté. De la cette corruption précoce que les partisans des anciennes mœurs attribusient aux arts de la Grèce, tandis qu'ils auraient du s'en prendre à la manière dont ces arts étaient enségnés.

Nous avons malheureusement peu de détails sur l'éducation en Sicile. D'après Diodore, les lois de Charondas ordonnaient que l'état fit enseigner gratuitement les lettres à tous les enfants 1. Tzetzès raconte, sur la jeunesse de Gélon, une histoire qui se lisait autrefois dans Timée et dans Diodore 2. Un loup, dit-on, emporta ses tablettes; et, tandis qu'il courait à sa poursuite, l'école, qui renfermait plus de cent enfants, s'écroula. Bien que les circonstances de ce récit paraissent un peu fabuleuses, il indique l'existence d'écoles publiques en Sicile des cette haute antiquité. Nous en avons un autre exemple pour une époque beaucoup plus récente. Lorsque Timoléon délivrait toutes les villes de Sicile de leurs tyrans, les habitants de Messine firent venir. les enfants de toutes les écoles pour assister au supplice du tyran Hippon 3. Plusieurs des inscriptions grecques trouvées en Sicile sont relatives aux gymnases et contiennent les comptes des dépenses, les honneurs rendus aux gymnasiarques les plus soigneux, et les noms des éphèbes couronnés 4.

- Voyez plus haut, p. 612.
- 3 Tzetzes, Chiliades, IV, v. 270.
- 4 Platarque, Timoleon, S 38.
- La plus remarquable de ces înscriptione est-celle de Géla. Nous la reproduisons lei, quorque un peulongue, pour donner une idée de la forme de ses sortes de décrets :

Επί Ιεραπόλου Αρισθίονου τοῦ Ισθείου - κατενιανσίου Σώσιου τοῦ Νουφοδόρου Βιλλία ελικόρματα δευτάρου Εξιανίτου παριστόυ τραποδή. Προσίδεται Ιπακολλί. Εποκολλόο στοβρέσκο γομιστασίσχυ. Εύθες τη Εύλη παθέ και τα Εύλιδή Επαλό διαριστός τραποσίαχρος δε τό σίτες δεναστόν Πρακοδικό δαι Σωτόρου διαμέλωσα αυτούτεια τότο το Εύδεδου ποι υσεισήματα παί το Φιλλουν τότο άποδιομένων δε τό γυμφαίστου ματέ « Εύλα τά παι τό γυμφαίστου ματέ « Εύλα τά παι τό γυμφαίστου μα-

## S XXXIII. DIALECTES DE LA SICILE.

Si la suprématie politique des Grees en Sieile éprouvabien des résistances, leur littérature n'y rencontra pas de rivale. Les premiers habitants de l'île, Sicaniens ou Sicules, justifiant l'épithète de barbares par laquelle les Hellènes les désignaient, n'ont laissé aucun monument de leur langue et adoptérent celle des Grees, dont ils partageaient l'éducation 1. Les Garthaginois, qui étendirent souvent leur domination sur une partie de la Sicile, et dont la civilisation semblait assez avancée pour amener un grand développement. littéraire, n'ont januais eu pourtant une littérature comparable à celle des Grees 4. Nous voyons, au contraire,

Ağı duruşmayı jiken i döl, ildü nepleyun virul çı al tüş üle nepleiğerik i aldışı ole fiya i döl bileğiden ile vil dik çı vir yeymenlik İlmalifan Kuripan Galum oleşlayı duşıdıksı deren ild ildi oleşlayı duşudusi elektrik ile ile deren ile karafı vi yevinen, i oli döği ne mara vir yelle iş ollan durbişini ki ri yuşulduşı, çı di ki vi aranaken kiri oli Edulülü vir çinasorilişine sari ad i ğıdıla meraya paşlam.

O dique sur Paleos traveri not deligiari vio y quaratargio il figandat i vio y quaratargio il figandat pare Larripo più Labos d'echèse; tente del quaratari que vio quaratari que vio quaratari que vio quaratari que vio quaratari que vio quaratari que vio que del proposito del proposito del proposito del proposito del provinte, et Castelli, faser. Sie. p. 84.)

1 Diodore (I. V, 6), en parlant

des Sigules: Ανομογράμενοι δαλλοίλοιο, και δια πλήθοι τοῦν κάταπλοθητών Ελλόνού», τη το ἐαδιλετών ανόπος έμαθου, καὶ ταιὰ άγωγαϊς συντραβόντες, το τελουταίου τὸν βάρθαρου, θιαλεκτου όμα καὶ τὸν τροσηγαρίων πλοάτωτο, Σικελιόται προσπγαρίων πλοάτωτο,

Zunkiówa sporojogofóreza.

2º M. Genonius, dans son livre
Scripture linguague pana, monumenta,
a réuni, dan sle chapitre intulé Phanicum, Penerumque seriptore, depradit, i o peu d'indications qui nous
soient parvenues sar des ouvreges
carthaginos. Il y avait cepethien à
Carthage des hibliothèques dont, à
la prise de cette rille, les Romaiss
freintendent sus peint sois d'Afrique,
à l'exception des livres de Magon surfagricatture, dona les sénat ordomn
la traduction. Sultarte dit avoir casalté quedques uivres historiques des

en dépit de l'ordonnance qui défendit aux Carthaginois d'apprendre le grec1, cette langue pénétrer à Carthage, et ses généraux s'entourer d'hommes de lettres grecs dont ils recevaient les lecons et auxquels ils confiaient le soin de leur renommée 2, Les Romains, à cette époque, employaient' aussi cette langue pour écrire leur histoire nationale 3. Il en est ainsi partout où les Grecs furent en contact avec les nations étrangères; la littérature grecque exerça une influence prépondérante et ne subit que des altérations légères 4. Malgré leur éloignement de la mère patrie, les Grees de la Sicile; soit Ioniens, soit Doriens, conserverent leur langage assez pur de tout mélange pour avoir produit des écrivains atlmirés, même à Athènes. Cependant, quelques expressions locales, quelques formes particulières usitées de préférence en Sicile, n'ont pu échapper à la critique minutieuse desanciens grammairiens, qui ont même eru remarquer dans Carthaginois, et les Grecs ont traduit

le Périple d'Hannon, mais c'est tout oc que nous connaissons de la littérature punique,

Justin, XX, 5: a Ne quis postea
 Carthaginiensis aut litteris gracis
 aut sermoni studerel.
 Philinus d'Agrigente, Sosilas,

esc. (Voyez p. 41.)
3 Fabius Pictor, L. Cincius, C. Aei-

lius.

Noos voyons abasi que la connaissance du grec était répandue obseles Lucanions; lémoin cel ambassadeur lucanion dont parle Dion Chrysostomie (Osal. 37, t. II, p. 112, édit. Reiske), et huquel les Syracusains décernèrelt une statue parce qu'ils avaient été charmés de la perfection avec laquelle il parlait la dorien:

Après les conquêtes d'Alexandre. une partie des villes de l'Asie apprirent le grec, et plusieurs des littérateurs grees des temps qui suivirent étalent d'origine étrangère: L'Egypte même ; si flère de son antique civilisation, no dédaigna pas la langue hellénique, comme le témoignent les livres écrits en cette langue par plusieurs Egyptiens, et le nombre de mois grecs qui ont pénétré dens le copte. Enfin , jusque dans l'étal d'abaissement et d'ignorance où les Grecs étaien1 tombés depuis la conquête musulmane, leur langue a été adoptée par les classes supérieures en Moldavie et en Valachie.

les dernières tragédies d'Eschyle quelques traces de son séjour en Sicile 1; mais on aurait tort de supposer qu'il s'établit un idiome commun à toutes les villes greoques de cette île 2. Chacune y conservait le plus fidèlement possible le dialecte de ses fondatours ; le dorien à Syracuse, à Géla, à Mégare, à Agrigente, etc. 5; l'ionien dans les colonies chalcidiennes 4. Dans quelques-unes, où la population était mélangée, comme à Himéra, il s'opéra une fusion 5. L'admiration que Gorgias de Léontini excita à Athènes, et la faveur qu'y obtinrent d'autres rhéteurs siciliens , montrent que leur style était exempt des expressions étrangères dont les oreilles attiques étalent si aisément choquées. Le dialecte dorique paraît s'être plus modifié que les autres en Sicile. Ces modifications tiennent au développement rapide de la civilisation à Syracuse, au concours d'étrangers et de littérateurs de tous les

Athénée, IX, p. 402 : On Alσχώλος διατρίψης δυ Σικελές κέγρηται Powals unelinais, odder Saving/60. M. Boeckh (De Tragad. gr. princip.) pense que cos expressions se rencontraient principalement dans le Mé-Wagie et les Phoreides; il en a reconnn plusiours dans les Sappliantes. M. Butler (Notes sur les Euménides , v. 623) croit en trouver aussi des traces dans l'Oreste, Toutefois, par ce met de sicollime, il de faut pas entendra des expressions étrangères, mais des acceptions différentes de celles qui étaient usitées à Athènes.

\* Castelli, dans les prolégomènes de son Recueil d'inscriptions siciliennes, a combattu cette opinion, pag. xv De gracis Sieulorum dialectis historica disquisitio.

d Ouelones écrivains nés dans ces villes ont quelquelois préféré d'autres dialectes. Ainsi Empédocle, d'Agrigente na pas employé le dorieu dans son poème, parce que le style épique est toujours modelé, sur Homère. La poésie lyrique, au contraire, affectuit de préférence les formes doriennes. Les inscriptions trouvees en Sicile constatent l'usage du derien dans les villes que nous venona de citer et dans plusieurs autres : Aliesa, Entella, etc.

A Naxos, Léontini, Zande, Ca

Thueyd. VI, 5: Kal Court per μεταξύ τῆς το Χαλκιδόων και Δωρίδος ἐκράθη.

\* Voyer plus baut, p. 550.

pays dans cette ville. Aussi ces changements étaient ils regardés par les Grees, non comme des altérations, mais comme un adoucissement du vieux langage dorien, qui passait pour rude et grossier. Thécorite avait écrit dans le dialocte dorique nouveau, plus doux et moins éloigne des formes usitées dans la langue commune<sup>1</sup>. Il faut que le dorien ait beaucoiny vieilli en peu d'années, puisque, selon Diodore<sup>2</sup>, la législation de Céphalus, au temps de Timoléon et de Polydore, sous le règne d'Hiéron II, n'était qu'une interprétation des lois de Dioclès, écrites dans l'ancien dialecte, et derenues obscures.

Castelli, dans les prolégomènes de son recueil d'inscriptions de la Sicile, s'est occupé d'une façon spéciale des dislectes de cette île, et résume sa dissertation par ces trois propositions:

- " « 1°. In Sicilia non unicam viguisse dialectum, sed et do-« ricam et ionicam locum obtinuisse.
- « 2º Tertiam quoque quæ media inter has duas fuit, Hi-
- «3° Siculos male inter Gracorum reliquos fuisse loquu-«tos: peculiares corum linguam voces propriaque verba » habuisse, camque tandem temporum docursu varias su-«bfisse mutationes.»

Nous avons exposé les preuves historiques des deux premières assertions; quant à la troisième proposition, c'est-à-

<sup>-</sup> Υπόστικε - Θε. Τπόστικε - Θεπρινος πέχρηται Ιόδι καὶ δορίδι τῆ κέμ. Δοδ γήρ κὰπ - πολαιὰ καὶ νεά. Καὶ ἢ μὰν παλαιὰ τραχεϊά τὰ ἐσθι καὶ διτρσγασε καὶ σόκ ἐψθοντος · ἢ ἐδ νεὰ, ἢ καὶ Θεολεγτος χρίθικε, μαλθικανέρο 'παρά τοῦ Επιχάρμου κὰὶ Σώθρονος' οὐ

une duolumdusta nat alolidos. (Sur le dislecte de Théocrite, voy. l'édit.

de, Wuestemann, p. xxx11 et suiv.)

Diodore, XIII, 35 : Τους νόμους
γεγραμμένους άρχαις διαλέκτω δοκείν
είναι δυσκαταμούτους.

## 508 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

dire que les Siciliens parlèrent un mauvais grec, cette imputation de Castelli ne repose que sur le passage de Gicéron (Divinatio in G. Verrem) où il dit: « Si litteras gracas Athenis non Litybel, latinas Rome, non in Italia didicisses: » Mais le reproche qui s'adresse à Lilybée, ville carthaginoise plus que grecque, ne prouve rien pour les autres villes de Sicile. Castelli cite encore deux vers d'un des prologues des Ménechmes de Plaute:

> Atque adeo hoc argumentum gracissat, tamen Non atticissat, verum sicilicissitat.

Et de cette opposition de sicilicissiare à atticissare, il conclut que l'idiome sicilien manquait tout à fait de l'élégance qui distinguait les Athéniens i. Mais, depuis, on a montré que ces inôts du prologue ne se rapportent nullement au style de la pièce, mais à l'argument, à la fable, qui est empruntée à la Sicile et non à Athènes. Il ne subsiste donc auteune preuve de cette prétendue infériorité des Grees siciliens; le grand nombre d'auteurs classiques dont la Sicile se glorifiait est un indice du contraire ?. A la vérité, Phrynichus

M. Gryar, Te Diviruism coming 300 s 1 vetto filt arginochast schildinist, percente Mureto [Varelet III. 43]. interpreta Plant in sont interpretal, or l'Instant in vociona Reinaru wealth incorp persual fatta neque pressus grace supriciona vincularia descent i, calqueit chen via exemplam quod mot sequier vonchiona estelopia mot a quier vonchiona estelopia mot cum in postis postima estitumenti, na exemp Flustima esticonsuetudinem, oménio accedere evideatur, etc.: On a eherché laborieusement le sens d'un vers qui e'expliquait naturellement par le passage suivant du même prologue:

Atque hoc poeta faciunt in comordis.

Ounnes res gestas esse Athenis autu-

Quo illud grucom vobis videatur magis. Ego nusquam dicam, nisi ubi factum dicitur.

Ainsi ces vers de Plante significant simplement que le sujel (argamentant), est sicilien.

3 Nous avons quelques échan-

proscrit sévèrement quelques expressions qu'il dit appartenir aux Siciliens; mais on sait combien ce grammairen est exclusif, et, malgré ses recommandations, il emploi de la plupart des mots qu'il reprend a prévalu; ainsi 8000%, qu'i a passé dans le dialecte commun, et jusque dans le grec actuel, ôtait fréquemment employé par les poêtes, de Syracuse<sup>1</sup>. Selon lui, les Syracusains changeaient aussi mai à propos le genre de quelqués mots <sup>3</sup>.

Philoxène, Tryphon, Pamphile; grammairiens d'Alexandrie, Diodore et Héracléon<sup>2</sup>, avaient écrit des traités sur les, dialoctes d'Himéra, de Rhégium, de Syraense et des Doriens d'Italie.

tillons du dialecte dorien de Syracuse, mitérieur au temps de Dioclès, dans les, fragments d'Épicharme; mais il faut faire attention que, dans un poête comique, heaucoup de mots sont forgés à plaisir, d'autres altérés à la manière du peuple. Cependant, à l'exception de quelques expressions localds pour exprimer quelques mets, quelques poissons, etc. rious ne, voyons rien, dans ces fragments, qui s'écarte da dorien de Pindare. Les changements de n en a, les troisièmes personnes du pluriel en orn pour ours, les premières du pluriel en aes au lien de uer, le changement du & en en o, du y en x, sont communs à tous les Doriens. Nous mous en référons done au travail d'O. Müller sur cu dialecte, à la suite de son livre Die Dorier. One forms grammaticale perticolière aux Grecs d'Italie et de Sicile est celle des adjectifs de lieu en iros, analogues à la forme latine.

Étiende de Byzance le remarque plusieurs fols, par exemple, au mol λομ δρακίε. Τὰ ἐθικολο, dit-il, Αμθρακιών καὶ Αμθρακιώνης, ΦΩυσ1ου δὲ Αμβρακίνος δρατ σικελικών τόχης. ( Voyes Berkelius, sar le moi Αδαμάνον, dans Étisnie de Byzance.)

<sup>1</sup> Pinymichus: Βοσολο δύγείς Qural vita άτλικε. ... έν δε τη συρκονοίς παιόσει κάθαμβαται. Αλλ' ού προσείντα δ Αδτασορτία Φλολονός διαθερία που 'λρό διατομένητο και δράσεινο βοθεται μένειν τέι Φλοι Ελλέδος, Αλλέδον λέγα και λόγορίαν και δενους τούτεν ρέν και συγγ ενώ ότουν, «χολή, για δίλαμου μέσδεβορον πρόσευτο Φυτείν.

Phrynichus: Η πελός, Συρακώστοι λέγουσιν άμαρτάνοντες. — Ο φάργη ξάρροτειπός μέν ὁ Ετίχαρμος λέγει. ὁ δὲ λείμὸς, ἡ ζάρνη ξ.

<sup>2</sup> Selon Suidas, Philoxène, qui professa à Rome, avait écrit un trailé Heal The Ton Dopanousies dealés.

## 570 ETABLISSEMENTS DES GRECS EN SIGILE.

Castelli a recueilli seulement une douzaine de mots particuliers à la Sieile. Il serait facile; en feuilletant Hésychius et les autres lexicographes, d'en relever un beaucoup plus grand nombre; mais cela ne prouve pas qu'on parlait plus mal le gree dans cette ile que dans toute autre partie de la Grèce. Chaque province avait et a encore ses locutions locales ; et si l'on en cite davantage de la Sicile; c'est peutètre parce qu'elle a produit des auteurs comiques dans les plèces desquels ces expressions populaires ont été relevées par des grammariens.

Nous n'avons pas l'intention de donner ici un lexique des mots siciliens; nous en citerons sculement quelques uns comme échantillon.

Quelques mots siciliens paraissent appartenir à la langue osque, ou, comme disent les Grecs, opique; par exemple:

FÉAA. Étienne de Byzance: Καλείται δέ ἀπὸ ποταμοῦ Γέλα ὁ δὲ ποταμός, ότι πολλήν πάχνην γεννᾶ. Ταύτην γὰο τῆ ὑπικῶν ψωνῆ καὶ Σοιελῶν γέλαν λέγεσθαι. De là les mots latins gela, gelidas.

ZAIXAON. Thucydide, VI, á: Όνομα το μέπ πρότου Ζέγλολή ην τόσ Χελείδον λλήθετα, for iβρατασιολές τό χώριζον την θέαν είσ!. Τό Μό δρέπανον οι Σεκελοί Ζέγλου ναλούσεν. Elienne de Byzance ripète la méme chône, et Strabon s'écarte peu de ce sens: Ζέγλολο, πίδι Π, πρότερον καλουμένο βιά την σκολιότεγα τών τόπων. Ζέγλολο γλο έκελείτο τό σκολούν. Quelques eigmologistes veulent ratischerce mot à δγαλούν, reoutché.

rov.—Tryphon, contemporain d'Auguste, Uset rife Eλλάτων Jankarrov
nal Apysios nal Jaspaios nai Proyfusis nal Δοροίσες nai Συρακογοίσες.
- Pamphile disciple d'Aristarque, a
vait fait un recueil de γλώσου
en quatre-vingt-quinze livres, dans
tequel il avait inséré le diction-

naire italique de Diodore et d'Héra-

1 Schol. d'Aristoph. Lysistr. v. δ s: Εδδέναι χρή ότι δωρίδος πολλαί ύπαδπιρέσεις τοπικαί Αλλως γάρ Κρήτες δαλέγογτιι καί δίλως δόδου καί δίλως Αργείοι καί δίλως Λακεδαιμόνιοι, ετέρως δε Συρακούσιοι καί Σλιελοί. ΔΕΑΛΟΙ οι ΔΕΙΑΛΟΙ. Calliss, cité par Macrobe, Seism. V<sub>c.</sub>19. Ερίσες... το πελεύο Σειλεύο γεγενημένη πόλω, (ξ) η καί νού Δείλλου κελουμένους είναι συμεθέφειεν. Οθτοι δέ πρατήρες δόρ eloir, οδε άθελρθε τοῦ Πελέσων οι Σεικλέντει νομίδουστ. Οι peut supposer que ces ficres jument (saient inomés Deallí, à, moins qu'on ne veuille rapprocher ce mot de λόλεε, synonyme de σφήξ, sello Heychius, à cause du bourdonnement de ces deux craleres MAJKOI. Nous avans émis flus haut une conjecture d'après lagualle.

ce mot dériverait de Palès, déesse de la terre. (Voy. p. 463.)

KIAATPIOI ou KAAAIKTPIOI. Nous avons déjà dit qu'O. Muller rejette l'étymologie grecque de ce mot et le croit sicilien. (Voy. p. 397.). KTBITON pour ΑΓΚΩΝ. Pollux, II, 4: Δοκεῖ δὲ δωρειόν ποίνομα τῶν

εν Σικελία Δωριέων, δθεν καὶ Επίχαρμος το σείουν τῷ ἀγκῶνι κυβετίζειν λέγει. (Voyez Rufus, Ephesius in lexic, med. II. Stoph.)

ΡΟΓΟΣ. Pollux, IX, 6: Καὶ σιτοδόλια. Ταῦτα δὲ ἐρογοὺς Σικελιώταιἀνόμαζον, καὶ ἐσῖι τούνομα ἐν Επιχάρμου Βουσιρίδι.

ΛΑΘΡΑΚΑΖΩΝ. Χαλιναγωγών Σικελοί. Hésychins.

ΣΥΦΑΡΑ. Les Siciliens nommaient sinsi, selon le scholiaste de Nicandre, la pellicule qui se forme sur le lait. Le mot τίζετρ se trouve aussi ailleurs dans le sens de peau, dépouille des serpents.

FEPPA. Σικελοί λέγουσι τὰ ἀνδρῷα καὶ γυναικεῖα αίδοῖα. (Voyez la nouvelle édition du Thesaurus ling. gr.)

ΜΥΛΛΟΣ. Τό γυναικεία έφηθαια κατά πάσαν Σοιελίαν μυλλούς καλείοθης. (Voyez Ébert, Σικελιών, p. 33.). ΜΕΣΑ Σικελοί και Ταραντίνοι τὰ αίδοῖα ἀποκαλόῦσης. (Είγπο). p. 575.)

ΑΔΡΤΑ Σικελοί λέγουσι τὰ μήλα. (Hésychius.) ΑΝΤΟΜΟΤΣ σκολοπα» Σικελοί. (Hésychius.)

ΝΟΤΜΜΟΣ Pollux, IX, 6 : Δοκεί μέν είναι Ρωμαίων τούνομα τοῦ νομίσματος : έσλι δὲ έλληνικὸν τών ἐν Ιταλία καὶ Σωελία Δωριέων.

Quelques mots dérivaient de noms propres, tels que :

ΔΑΜΑΡΕΤΙΟΝ. Nom d'une monnaie frappée par Démarète:
ΦΑΪΑΚΕΣ. Égouts inventés par l'architecte Phæax d'Agrigente.

MAISIN. Personinge de comédie. Athénée, liv. XIV.: Χρόσιππος ο Φαλόσοφος του Μαίσουα άπό του μαπάσθει οθεται κακλήσθαι, οδού του άμαθη καί πρός γασθέρα κενευκότα, άγνοῦν ότι Μαίσων γέγονε κωμοδίας ότακμπης... Εκ τῶν ἐν Σοκελίς Μεγαρόνου.

#### 572 ÉTABLISSEMENTS DES GRECS EN SICILE.

D'autres mots tensient à des particularités locales, comme, par exemple :

- PΥΛΞ, la lave; de ρόω, couler. Théophraste avait composé un traité Περί του ἐν Σικελία ρόακος.
- AXATHΣ. Agate, pierre precieuse qui se trouvait dans le fleuve de même nom.
- ΚΑΤΑΠΟΡΘΜΊΑΣ, Vent d'Est, qui soufflait du côté du détroit. Artilote, Sur les Vents, t. 1, pag. 973, éd. de Becker: Εν δε Δακαλίρ καταπορθήριας πνέων ἀπό του πορθμού. Τινέν δε αύτον Κακκίαν οίουται είναι, Ονιβάναν προσαγορεύοντες.
- ΚΙΡΚΑΣ. Nom d'un vent. Aristote, lieu cité: Εν δε Ιταλές και Σοκελές Κίρκας, διά το πνείν από του Κιρκαίου.
- ΑΕΡΚΙΑΣ. Theophraste, De Ventis: Οι μέν ούν Ολυμπίαν, οι δε Σκίρώνα καλούσε, οι περί Σικελίαν Δερκίαν.
- KAKTOE. Plante particulière à la Sicile, selon Théophraste (Hist. pl. VI, 4), et qui paraît être l'artichaut.
- ΠΤΕΡΝΙΖ. Ετερον δε καυλον δρθον άζειστη ου καλουσι πίερνικα. (Ibid.) ΕΚΑΛΙΑΣ, Τό δε περικάρπιον [του πτέρνικος] εδώδειρον καὶ τουτο.... καλουσι δε αυτόν Σκαλίαν.
- MEAAMITPON. Id. ib. XIII, 5, blé noir, blé de vache.
- Quelques objets recevaient, en Sieile, des noms différents de ceux qu'ils portaient dans le reste de la Grèce; tels sont les suivants:
- ΑΣΧΕΔΠΡΟΣ. Athenec, ΙΧ, p. 402: Οὐκ ἀγνοδ δε ότι οἱ περί Συκολίαι ματοικούντες ἀσχέδωρου καλούσι τὸυ σύκγρου. λίαχιλου γούν ἐν Φοριλοι, παρεικέζων τὸν Πέρσεὰ τῷ ἀγρίω τούτω ανί Επαίν, Εδυ δ ἐς ἀντρον ἀσχέδωρος ἀσ.
- ΚίΝΑΔΟΣ. Οι Σεικελιώται την αλώπεκα κίναδον προσαγορεύουσι. (Schol. de Théocr. id. V, v. 25.)
- ΚάθΩΝ. Λιμέωδε, VII., p. 309 : Σακελιώται δ'εδοίν οἱ τὸν ΚΩΒΙΟΝ κώθωνα καλούντες, ὡς Νίμανδρός Φησιν ὁ Κολοφώνιος ἐν ταῖς Γλώσσαις καὶ Απόλλόδωρος ἐν τοῖς περί Σώφρονος, κ.τ.λ.
- ΛΟΠΑ Σ. Suidas. Η αρά Συρακουσίοις το τήγασον (la poèle), on plutôt,
- ¹ Ce mot est un de ceux qu'on avait remarqués dans Æschyle comme une trace de son séjour en Sicile.

d'après les exemples tirés des poètes comiques, une espèce de marmite ( $\chi 6 \tau \rho \alpha$ ).

AHMNIΣΚΟΣ, selon Hésychius, est un mot de Syracuse pour bandelette. (Voyez Festus, Lemnisci, fusciolæ, etc.)

ΚΑΡΔΗΊΤΤΕΙΝ. Suidas : Απολλόδωρος έν έντω περί Επιχάρμου τους Σικελιώτας Φρσί το του σίομαχου επιδάκυεσθαι υπό λίμου καρδιώττων λέγειν, όπερ βουλιμιζυ λέγει Ζενοβών.

ΠΑΉΠΑΣ, Orion Theb. Etym. p. 36: Πάππα Φίλε είργιται Ομήρω: Ούτω δε δγένετο παρά Συρακουσίοις, ὁ πατήρ πᾶς, καὶ ἀναδιπλασίασμὸς πάπας, καὶ πλεονασμῷ τοῦ π, πάππας.

On peut voir enfore dans les lexiques les mots Άγρωσΐανς, Αμφασμα, Αντίφαρα, Βάμβα, Γαράγας, Δέλφαξ, Είλοδο, Επάσκιου. Καιάλας, Κόρσας, Δάταξ, Μώμαρ, Ορόα, Πόσυνος, Ποταγων, Θές, Σαυκόν, Θθωύπωρισμός, Φορμής ξ. Φιλιστίδιου, etc.

Les exemples que nous avons cités suffisent pour montrer la nature de cès γλώσσαι, empruntées la plupart aux pâctes comìques, ou qui désignent des choses locales, et qui ne sont pas assez nombreuses pour constituer ce que l'on peut appeler un dialecté.

# S XXXIV. PALÉOGRAPHIE SICILIENNE

Après avoir parlé de la fittérature, il est à propos, ce nous semble, de nous occuper de l'art par lequel elle se perpétuel. L'étude de la paléographie se lie à celle des dialectes et devient souvent un prélude nécessaire à l'appréciation des monuments de l'art. C'est, d'ailleurs, à deux hommes célèbres qui vécurent longtemps en Sielle. 'à Simonide et à Epicharme, que l'on attribue généralement une modification importante de l'alphabet grec.

Sur l'écriture, on peut consulter, parmi les auteurs anciens, Hérodote, N. 58; — Diodore, De Sic. N. 57, 74; — Pline, Hist. nat. VII, 57; — Phatarque, Sympos. IX, 3; — Lanrent Lydus, De Mensibas, ch. 111; les Anecdota gr. de Villoison, t. II, p. 187; — Hygin, f. 277, etc.

Nous n'avons pas à rechercher ici les origines de l'écriture en Grèce et les formes des premières lettres pélasgiques. Celles que l'on a nommées cadméennes étaient généralement en usage lors de l'établissement des colonies helléniques en Sieile, et v furent importées par elles, On pourrait inférer de quelques témoignages des anciens, que, jusqu'au temps des guerres persiques, les Grecs ne se servaient que des seize lettres introduites primitivement par Cadmus, et que les huit autres furent ajoutées, savoir : les trois aspirées O, O, X, par Cadmus de Milet; les trois doubles Z, E, Y, par Epicharme, et les deux voyelles longues H' et Q, par Simonide 1. Mais des inscriptions antérieures à ees poetes contiennent le 0, le 0, le X, le Z2; l'invention d'Epicharme, ou l'usage introduit par lui, se bornerait donc au E et au V. L'histoire de la formation de l'alphabet grec n'est pas encore parfaitement éclaircie, parce qu'on ne peut. accorder une confiance entière aux assertions souvent trop absolues des anciens. Tel caractère sut introduit à une époque dans une ville, qui put n'être admis que beaucoup plus tard dans une autre. Ce n'est qu'en comparant des monuments contemporains, mais écrits dans des provinces diverses, que l'on acquerra les éléments d'une paléographie générale.

1. Tzetabs, Chil. XII, hist. 398.

Φασί μέν τὰ δαμαίδεκα σύρεδν του Παλαμήδην.

Two de doctor two प्राचित्र, पत अस्य , दा स्वो भूर वेहे,

Κάδμον Çasle έφευρέτην του από της Μιλήτου,

Οὐ τὸν ἐχ Τύρου Φοίνικα τὸν Κάδμου τὸν ἐν Θήδαις Τριών διπλών δε εδρετήν, του ζήτα, ξε και ψε δε,

Επίχηρμου εξούκασι του έκ της Συρακούσης.

Τοῦ ἔτα πάλιο καὶ τοῦ α, τῶν δύο μακρου λέγω,

Tès Σιμωνίδην λέγουσιν έφευρετήν υπάρχειν.

Ainsi, p. ex le Φ dens l'inscrip-

tion de Sigre : ΦΑΝΟΔΙΚΟ, etc.

Tzetzès dit que les vingt-quatre lettres ont été, pour la première fois, coordonnées, comme élles le sont encore aujourd'hui, par un grammairien de Samos, nommé Callistrate, tandis que, avant lui, on se servait d'abord de seize et ensuite de dix-neuf lettres . Selon Ephore, cité par un scholiaste d'Homère, Callistrate aurait importé cet alphabet à Athènes du temps de la guerre du Péloponnèse 2. On sait, en effet, que ce fut à la fin de cette guerre, sous l'archonfat d'Euclide, 403 ans avant J. C. que cet alphabet fut définitivement adopté à Athènes sous le nom de lavira voduмата. Il est probable que ces lettres étaient déjà , depuis assez longtemps, en usage à Samos, patrie de Callistrate, et elles pureut être introduites en Sicile par la colonie samienne, à laquelle se réunit Cadmus de Cos, et dont on dit qu'Épicharme faisait partie. Les innovations que Simonide et Épicharme tentèrent, pourraient donc n'avoir été que des. importations. Mais elles ne s'établirent pas immédiatement, et nous possédons un assez grand nombre de monuments siciliens dans lesquels on voit encore l'antique orthographe.

Sur les plus anciennes médailles de la ville de Zdynha ce nom est figure DANKLE. La première lettre est un delta tel qu'il a passé chez les Latins. Il est ici pour le Z, par une

Tzetzès, Chil. XII, v. 63 : Τὰ δὲ είκοσι τέσσαρα γράμματα κα

dioryela,

Όμου συνηνωμένως τε καί έν σώμα

Παρά Σαμίοις εθρηκα πρώτος άνα yewothiem, Διά γραμματικού τινός την κλήσιι

Καλλισζράτου.

<sup>2</sup> Schol. Villois. in Hom, IL. VIII. 185 , p. 102 : Oux of abrol hear napa кан тоге Еххин харахтирев вы-Copa de xai tà tay aloryelas ordpara, de ro ode. Kallio pares de d Σάμιος έπι τῶν Πελοποννησιακών ταύτην μετήνεγκε τήν γραμματικήν καλ xapédoxes Annalois, de Chair ÉCo-

mutation dont on trouve des exemples chez les Doriens, et d'où vient probablement le changement de Zeis en Asis et Deus. La forme du lambda est aussi remarquable; c'est la plus ancienne en Grèce, et elle est restée chez les Romains. Enfin l'epsilon se lit au lieu de l'éta. Malheureusement il est difficile d'assigner une date précise à ces médailles, et tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'elles sont trèsprobablement antérieures à Anaxilas (493 avant J. C.). Au règne de ce prince appartiennent les plus anciennes des monnaies portant un lièvre et un bige traine par des nulets, types qu'il adopta, mais qui furent reproduits: après lui. La légende est MESSANION, pour Meconview: L'épigraphie n'offre rien de particulier, si ce n'est que le sigma se rapproche de S des Latins. Des médailles contemporaînes de Rhégium, portant le même type, ont une légende rétrograde qui se tit FEGINON. Le rho a l'appendice archaïque qui s'est conservé chez les Latins, et le gamma; formé d'une ligne courbe brisée par le milieu, est presque un C. Cette même forme da gamma se voit sur les anciennes médailles de Géla et de Ségeste. L'éta est remplace doriquement par un alpha, et l'omicron tient lieu de l'oméga. It en est de même dans toutes les médailles primitives. de la Sicile; on v voit écrit par emicren AEONTINON, SEAINONTION, même sur des médailles qui montrent un art très avancé, NAXION (Nation). Sur ces dernières, la forme du xi est celle de X latin. L'ôméga paraîtrait, il est vrai, sur des monuments non moins anciens, si l'on devait attribuer à Gélon et à Hieron I" les belles médailles qui portent une tête diadémée, et à l'exergue les légendes ΓΕΛΏΝΟΣ et ΙΕΡΏΝΟΣ. Mais nous avons, dans l'inscription du trophée consacré par Hiéron à Olympie, un spécimen de l'écriture de cotte

époque qui ne permet pas d'admettre que ces monnaies soient contemporaines de ces anciens princes.

Nous avons déjà cité l'inscription d'Hiéron dans les notes sur le précis listorique, à l'occasion de sa victoire sur les Tyrrhéniens, dont elle consacraît le souvemir; nous n'avons donc à nous en occuper ici que sous le rapport de la forme des caractères. Ils sont gravés avec soin, et la copie suivante, d'après M. Beckh, les reproduit asser fidèlement:

## BIARONOJEINOMENEOS KAITOISVRAKOSIOI TOIJITVRANAPOKVMAS

On peut remarquer, dans cette inscription, le signe de l'aspiration marqué dans le nom d'Hiéron par B et son absence devant l'article è. L'hypsilon et le rho on la forme ancienne, V, R, qui a passé chez les Latins. Le delta, dont la pointe la plus siguë est en bas, s'écurte un peu du type qui a prévalu. Les autres lettres sont très-régulières. Ispor pour l'hpon, roi pour ol, et Δι pour Δι΄, sont du dialecte dorique. Tupaz est, selon M. Bœckh, pour τυβρηπέ, avec d'ision de la finale pour faire un vers anapestique paræmiaque [\_\_\_\_\_\_\_\_\_]. M. le duc de Luynes pense qu'on doit lire σλαπ, a butin, a qui donne un sens très-satisfaisant. Le datif de l'article est écrit par omicron et iota adscrit, forme qui s'est conservée sur des inscriptions même fort postérieures.

On trouve, dans la Grande-Grèce et la Sicile, beaucoup de vases peints avec des inscriptions où les deux lettres attribuées à Épicharme ne sont pas encore employées. Le mot έγραψεν y est ordinairement écrit ΕΓΡΑΦΣΕΝ (ou par métathèse ΕΓΡΑΣΦΕΝ), et cette orthographe avait l'avantage de mieux conserver l'analogie avec le radical γράψο. Le Ξ est remplacé quelquelois par ΚΣ, comme dans cette inscription

d'une patère de la collection Durand (n° 65 du catalogue de M. de Witte), publiée par M. Raoul-Rochette dans ses monuments inédits: ΚΣΕΝΟΚΙΕΣ ΕΠΟΙΕΣΕΝ.

Les médailles de la Sicile peuvent encore donner lieu à quelques observations paléographiques. Un des signes de l'alphabet primitif, le coppa, Q, qui s'est conservé chez les Latins, Q, et chez les Grees, seulement comme signe numérique, figure, à la place du K, dans le mot ΣΥΡΑΟΟΣΙΟΝ des plus anciennes monnaies de Syracuse. L'H, avec la valeur d'aspiration, se voit sur des monnaies d'Himéra dont les types ont un caractère d'antiquité 1. La même aspiration se remarque, sur les médailles de Sélinonte, dans le nom HYYAΣ, qui est celui celui du fleuve voisin. On eite des médailles d'Héraelée où l'esprit rude est marqué seulement par le demi H, e'est-à-dire F; mais il n'est pas bien établi que ces monnaies appartiennent à Héraelée Minoa. Ainsi on retrouve, sur les monnaies greeques de la Sieile antérieures à la LXXVº olympiade, l'alphabet tel qu'il a passé chez les Romains: A, B, C, D, E (nous n'avons pas trouvé d'exemple du digamma ou ἐπίσημον Φαῦ), Η, Ι, Κ, Ι, Μ. Ν, Ο, Γ, Q, R, Σ, T, V, X,

<sup>1</sup> Celles que nous croyons les plus anciences u font acume l'égende, mais un coq, symbole qui se supporte sans doute au culte d'Ecculape et d'Hygie; A cause de voisinage des caux thermales. Sur les médzilles de Schimonte, qui wait auxui des thermes, figure également un coq pred u'un autel. Le coq pourrait auxui faire allassion au nom de la ville, judge, d'après la partichée d'Hudes. Le revers de cette médaille et un Le revers de cette médaille et un.

carrá qui rappelle celui de Zanele, sa métropole. D'autres médailles, également sans l'égende, ont le coq. et au revers le même symbole dans un carré. Enfin celles qui portent la légende HIMEPA ont un coq et au revers un crabe, ce qui peut faire conjecturer que ces pièces sont de l'Époque où Himéra étais soussie à Agrigente, ce qui dura de Phalaris à Thraydée, fisi de Théron.

Les inscriptions gravées sur marbre que l'on a recueillies en Sicile ne remontent pas, en général, à une haute antiquité, et donnent lieu à peu de remarques. A-peine est-ll nécessaire de mentionner la forme carrée qu'affectent , dans plusieurs de ces inscriptions, l'omicron, l'omega et le sigma (ou, comme dissient les Doriens, le san), et le phi,  $\Phi$   $\Sigma$   $\Phi$ , par exemple, dans le décret des Agrigentins commençant par les mots Efil IEPOBYTA NYM $\Phi$ OADPOY, etc. (Castelli, pag. 79), et dans l'inscription de Géla, déjà citée (p. 563, note à), Efil IEPAHOAOV APIETIENDE. Nous venons de dire que, dans plusieurs inscriptions siciliennes, le sigma se trace ainsi:  $\Sigma$  mais Castelli avait eu tort dévoir ce signe dans une inscription du musée Biscari, à Catane, sur la base d'une statue perdue :

ΕΑΥΚώΝ ΑΘΗΝΑ ΙΟCΕΠΟΙΕΙ

Au lieu de ce nom inusité Saucon, M. Raoul-Rochette a reconnu celui de Glycon, FAYKWN, auteur de l'Hercule Farnèse (Lettre à M. Schorn, pag. 75).

Parmi les inscriptions grecques publiées par Castelli, nous citerons encore celles qui étaient tracées sur l'anse d'un grand nombre de vases, et qui contiennent les noms des inagistrats éponymes et ceux des mois siciliens. Ces inscriptions sont ainsi conçues:

> ΕΠΙ ΑΡΣΙΔΑΙ ΜΟΥ ΠΑΝΑΜΟΥ

Elles nous font connaître les mois Πάναμος, Αρταμέτιος, Βαδρόμιος, Θεσμοφόριος, Θυάσσιος, Αγρίάνιος, Λάμος, ετ Υπαίθος, αυκquels nous pouvons joindre celui de Καριείος, qui se lit dans le décret rapporté par Plutarque (Vie de Timoléon) et dans l'inscription de Géla, Quelques-unes nous montrent que l'intercalation était en usage comme à Athènes. En effet, on lit:

ΕΠΙ ΝΙΚΑΣΑ ΓΟΡΑ ΠΑΝΑΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

### S XXXV. ARTS MILITAIRES.

Si les rapports entre les nations favorisées par le commerce font fleurir tous les arts de la paix, les démèlès san glants que les Siciliens eurent dans les trois parties du monde ancien, et les nombreuses invasions qui amenèrent dans leur ile presque tous les peuples guerriers, durent également leur faire faire des progrès dans les arts meurtriers de la guerre. Les Grees, à leur arrivée en Sicile, étaient, sous ce rapport comme en tout le reste, plus avancés que les indigènes, ce qui, malgré leur infériorité numérique, assura leur succès. On voit, dans les guerres de Gélon, une armée grecque peu nombreuse l'emporter sur les hordes innombrables des Africains. Les offres de secours que ce prince avait faites aux Hellènes montrent que son armée 
plites, cavaliers, archers, frondeurs et hippodromi 1. La marine militaire (les longues trirèmes) était aussi bien organisée, puisque, sous le règne suivant, les Syraeusains remportèrent une victoire navale sur les Tyrrhéniens, qui avaient tenu longtemps l'empire de la mer. Toutefois, après un demi-siècle de paix ou de guerres intestines, lorsque les Athéniens vinrent assiéger les Syracusains, ceux-ci furent forcés de reconnaître leur infériorité. Mais quelques dures expériences et la présence d'un général lacédémonien, d'amiraux et de pilotes de Corinthe, eurent bientôt introduit dans la miliee urbaine la discipline et la tactique qui lui manquaient, et les marins de Syracuse ne tardèrent pas à se mesurer, à leur honneur, avec la première puissance maritime de ce temps. L'avantage de la flotte syracusaine fut dù, surtout, à une modification qu'ils introduisirent dans la construction de leurs navires, et qui rendait en partie inutile l'habileté des Athéniens dans la manœuvre d'abordage. Les proues des vaisseaux athéniens étaient élevées et ne frappaient les vaisseaux ennemis qu'au-dessus de la flottaison, tandis que les Syraeusains, ayant construit

<sup>1</sup> Hérodote, VII, 159: Hengergiavos étampiose de visitar sua l'argabantiron su l'argaban est l'argaban est l'argaban est irino su l'argaban est l'argaban est ma malprimo (Louis est l'argaban) est malprimo (Louis est malprimo (Louis est l'argaban) est l'argaban est ment irinolopius est l'argaban est l'argaban est ment irinolopius est l'argaban est l'argaban est visitent à la coura ou montés en croupe, et que l'on noume quelquefici s'apgra, on d'arres. On d'asignant sussi sous ce d'empler nom deur chevrus de main stittés est. semble, et portant chacan un cayalier, dont l'un dirigeail ha deux chevaux, taindi que l'autre avis touts la liberté de ses moivrements pour combattre. (Voy Eustlan, Odyuse, E. 1539, el Suidia, au mot Andrez.) Cette manière de combattre, qui rappelait les anciens chars de guerre, se perpitua dans les armées carplagimoise. Ces caviper suis sont quel quefois sommés (Pryvirus, moit que nons avons erra pouviérefabili d'aux un passage de Diodore. (Voyes plus haut, p. 307.)

leurs euforal fortes et basses, submergeaient quelquefois d'un seul coup les navires qu'ils heurtaient 1; Ils firent aussi usage des brûlots 2. Beaucoup d'habileté et d'énergie furent déployées, de part et d'autre, durant cette longue lutte. Toutefois, il nous paraît que l'art des siéges n'était pas encore très-avancé. Entourer la ville assiégée d'une double circonvallation dans laquelle les assaillants auraient été à l'abri des sorties de la ville et des attaques du dehors, était le but des efforts des Athéniens, qui espéraient principalement de ce blocus la reddition de la place. Mais les sorties des assiégés, qui venaient arracher les palissades, coupaient la ligne des fortifications par des murs transversaux, et brûlaient les tours de bois qui s'élevaient devant leurs remparts, empêchèrent l'exécution de cette vaste entreprise malgré l'activité prodigieuse que les Athéniens y déployèrent. Cependant, plusieurs années auparavant, Périclès avait déjà employé avec succès, à Samos, des movens plus prompts et plus directs par l'usage des béliers et des tortues, machines de

Diodore, XIII, 10.

<sup>3</sup> Died. XIII., 13. Eurowe & vine Expananción y gravy y a rey kao ô Aude Augustilon nal dellay, en il êt sirns, Augustilon nal dellay, en il êt sirns, Augustilon nal dellay y en il êt sirns, participation della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della d

Nous avions cherché quelques renseignements sur ces perfectionnements des constructions navales dans une Histoire de la marine militaire de tous les peuples depuis l'antiquité jusqu'à nos jonrs, publiée en 1841, et due à la pinme élégante d'un romancier célèbre. L'expédition des Athéniens en Sicile est l'objet d'nn chapitre spécial. L'auteur y décrit le départ de la flotte athénieque; les banderoles de soie, les rames peintes d'azur et de vermillon, rehaussées d'or, etc. Quant an perfectionnement introduit par les Syracusains, c'est anx Athéniens qu'il l'attribue, et tous les faits sont relatés avec la même exactitude. Il est vrai que l'auteur cite Hérodote comme antorité sur la guerre des Athéniens en Sicile.

guerre nouvellement inventées et construites par Artémon de Clazomène 1. Tout cet attirail fut mis en œuvre par les Carthaginois dans les siéges de Sélinonte et d'Himéra en 409. Non-seulement ils ébranlaient les murs avec des béliers de fer, mais ils creusaient au-dessous des mines et des galeries soutenues sur des piliers de bois auxquels on mettait ensuite le feu, et qui entraînaient dans leurs ruines de grands pans de murailles. Dans cette même guerre des Carthaginois en Sicile, on voit Denys l'Ancien combiner un plan d'opérations pour faire lever le siège de Géla, qui, bien qu'il n'ait pas réussi par le manque de précision dans l'exécution, témoigne que l'on avait déjà des idées de tactique assez avancées. Nous ignorons à quelle époque florissait Théodore de Syracuse, qui écrivit sur cette science?. Les préparatifs que le même Denys fit quelques années plus tard, en 400 avant J. C. dans la prévision d'une lutte prolongée contre Carthage, nous font connaître en détail le matériel militaire d'une armée à cette époque. Denys fit forger cent quarante mille boucliers (dontles), pareil nombre de casques (περικεφαλαίαι) et de poignards (έγχειρί-Sia), probablement d'épées courtes comme l'épée romaine, à laquelle on est revenu de nos jours pour l'armement de notre infanterie 3. On fit aussi quatorze mille cuirasses d'un beau travail. Ces cuirasses étaient destinées à la cavalerie. aux officiers d'infanterie, et aux mercenaires qui formaient

<sup>!</sup> Dans l'olympiade LXXIV, 439 avant J. C. Diedore, l. XII, 38.

P Diogène Laërte (Aristippe, XIX) énumère vingt auteurs du nom de Théodore: δγδοος, Συρακοσαιος, περί ταπικών γεγραφώς. S'ils sont rangés dans cette liste par ordre chronolo-

gique, celui-ci serait antériour à Aristole.

<sup>3</sup> Quelques années plus tard (ol. ct); Iphicrate, général athénien, au retour de ses campagues en Perse et en Égypte, introduisit dans l'armement de ses troupes des changements

la garde de Denys. Il paraît, d'après cela, que le plus grand nombre des soldats d'infanterie n'en portait pas ; le bouclier était leur seule arme désensive. Toutes ces armes étaient forgées d'après des modèles choisis par Denys. Son armée renfermant de nombreux mercenaires de divers pays, il voulut que chacun eût le genre d'armure auquel il était habitué, ce qui devait lui assurer plus d'avantage dans le combat, et donner à la troupe un aspect plus redoutable1. Denys avait aussi fait venir de tous les pays des ingénieurs pour construire des machines de guerre, et ce fut alors que la catapulte (ὁ καταπέλτης) fut inventée à Syracuse 2. Archidamus, fils d'Agésilas, en voyant cette innovation importée de Sicile, s'écria, dit-on : « O Hercule, le courage de l'homme est désormais perdu<sup>5</sup>! » Mais, quoique l'introduction de ces grands moyens de destruction ait sans donte: bien changé les conditions de la guerre, l'influence de la valeur personnelle n'en est pas moins demeurée prépondérante. Denys ne s'occupait pas seulement de son armée de terre, il fit aussi construire les premières galères à quatre et cinq rangs de rames, voulant que la colonie de Corinthe,

qui'ne tardèrent pas à être généralement adoptés. Il remplaça l'ancien bouçlier des hoplites pàr un moins grand et moins lourd nommé πλιτη, d'où les fantassins furent nommés peltastez; il allongea les lances et double, la longueur des épées. (Diodore, XV, 44, et Cor. Nepos, Iphièr. L.)

1 Diodore, XIV, 41. Ceci fait supposer que les mercenaires de Denys étaient divisés par nations: les Grecs, les Campaniens, les Gaulois, etc.

<sup>2</sup> Diodore, XIV, 42. — Ælien

(Hist. die. VI., 12') attribue cette invention à Denys lui même: Εδρημα ήν αύτοῦ τοῦ Διουναίου. Diodore (liv. XIV, 50) parle de l'impression que fit cette machine dans les premiers temps. Κατάτληξεν είχε μεγάλην τῶτο βέλος δὰ τὸ πρώτος εὐρεθῆνει κατ' κείνον τὸν καιρόν.

<sup>3</sup> Αρχίδαμος ὁ Αγπαιλάου, ἰδὸν βέλος τότε πρώτον ἐκ Σικελίας κομισθέν, ἀνεδόσετεν Δ Ηράκλεις, ἀπόλωλεν ἀν-δρὸς ἀρέτα. Ατεπίας, Violet. p.. 130. — Stoble. S 50.

à laquelle on devait les trirèmes, se signalât aussi par un perfectionnement dans la construction des vaisseaux. 1. La motité des bâtiments de la flotte avait des pilotes, des timoniers et même des rameurs syracusains?. Mais les chefs-d'œuvre des constructions navales et du génie militaire furent exécutés dans les derniers temps de l'indépendance de la Sieile.

En racontant le siège de Syracuse, nous avons déjà rapporté les effets puissants des machines de guerre inventées par Archimède. Nous devons entrer ici dans quelques détails plus précis sur leur exécution, ce qui nécessite de jeter un coup d'œil sur l'état de la science à cette époque et sur les découvertes d'Archimède. L'histoire des seiences dans l'antiquité ne se présente pas à nos yeux selon la route graduelle qu'elles ont du suivre. Leur marche est le plus souvent enveloppée d'obscurité, mais, lorsqu'un homme lui, fait faire un grand pas ou que des circonstances fortuites attirent sur lui l'attention, on lui fait honneur d'une partic des travaux de ses devanciers oubliés. Nous ne voulons pas, par cette réflexion, déprécier Archimède, auquel il resterait eneore une gloire assez grande, ne fût-ee que pour la manière dont il sut mettre en œuvre, pour le salut de son pays, toutes les ressources de la science. Il est d'ailleurs

timents, voyez le mémoire de J. Rondelet sur la marine des anciens et les navires à plusieurs rangs de rames. Paris, 1820, in-4°.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diodore, XIV, Δα: Πρέστο δὲ ναντηνείοθαι τετράρεια και ἐπετρικὸ ακάζη, κράτος τάντιν τὰν κατακτολν τὰν καθο ἐπετοικοίος, κ.τλ. Selon Xénagoras, cité par Pline, I. VII, 56, les Symeussins construisirent aussi les premiers navires à six rangs de ramés,— Sur la question dillielle de l'aménagement de ces sortes de bă-l'aménagement de ces sortes de bă-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les fonctions du πρωρεύε sont indiquées dans les Économiques de Xénophon: τὸν τοῦ κυθερνήτου διέκονου, ὁν πρωρεύε τῆς νέως καλείται.

constant qu'il fit lui-même plusieurs découvertes d'une haute importance en mathématiques. Né à Syracuse vers 287, il voyagea dans sa jeunesse à Alexandrie, dont l'école était à cette époque des plus florissantes, et où les mathémathiques venaient de faire de grands progrès par la publication des Éléments d'Euclide 1. Dans les lettres qui précèdent ses traités de la sphère et du cylindre, des sphéroïdes et des conoïdes, de la mesure du cercle, des spirales, il ne paraît pas revendiquer pour lui l'invention de tous les théorèmes qu'il y développe ; mais le rapport de la capacité du cylindre à la sphère inscrite lui appartient en propre, et il recommanda de tracer ces deux figures sur son tombeau, ee qui le fit reconnaître plus tard par Cicéron. C'est aussi lui qui découvrit ce principe, « qu'un corps plongé dans un fluide perd une partie de son poids égale à celui du volume de fluide qu'il déplace, » et il s'en servit pour reconnaître la proportion de l'alliage dans une couronne d'or du roi Hiéron2. Ce qui distingue Archimède, c'est d'avoir appliqué les théories de la science à des résultats pratiques. En cela il suivait l'exemple d'Archytas 3, qui, malgré les reproches de quelques philosophes, n'avait pas cru abaisser les mathématiques en les faisant servir à la mécanique. On attribue à Archimède l'invention de la vis ereuse, qui porte encore son nom. Il s'en servit, dit-on, en Égypte pour desséeher des terrains mondés. Elle fut ensuite introduite en Espagne pour épuiser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parmi les nombreux travaux sur Archimède, nous citerons l'édition de ses seuvres et de ses commentateurs par Torelli, Oxford, 1793; la trad. française de Peyrard, 1807, et dans la Biograph. universelle, la no-

tice due au mathématicien Lacroix.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vitruve, De archit. IX, 3.
<sup>3</sup> Sur Archylas, voyes de Archylas Tarmtini pythagorici vita, operibus et philosophia disquisitio, par M. E. Egger; Paris, 1833.

l'eau des mines d'argent 1. Les principes de statique qu'il avait posés lui servirent à la construction de machines, probablement du genre de celles qu'on nomme des moufles, par lesquelles il élevait les plus grands fardeaux. « Donnezmoi un point d'appui, disait-il à Hiéron; et j'ébranlerai la terre 2. » Il fit l'épreuve de la puissance de ses hélices pour mettre à flot le prodigieux navire construit sous sa direction par Archias de Corinthe<sup>3</sup>. Cette citadelle flottante était garnie de remparts et de tours armées de lithoboles, qui lançaient, dit-on, à une distance d'un stade 4, des pierres du poids de trois talents 5 et des traits de douze coudées 6. Il y avait aussi des corbeaux de fer pour l'abordage?, comme ceux qui procurèrent aux Romains leur première victoire navale sur les Carthaginois. Ce vaisseau colossal, pour lequel peu de ports étaient assez vastes, ne servit point dans les guerres? Hiéron en fit présent au roi d'Égypte, et il resta comme un monument de l'habileté d'Archimède et des ingénieurs qu'il avait formés. Hiéron fit aussi construire sous sa direction une foule de machines de guerre, par le désir de signaler les progrès de la mécanique plutôt que dans la prévision d'une guerre ; car, durant ce règne pacifique, tous ces instraments de destruction ne devaient pas sortir des arsenaux. Mais, lorsque Marcellus assiégea Syracuse et fit

1 Diod. V, 37. annonce qu'il parlera des autres inventions d'Archimède en son temps; mais les livres où il en était question sont aujourd'hai perdus.

- \* Tzetzès, Chil. II, hist. 35, v. 130: Ékeye dé nai dapiali, Çuvi Supa-
- , χουσία .
- Πά βῶ, καὶ χαρισ ίωνι τὰν γὰν κινήσω πάσαν.
- 3 Athénée (V, p. 206), d'après le livre de Moschion sur le navire d'Hiéron. Voyez aussi le Mémoire de Rondelet, cité plus haut.
  - 4 Cent quatre-vingt-cinq mètres. Près de quatre-vingts kilog.
  - 6 Environ cinq mètres et demi.
- 2 Athénée, V : Kópanés τε σιδηροί πύπλω της νεώς, οι δι' όργάνων άφιέμενοι τά τῶν ἐναντίων ἐκράτουν σκάζη.

avancer contre elle la machine menacante nommée sambyce 1, portée sur huit galères réunies, Archimède, qui avait garni les remparts de tous ses appareils, lanca contre elle, à une grande distance, des quartiers de roc du poids de dix talents, qui la fraçassèrent et rompirent les liens des navires. En même temps, des antennes armées de crocs saisissaient les galères qui s'approchaient des murs, et, par le moven de contre-poids, les enlevaient dans les airs pour les laisser retomber dans la mer, ou les attirer sur le rivage2. Les effets prodigieux de toutes ces machines, rapportés par les historiens grecs et latins; ne sont peut-être pas exempts d'exagération, mais ils ne sauraient être absolument contestés. Il n'en est pas de même des miroirs ardents, avec lesquels on prétend qu'Archimède incendia la flotte romaine. Des expériences faites par Buffon ont, à la vérité, constaté qu'il n'était pas impossible, avec les moyens dont les anciens disposaient, d'obtenir un pareil résultat 3; cependant, le silence de Tite-Live et de Plutarque sur un fait si remarquable, qui n'est rapporté que par des écrivains beaucoup plus

<sup>1</sup> Esphöne, La sembyce, selon Monton, dans le fixed, etait employée surtout par les Romains, cité par Athlenée, était employée surtout par les Romains, et avait été inventée par Héraclide de Tarente, architecte dont Pulple parle-l. XIII. (Voyex M. Raoul-Rochette, Lettre à M. Schorn, adițition au estabogue des artistes, p. 78.)

On peut voir un dessin de la sambyce et des autres machines de guerre dans l'édition de la Stratégie d'Onésandre par Coray, et Vitruve, l. X.

Plutarque, Marcellas, XV.

<sup>1</sup> Les, expériences de Bullon sont de Pannée 1747, Lucica (l'ippius) est, à ce que nous cropons, le plus ancien des interns anjourd but conservés qui parte de l'Incedié des vaineaux par Acchimbde. Tooires desdogare via hyguiden y partén sai des Naños Nafelymer, de jub., v. vià d' à tris 60 v. nol-plus reptions sai-réplétures et l'appy. Le sichilisate ajouts : Ó Appuelles és Yaulei de sattories de l'Appuelles de Yaulei de sattories, desp à rénépase saironge, desp à rénépase riruspà voi de servise d'alben madelles. «La vid de servise d'alben madelles. »Le vid servise d'alben madelles. »Le vid servise d'alben madelles. »Le vid servise d'alben madelles. »Le vid.

récents, semble un motif suffisant de ne pas l'admettre 1.

Tontes les machines d'Archimède ne purent empêcher la chute de Syracuse; mais on aurait tort d'en conclure qu'elles avaient moins d'importance que les anciens ne leur en ont attribué. En ellet, elles obligérent les Romains à renoncer à l'espoir d'enlever la ville de vive force, et, en prolongeant la lutte, elles retrempèrent le courage des assiégés. La première puissance de l'antiquité fut arrêtée trois ans devant ces murs; et, si la négligence d'une partie de la garnison, la trahison des mercenaires étrangers et surtout la discorde qu'i régnait parmi les citoyens, n'avaient successivement livré aux Romains deux des quartiers de Syracuse, fortifiée comme elle l'avait été par Denys et par Archimède, elle aurait été inexpugnable, et aurait obtenu des Romains découragés un traité de pais honorable.

## S XXXVI. BEAUX-ARTS.

Le génie des arts est tellement inné chez la nation greeque que, partout où elle s'établit, où elle porte sa religion et sès lêtes, on peut être assuré de les voir fleurir du moment qu'elle jouit de ce celme prospère qui est une des conditions de leur développement. Comme l'Italie méridionale, la Sicile se décora, grâce aux colonies grecques, de chesd'œuvre nombreux que Rome sut conquérir bien mieux qu'imiter. Tout ce qui pouvait être transporté fut ravi par le triomphateur ou par d'avides préteurs. Constantin le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tzetzès (Chil. II., v. 118) entre dans de plus grands détails sur la confection de ces miroirs. Voir aussi le fragment d'Anthémius, publié par Dupuy, 1776.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur les dispositions naturelles des Grecs pour les arts, on peut voir, entre autres, O. Müller, Manuel d'archéologie, 5 40.

Grand y vint encore glaner des statuès pour orner sa nouvelle capitale1; mais quelques édifices, restés en partie debout à travers les siècles, attestent encore, par leurs ruines grandioses, l'antique splendeur des villes grecques. Quelques statues et quelques bas-reliefs, longtemps enfouis sous le sol, ont aussi été préservées. Les tombeaux nous ont également rendu beaucoup de ces vases d'argile ornés de peintures, et désignés généralement sous le titre de vases étrusques; mais dont un grand nombre appartient à l'art gree et à des fabriques siciliennes 2. Les médailles de Syraeuse et des cités voisines passent, avec raison, pour des chefs d'œuvre de l'art monétaire 3. Enfin ; il est une foule de morceaux de sculpture et de peinture d'artistes siciliens que le temps nous a enviés, mais dont la renommée est parvenue jusqu'à nous, grâce aux écrivains anciens qui les ont cités avec éloge.

Nous nous abstiendrons de nons étendre sur la description de monuments, objets de travaux remarquables de la part d'une foule d'artistes, d'architectes ou d'archéologues, dont nous ne pourrions que reproduire imparfaitement les jugements <sup>a</sup>; car il ne nous a pas été donné, d'étudier par nous-même ces précieuses ruines, et, à défaut de cet avantage, nous n'apporterions pas dans la discussion l'expérience nécessaire à l'appréciation des ouvrages de l'art ancien. Pour

¹ Codinus, De Signis, pag. 29 : Ôμοίως καὶ ἀπὸ Αθηνών, ... καὶ ἀπὸ Εμκλίας καὶ ἀπὸ πασών τῶν πόλεων ἀνατολής τε καὶ δύστως ήκασι διάφοροι σήλλαι καὶ Şεάματα παρὰ τοῦ μεγάλω Κωρεσίαυτίσου.

Müller, Archéol. S 100.

Voyez M. Raoul - Rochette,

Lettre à M. le due de Laynes, p. 11, 4 Les principaux sont Houel, Foyage pittorsque des fles de Sicile; Paris, 1782; — Hittorf et Zanth, Architecture antique de la Sicile; Paris, 1815; — Serra di Falco, le Antichità della Sicilia; Palermo, 1842, 5 vol. in fol.

bien saisir la nature, l'objet, l'état primitif de monuments défigurés par les injures du temps, il faut pouvoir évoquer dans ses souvenirs toutes les créations analogues, et, de leurs débris épars, recomposer dans son esprit un ensemble parfait, les reproduire enfin tels qu'ils sortirent des mains de l'artiste, œuvre à la fois de patience et d'imagination, d'érudition et de goût. Ici nous nous bornerons à énumérer, en les classant selon leur époque et leur genre, les monuments cités par les anciens ou retrouvés par les modernes, de manière à marquer, à peu près, la place que les artistes siciliens doivent occuper dans une histoire générale de l'art.

Le cadre qui nous est tracé nous dispense de nous occuper des constructions primitives que les Grecs désignaient sous le nom de cyclopéennes, et dont on trouve; comme on devait s'y attendre, des exemples en Sicile ainsi que dans les îles et le continent voisin1. Les premiers essais d'un art plus avancé étaient attribués par les Grecs à Dédale, qui, selon une tradition, s'était réfugié en Sicile, où il avait construit pour Cocalus une citadelle imprenable. Les auteurs d'Atthides ne convenzient pas de ce fait, et faisaient revenir le royal artiste à Athènes, sa patrie, Nous ne nous arrêterons pas à discuter les circonstances de la vie de Dédale. Ce nom ou surnom significatif a probablement été donné à plus d'un personnage, et, ce qui est certain, c'est que l'épithète de dédalien était appliquée à tous les ouvrages d'art anciens dans le style de cet ingénieur. Les travaux qu'on lui attribuait en Sicile, et dont on montrait encore plusieurs du temps de Diodore, étaient de genres variés.

Voyez Petit-Radel, Mémoire sur des recherches historiques des mo
numents que les Pélasges ont laissés
en Italie, en Sicile, en Grèce.

C'était d'abord, comme nous venons de le dire, une citadelle à Camicus, digne de l'auteur du labyrinthe; car on n'y parvenait que par un chemin étroit et tortueux, et elle pouvait être aisément défendue par trois hommes ; puis, dans ce qui devint plus tard la Mégaride, un vaste réservoir dont le trop plein formait la rivière Alabon 1 et se rendait à la mer. Dans le pays de Sélinonte, il disposa une grotte de telle manière que la vapeur des feux souterrains s'y exhalait par d'étroites ouvertures et par une progression insensible, propre à rendre la force et la santé. Fazello a cru reconnaître ces anciens bains de vapeur naturelle dans une grotte du mont San-Calogero, où Dorville a remarqué aussi de chaudes exhalaisons qui sortent des fissures du rocher, et dont on fait encore usage pour les malades . Le temple de Vénus Érycine s'élevait sur la cime d'une montagne à pic. Dédale était', dit-on, encore l'auteur d'une partie de cet édifice qui, trop resserré sur cette étroite plateforme, s'avançait suspendu au-dessus du précipice. Enfin, le même artiste avait consacré, dans ce temple de Vénus Érycine; un chef-d'œuvre d'un genre tout différent. C'était une ruche en or, où le travail si délicat et si régulier des abeilles était admirablement imité. Telles sont les œuvres de Dédale énumérées par Diodore 3. Il ne cite de lui aucune de ces statues de bois pour lesquelles il était si célèbre. Cependant Pausanias\* nous apprend qu'Antiphème, le fondateur de Géla,

1 On nommait ce réservoir Κορο (Diod. IV., 78.) Étiene de Byzance: Αλαδών, πόλιε καί ποταμός... La ville d'Alabon n'est pacitée ailleurs. (Voyez les Interpr. d'Étienne de Byzance, et Dorville, p. 85.)

— 1 Fazello, déc. I, iiv. VI, ch. 3;

Dorrille, p. 84. — \* Diod. L. IV, 78. — \* Pausanias, Arcad, chap. Χυνι; Beot. ch. Χι.: Αντίφημος ο Γελαε οίπισθης, πόλισμα Σικαιών Ομφάκην πορθήσεις, μετεκόμιστε είε Γέλαν άγαλμα όπο Δαιδάλου πετοπημένου.

s'étant emparé d'Omphacé, ville des Sicaniens, en rapporta, comme trophée, une statue, ouvrage de Dédale, Il ajoute, à la vérité, que cette statue n'existe plus de son temps, tandis que d'autres villes montraient encore des productions attribuées à cet artiste. Après Dédale, nous devons encore mentionner la présence en Sicile d'un autre statuaire athénien presque aussi célèbre, mais dont l'existence n'est pas non plus hors de contestation. Nous voulons parler de Périllus ou Périlaus1, l'auteur du taureau de Phalaris. Le tyran l'avait fait venir pour exécuter divers travaux d'art à Agrigente. Non content d'accomplir ceux dont il était chargé, ce fondeur présenta, dit-on, à Phalaris un taureau d'airain qui semblait vivant, tant il y avait déployé d'habileté, et, pour rendre l'illusion plus complète, il avait ménagé dans les flancs une cavité où des malheureux, brûlés à petit feu, devaient imiter par leurs cris les mugissements du taureau. La légende ajoute que Phalaris en fit l'expérience sur l'inventeur. L'esprit se refuse à croire à ces excès de démence et de cruauté. Cependant, il est difficile d'admettre qu'un fait attesté par tant d'auteurs soit dénué de tout fondement. On ne s'accorde pas sur ce que devint le taureau de Phalaris, Lucien, dans une déclamation, le fait offrir par Phalaris au temple de Delphes. Selon une tradition rapportée par Timée et qui nous paraît plus probable, il avait été jeté à la mer par les Agrigentins révoltés2. Polybe taxe une telle opinion d'erreur, attendu que le taureau fut. dit-il, retrouvé à Carthage et rendu par Scipion aux Agri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Ébert (Σεκλιών) a disserté minutieusement sur cette variante dans un excursus intitulé Nomen Perilli scinditur in duas formas Περίλασε

sea Πέριλλος, fere ut rex ille appellatur hic Χαρίλαος, illic Χαρίλλος seu Χάριλλος.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Schol. Pind. Pyth, f.

gentins1. Quelle que soit l'autorité de ce judicieux écrivain, nous pensons que le plaisir de critiquer Timée lui a fait adopter un peu légèrement l'identité d'un taureau quelconque trouvé par Scipion à Carthage avec le trop célèbre taureau de Périlaus. Quoi qu'il en soit, la présence du fondeur athénien en Sicile montre qu'à cette époque elle ne possédait pas encore d'artistes habiles. C'est ce que confirme Polyen, en disent que Phalaris, chargé par la ville de construire un temple à Jupiter, loua des ouvriers étrangers 2. On concoit en effet que les Grecs, dans les premiers temps de leur établissement en Sicile, partagés entre les travaux de dé. frichement et les guerres contre les Sicules, n'aient eu ni le temps, ni les moyens de s'adonner à la culture des arts. Syracuse, qui prospéra plus rapidement que les autres villes, dut connaître une des premières toutes les jouissances du luxe. Cependant, nous ne voyons citer aucun artiste syracusain avant le règne de Gélon. Ce prince maniait mieux un cheval qu'une lyre, et probablement n'était pas meilleur connaisseur en fait d'art qu'en fait de poésie, mais il avait accompli de grandes choses, et la gloire recherche les arts qui la perpétuent, et recoivent d'elle, en retour, les plus sublimes inspirations. Gélon et ses frères, ainsi que Théron d'Agrigente, voulurent consacrer, par des monuments à Olympie, la mémoire de leur éclatant triomphe sur les Carthaginois et de leurs victoires dans les jeux de la Grèce qui, pour être moins importantes, n'en rendaient pas moins célèbre. Gélon, vainqueur au quadrige à Olympie, dans la LXXIIIº olympiade, fit faire son char et sa statue par Glaucias d'Égine. Dinomène, fils d'Hiéron, s'adressa, pour le monument de la victoire de son père, dans la

Polyb. XII, 35. — <sup>9</sup> Polyen, I. V. 1.

LXXVIII olympiade, à Onatas. Les chevaux et les figures d'enfants qui accompagnaient le char, étaient de Calamis, dont on ignore la patrie 1. Le même artiste était auteur des statues d'enfants que l'on voyait sur le mur de l'Altis à Olympie<sup>2</sup> et que les Agrigentins avaient consacrées, après avoir fait un riche butin sur les Carthaginois à Motya. A côté du char de Gélon, on remarquait une antique Jupiter portant un sceptre, dédié par les Hybléens; mais Pausanias n'en fait pas connaître l'auteur. Gélon et les Syracusains, après la victoire sur les Carthaginois, consacrèrent un Jupiter et des cuirasses de lin dans ce que Pausanias nomme le trésor des Carthaginois 3. Non loin de celui-ci, était le trésor des Géléens; mais, du temps de Pausanias, les statues qu'ils y avaient consacrées avaient disparu. Celui des Sélinontins renfermait une statue de Bacchus dont le visage, les pieds et les mains étaient d'ivoire. L'offrande la plus habituelle était alors un trépied de bronze. Gélon voulut en consacrer à Delphes un en or de la valeur de seize talents. Son frère dédia aussi un trépied et une victoire d'or. Outre ces offrandes dans le sanctuaire commun de la Grèce, Gélon avait orné des dépouilles des Carthaginois les temples d'Himéra et de Syracuse, et surtout l'Olympium, situé au fond du grand port. La fondation de cet édifice, dont il reste encore debout deux colonnes d'ordre dorique,

ρακες λινοῖ τρεῖς τὸν ἀριθμου, Γελωνος δὲ ἀνάθημα καὶ Συρακουσίων, Çοίνικας ότοι τριθρεσιν ἢ καὶ πεζη μάχν, αρκηπούστων. Π΄ résulte de co pássago que le trésor dit des Carthaginois était coloi des trophées enlerés sur ces harbares qui ne pouvaient pas avoir place dans le sanctuaire des Hellènes.

<sup>1</sup> Pausanias, Élide, Π, ch. x11.
Voyes Sillig, Catal. artificum, p. 115.
2 Pausanias, Élide, Ι, ch. xxv.
2 Id. ibid. Π, chap. xxx: Εφεξηε
δὲ τῷ Σικουνίφ ἐσ΄Ιν ὁ Καρχηδονίων
Θησουρός, Ποθαίου τέχνη καὶ Αντιφέτ Δου τε καὶ Μεγακλέονε ἀναδήματα
δ'ἐν αὐτῷ Σεδο μεγέθει μέγα καὶ Θώ-

remonte à une époque antérieure au règne de Gélon. Pour lui, il éleva deux temples à Cérès et à Proserpine, dans le quartier nommé Téménite, à eause d'un Téménos ou enecinte sacrée d'Apollon. Du temps de Cieéron, qui en parle dans les Verrines, ils étaient compris dans Néapolis ou la ville neuve. Il n'en reste plus aujourd'hui de traces reconnaissables. Gélon eonimença aussi un temple à Enna, lieu consacré par l'enlèvement de Proserpine. De son côté, Théron fit exécuter de grands travaux à Agrigente. Diodore nous a donné une description détaillée du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, le plus grandiose de ceux qui ornaient la Sicile, et auquel on travaillait encore lors de la prise d'Agrigente en 406. L'exactitude de cette description a été confirmée par l'examen des ruines. « Ce monument, dit Diodore 1, est le plus grand de la Sieile 2 et peut être comparé avec les plus beaux qui existent. Il a trois cent quarante pieds de long, cent soixante3 de large, et cent vingt pieds de haut jusqu'à la naissance du comble. Tandis que les autres temples sont soutenus seulement par des murs ou par des colonnes, on a réuni dans celui-ei les deux pratiques d'architecture sans les séparer; en effet, on a placé dans l'épaisseur des murs, d'espace en espace, des piliers qui ressortent en dehors comme des colonnes arrondies, et qui, en dedans, ont la figure de pilastres taillés carrément. En dehors, les eolonnes ont vingt pieds de tour. Elles sont eannelées, et un homme peut se placer dans

bre soixante; mais l'étude du monument a fait connaître qu'il fallait lire cent soixante.

<sup>1</sup> Diod. XIII. 82.

<sup>2</sup> Voyez, dans les Antichità della

Sicilia de M. le duc Serra di Falco, t. V, la planebe XLIII, qui contient la table comparative des temples antiques de la Sieile, et, pour la des-

cription détaillée, le tome III, p. 53 à 69 du même ouvrage. 3 Le texte de Diodore porte le nom-

les cannelures. Les pilastres intérieurs ont douze pieds de largeur. Les portiques sont d'une beauté et d'une magnificence prodigieuses. Sur la façade du côté de l'Orient, on a représenté, en sculpture, un combat de géants, admirable par la grandeur et l'élégance des figures. Du côté de l'Occident, on voit la prise de Troie, et l'on reconnaît les héros aux traits qui les caractérisent 1. » Diodore ne nomme pas les architectes de ce temple, ni les sculpteurs qui le décorèrent. De même que les plus célébres poêtes de la Grèce furent attirés aux cours brillantes de Théron et d'Hiéron. il est probable que les artistes affluèrent aussi dans une ville · où ils trouvaient à employer leurs talents à de si grands travaux. Mais la Sicile même pouvait renfermer déjà des architectes, et, sinon des modèles accomplis d'architecture, du moins des essais remarquables. Le temple de Ségeste, encore debout, et que tout porte à croire plus ancien que ceux d'Agrigente, montre un art encore imparfait dans la construction massive de ses colonnes et l'irrégularité de leur espacement. Mais, malgré ces défauts, l'ensemble en est des plus imposants, et l'on peut, d'après cela, se faire uue idée de l'impression que produisait le temple de Jupiter Olympien, qui réunissait la grandeur des proportions et la

¹ Le déblai des ruines de ce temple, exécuté sur les ordres da roi de Naples, père du roi actuel, par les retrevals père du roi actuel, par les retrouver les fragments de statues gigantesques qui soutenisort, en forme d'Atlantes, les travées de ce annetuaire. Fasello dit que trois de ces colosses étaient encore debout en 1400, et ils figurent dans les armoires de la ville de Girgenti? dout le rise de la ville de Girgenti? dout le

légende est Signat Agrigantum misculium alle giuntum. Publicurs de ces colosses peuvent être rétablis par le rapprochement de leurs assises. Mais les architectes ne sont pas d'accord sur la manière dont ils étaient employés. M. de la Salle, dans sen notice sur la Sicille, p. 29 (Univers pittor), a discuté le système de M. Colevier et celui de M. Hittorf pour cette restitution.

perfection des détails. On admire encore à Agrigente plusieurs temples beaucoup mieux conservés et qui remontent, à ce que l'on croit, à la même époque, et des restes des aqueducs construits par Phéax. A la suite de ces édifices, nous devons citer le magnifique tombeau de Théron, qui n'a rien de commun avec le monument sépulcral que quelques voyageurs ont décoré de ce nom 1. Celui du roi d'Agrigente était d'une grandeur remarquable. Il avait été frappé de la foudre et fut détruit par les Carthaginois avec les autres monuments qui entouraient la ville 2. Lorsque ces barbares s'emparèrent de cette opulente cité, ils y trouvèrent, non-seulement dans les temples, mais dans les \* . maisons des particuliers, qui rivalisaient de luxe et de magnificence, une profusion d'objets d'art, des tableaux d'une exécution parfaite et une foule de statues. Ils choisirent les plus remarquables de ces chefs-d'œuvre pour en décorer Carthage, et firent vendre le reste à l'encan3. Les monuments de Géla éprouvèrent le même sort. Dans le nombre, une statue colossale d'Apollon en bronze eut une destinée singulière. Les Carthaginois l'enlevèrent d'un temple que les Géléens, d'après un oracle du dieu, avaient construit dans le voisinage de leur ville. Cette statue fut envoyée à Tyr, conformément à l'usage de consacrer la dîme du butin dans les temples de la métropole. Dans la suite, quand Alexandre vint assiéger cette ville, les habitants accusérent

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce monument, d'ordre ionique, et qui appartient à l'époque romaine, avait été, dans le moyen âge, transformé en colombier. Il a été décrit et gravé daus les Lettres sur la Sicile du comte de Borch, t. Il, p. 29; et dans Dovville, Sicula, c. v, p. 95.

Quelques personnes ont supposé, sans aucune preuve ni probalité, que c'était un des monuments que les Agrigentins, au dire de Timée, élevaient aux chevaux vainqueurs dans les jeux.

<sup>1</sup> Diod. XIII, 86. - 3 Id. XIII, 90.

l'Apollon de Géla d'être favorable aux Grees et le chargèrent de chaines. Timée prétendait que Tyr fut prise le même jour que cette statue avait jadis été enlevée de son temple par les Garthaginois, et que, de ce moment, elle fut, de la part des Grees, l'objet d'un culte de reconnaissance.

Quelques-unes des statues prises en Sicile par les Carthaginois furent, deux cent soixante ans plus tard, retrouvées à Carthage par Scipion l'Africain, qui mit sa gloire à effacer les traces des dévastations des barbares. Cicéron a rapporté cet acte généreux qui faisait un contraste frappant avec la conduite de Verrès. Scipion, dit-il 2, rassembla tous les Siciliens; il savait que pendant longtemps, et à diverses reprises, leur pays avait été dévasté par les Carthaginois. Il ordonna les perquisitions les plus exactes et promit de donner tous ses soins pour faire restituer à chaque ville ce qui lui avait appartenu. Alors les statues d'Himéra furent reportées chez les Thermitains; notamment une admirable statue du poête Stésichore3. Géla, Agrigente, recouvrèrent ce qu'elles avaient perdu, entre autres chess-d'œuvre, ce taureau, instrument trop fameux des vengeances de Phalaris. Au nombre de ces statues était une Diane de bronze que les Carthaginois avaient enlevée à Ségeste, lorsqu'ils prirent cette ville et la dépouillèrent de tout ce qui pouvait servir à l'embellissement de Carthage. Cette Diane était un objet du culte le plus ancien et un chef-d'œuvre accompli de l'art. Rétablie dans son premier séjour, elle fut posée sur un pié-

de M. V. Leclere.

<sup>1</sup> Diod. XIII, 108; XVII, 41 et 46. — Timée, fr. 120. 2 Gicéron, Verrines, liv. IV, 33, tome VIII, page 375, de l'édition

<sup>3</sup> Cioéron, Verr. II, 35: «Erant «signa ex arc complora: in his mira «pulchritudine ipsa Himera, in mu-«liebrem figuram habitumque for-«mata, ex oppidi nomine et flumi-

destal fort exhaussé, sur lequel on lisait en gros caractères qu'elle avait été rendue par Scipion l'Africain après la prise de Carthage. « Malgré sa grandeur presque colossale, on distinguait les traits et le maintien d'une vierge vêtue d'une robe longue, un carquois sur l'épaule. Elle tenait son arc de la main gauche, et, de la droite, elle présentait une torche allumée 1, » Cicéron décrit la désolation des habitants de Ségeste, quand Verrès s'empara de cette statue vénérée. Il rapporte ensuite la tentative audacieuse du préteur pour enlever de vive force aux Agrigentins une statue d'Hercule en airain, que Cicéron cite comme la plus belle chose qu'il eût vue2, et le vol d'une statue d'Apollon dans le temple d'Esculape à Agrigente, statue également rendue par Scipion et sur la cuisse de laquelle était gravé, en petites lettres d'argent, le nom du célèbre Myron3. Un Hercule en bronze du même statuaire s'était conservé jusqu'au temps de Verrès dans l'oratoire d'Héius, à Messine, ainsi qu'un Cupidon de

enis. Erat etiam Stesichori poete estatua senilis, incurva, cum libro, esummo, nt putant, artificio facta, etc.»

Ciciron, Ferr. IV, 33: «Fait sagod Segentano ex ras simulacum Diane, quum samma atque anti-quisiams preditam religione, tum singulari opera estilicique perfectum. — Erat almodum ant-plum et excision negimen cam stola. Verumtumen inerat in illa magnistimen signimen mattodis. Segitta pendebunt ale hummero, similare manuu reinebat arcum, destra andeutem facem praferebat.

1 Id. ibid. IV. 43 : « Ibi est ex

ere simulacrum ipsius Herculis, equo non facile quidquam dixerim eme vidisse pulchrius (tametsi non tam multum in istis rebus inteleligo, quam multa vidi).»

s Cicron, Ver. IV, 4.3: Signum Apollinis pulcherrimum, cqius in efemine, littertili minuiti argentis sonnen Myronis erat inacriptum. La place que l'irstite avait choine pour inscrire son nom lo rappelati anais par uno parchèse entre pape et Mépur. Ce nom est quelquefui écrit par un s. Myron florissait vera le mene tempo que Pythagore de Bhégium, qui, solon Piine, chui ston rival, IV, silies Siligi, Canta enfect, avail, IV, silies Siligi, Canta enfect.

Praxitele et deux canéphores de Polyclète<sup>1</sup>. Nous rappellerons encore cette admirable statue de Sapho, ouvrage de Silanion, dont Verrès ne laissa à Syracuse que la base et l'inscription 2. Il faudrait transcrire les Verrines entières si l'on voulait donner une idée de ce qui restait encore de chefsd'œuvre dans cette île après toutes les dévastations qu'elle avait éprouvées 3. Mais ces exemples suffisent pour montrer qu'elle avait été décorée des ouvrages des plus grands maîtres de la Grèce. Peut-être sera-t-on surpris de ne pas voir citer plus d'artistes nés en Sicile, mais il ne faut pas chercher dans Cicéron une description minutieuse comme auraient pu la faire Polémon ou Pausanias. L'orateur romain affecte même d'être presque étranger à ces arts de la Grèce pour lesquels Verrès avait une passion frénétique, et il cite seulement trois ou quatre des noms les plus connus. Si la Périégèse de la Grèce par Pausanias ne nous était pas parvenue, combien d'artistes seraient restés tout à fait ignorés! Et qui pourrait soupçonner, d'après les rares morceaux de sculpture que le sol du Péloponnèse a conservés, les milliers de statues qui décoraient jadis Olympie? Nul doute que la Sicile n'ait aussi produit des artistes qui n'ont manqué que d'un historien. Il nous est impossible de combler cette lacune, Toutefois, on nous permettra de rattacher à la Sicile la ville de Rhégium qui paraît avoir eu, dès une époque trèsancienne, une école de sculpteurs et de fondeurs, où plusieurs Siciliens vinrent probablement s'instruire.

Pausanias dit qu'il y avait près du Chalciœcos de Lacé-

<sup>1</sup> Cicéron, Verr. IV, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Id. ib. IV, 57. Selon le marbre de Paros, Sapho s'était réfugiée en Sigile.

<sup>3</sup> On peut consulter un mémoire

de Fraguier sur la galerie de Verrès dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions, t. VI, p. 565; et Kellsall sur les Verrines, Londres, 1812.

démone un Jupiter en bronze, la plus ancienne statue que l'on ait faite de ce métal. Elle n'était pas d'une seule pièce, mais les parties avaient été travaillées séparément à coups de marteau, et réunies par des clous. Elle passait pour être l'ouvrage de Léarchus de Rhégium, élève de Dipœnus et de Scyllis, ou, suivant d'autres, de Dédale lui-même1, Les archéologues<sup>2</sup> n'admettent pas que Léarchus ait été l'élève de Dipœnus et de Scyllis, sculpteurs crétois, qui n'ont travaillé qu'en marbre, et qui florissaient, à ce qu'on croit, vers la Le olympiade, tandis que Léarchus, d'après le style de la statue décrite par Pausanias, a dû vivre avant Rhœcus et vers le commencement des olympiades. Un autre sculpteur de Rhégium, dont le nom est presque semblable, Cléarchus, est cité par Pausanias 3 comme ayant été le maître de Pythagore de Rhégium. Il ajoute qu'il était élève d'Euchir de Corinthe, qui était lui-même disciple de Syadras et de Chartas de Lacédémone. Cet Euchir corinthien est probablement celui dont parle Pline 4 et qui suivit Démarate en Italie vers la xxixº olympiade; si cela est, la série de ces artistes ne saurait être complète, comme le remarque M. Sillig5. En effet, Pythagore, ayant vécu dans la LXXIIIº olympiade, ne peut pas être le deuxième successeur d'Euchir. Il est donc probable que Pausanias a omis des noms d'artistes moins célèbres de cette école, M. Sillig les place entre Euchir et Cléarchus. On pourrait peut-être aussi bien les mettre entre Cléarchus et Pythagore, et il ne

<sup>3</sup> Pausanias, Laconie, ch. xvII.
<sup>5</sup> Thiersch, Epoch. art. gr. I.,
Adnot. p. 24. — Sillig, Catal. art.
pag. 237. — Müller (Archeol. 5 70)
place Léarchns après la xiv° olympiade, probablement parce qu'il le

suppose postérieur à la colonie messénienne.

<sup>3</sup> Pausan. Élide, II, ch. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pline, I. XXXIV, 19, 34; et Sillig, Catal. artificum, p. 202.
<sup>6</sup> Sillig, Catal. artificum, p. 203.

serait même pas impossible que Léarchus et Cléarchus de Rhégium fussent le même individu. Mais nous ne nous arrêterons pas davantage à ces artistes anciens sur lesquels les Grecs eux-mêmes n'avaient que des notions très-vagues, et nous passons à Pythagore de Rhégium, qu'on peut regarder comme le représentant de l'école italique. Il était contemporain de Calamis, et fit faire de grands progrès à l'art plastique. Il est, selon Pline, le premier qui ait exprimé les nerss et les veines, et travaillé les cheveux avec plus de soin. Il vainquit Myron par une statue de Pancratiaste placée à Delphes. Il y avait de lui, à Syracuse, la statue d'un homme qui marche en boitant (sans doute un Philoctète), dont l'expression était si naturelle que les spectateurs croyaient ressentir la douleur de sa blessure1. Selon Diogène Laërte, il réussit le premier à trouver entre les membres une exacte proportion2. Pausanias et Pline citent de lui un grand nombre d'ouvrages : un Apollon tuant le serpent Python à coup de flèches3, une statue de Protolaus4, une d'Euthymus de Locres5, une d'Astylus de Crotone6, qui se fit proclamer plus tard Syracusain; celle de Léontiscus de Messine?,

<sup>1</sup> Pline, XXXIV, 29, 4:«Hic pri-«mus nervos et venas expressit, eapillumque diligentius...» iciti Myro-«nem, Pancratiaste Delphis posito.... «Syracasis autem [feeit] claudicanctem, cujus ulceris dolorem sentire «etiam spectantes videntur.»

<sup>2</sup> Diogène Laërte, Pythag. Åsδριαντοποιόν Ρηγίνον γεγονέναι φασί Πυθαγόραν, πρώτον δοκούντα δυθμού καὶ συμμετρίας ἐσθοχάσθαι.

- <sup>3</sup> Pline, XXXIV, 19.
  - Pansanias, Élide, II, 6.
  - 1 Id. ibid. II. 6. Euthymus fut

vainqueur dans la LXXIV olympiade.

6 Id. ibid. II, 13. Astylus fut vainqueur dans les olympiades LXXIII,

LIXIV et LIXV.

<sup>2</sup> Id. iñed II, á. — Pline, XXXV. 19. Ce passage du Pline est altéré. 19. Ce passage du Pline est altéré. qui a fait admettre, par quelques personnes, un autre statuaire du même nom, natif de Léontini. Mais les manuacrits présentent à cet endroit une légère lacune; par exemple, le Cod. reg. 1, redem fait

celle d'un joueur de cithare à Thèbes1, celle de Mnaséas de Cyrène, que l'on désignait ordinairement sous le nom de Libyen, et le char de son fils Cratisthène2. Il avait fait aussi pour la ville de Tarente un beau groupe en bronze d'Europe enlevée par le Taureau 3. Sostrate de Rhégium, le neveu et l'élève de Pythagore, se fit également connaître dans son art 4. C'est peut-être à l'un de ces artistes qu'était due la statue qui représentait Gélon, vêtu d'une simple tunique, offrant sa poitrine nue à ses ennemis, et que les Syracusains consacrèrent dans le temple de Junon 5. C'est la seule qui ait été épargnée lorsque Timoléon, après avoir expulsé Denys, fit subir une sorte de jugement devant le peuple aux statues de tous les princes qui avaient régné sur la Sicile. Toutes les autres furent vendues à l'encan, et leur prix servit à subvenir aux besoins de la guerre 6. Ainsi les révolutions n'ont jamais permis à la Sicile de conserver des objets d'art qu'elle ne cessait de produire sous tous les régimes, Nous avons vu les Syracusains, après l'expulsion de Thrasybule, voter l'érection d'une statue colossale de Jupiter libérateur7. Denys l'Ancien, qu'on aurait pu croire uniquement et Leonti.... ou diverses variantes. « giam imaginem ex ære Pythagoras

M. Sillig propose de lire idem fecit et Leontiscum, ce qui est appuyé par le passage de Pausanias.

1 Pline, XXXIV, 19, 4: 4 Cythaeradum qui Dicaus [dixuos] apelclatus est, quoniam cum Thebe ab « Alexandro capercutur aurum a fu-« giente couditum sinu ejus, celatum esset.

- Pausanias, Elide, II, 13 et 14. - Pline, lieu cité.
- 3 Varron, de Lingua lat. V, 31:
- · Quorum [Tauri et Europæ] egre-

Tarenti fecit. » - Cicéron, Verrines, IV, 60 : « Quid Tarentinos, ut Euro-« pam in tauro amittaut ? «

Pline, XXXIV, 19,5 : « Rhegini autem [Pythagoræ] discipulus et fi-« lius sororis fuisse Sostratus. «

- \* Ælien, Hist. div. VI, 11, et XIII, 37.
  - Plutarque, Timoléon, \$ 26.

7 Un des morceaux les plus estimés du musée Biscari est un torse colossal eu marbre blanc dans lequel Seyve (Voy. en Sicile, t. 1, p. 367) croyait occupé à faire forger des armes, avait voulu consserer à Delphes et à Olympie des statues d'or et d'ivoire; elles furent capturées en mer, ce qui montre qu'elles avaient été travaillées en Sicile. Sur l'emplacement de la citadelle de Denys, qui fut rasée, Timoléon éleva des tribunaux; et, après sa mort, le peuple décora de portiques la place où était son monument.

Agathoele fit bâtir dans I'lle, à Syracuse, un palais magnifique qui dominait même les temples des dieux et que l'on nommait têproorrackuos (aux soixante lits). Il construisit aussi près du port des tours sur lesquelles son nom se lisait incrusté en pierres de couleurs variées?. Le règne d'Hiéron II fut peut-être l'époque la plus prospère pour les arts dans la partie de la Sicile soumise au sceptre pacifique de ce prince?. Il consacra un temple à Jupiter Olympien dans l'agora de Syracuse , et, près du théâtre dont les restes impossants ex-

reconsultre us Japiner libérateur. Saint-Non, Honel, Osternald, Petalment supérieur, on su moins égal su torse du Vaticam; il est en efte d'un mérice incontestable. Toutefois, et contan Rensosico émit l'opinion qu'il était de l'époque impériale, ce qu's récemment confirmé la découverte d'au este syant le caractère de celle d'Auguste, et d'autres fragments que le sculpteur Villarieu es reprochés du torse de Biscari, de manière à donner une resituious assifisiames de cette sattuc. (Vey. Serra d'il Falo, admidd), t. V. p. 9, pl. XIII.)

<sup>1</sup> Nous avons dit p. 269, note 2, les raisons qui uous fout attribuer cette consécration à Denys l'Ancien plntôt qu'à son fils. Diod. XVI, 83.

<sup>3</sup> A ce règne appartiennent plusieurs des monuments siciliens qui uous sont parveuus. (Voyer Raoul-Rochette, Peintares ant. inéd. p. 432.)

A peu de distance de l'Ile, dans la partie de l'Abenduis qu'on nomme sujourd'hui l'ezre degli inquieri, sobiste une colonne de marbre non cumelle, à haue strique, dont le chapiten manque, mais qui, d'appès ses proportions, ne gaurait spanteuir la l'ordre dorique; et, dans le mème difference, de midi su nord, on voit la base de plusierus autres colonnes qui indiquent l'emplacement d'un temple, que M. la douc Sern di Falco suppose sovier de peutierus.

citent encore l'admiration, cet'autel de la Concorde, long d'un stade, selon Diodore l, et dont on aurait pu révoquer en doute l'existence, si des fouilles exécutées en 1839 n'en avaient fait retrouver les fondements. Ils ont été mis à découvert sur une longueur de sept cent soixante-huit palmes siciliens; en sorte qu'il n'e manque plus que trente-deux palmes pour compléter la longueur du stade. Sa largeur est de quatre-vingt-neuf palmes; sa base, ornée e moulures variées, reposait sur trois gradins. Rien n'in-dique aujourd'hui son élévation, que Diodore ne nous a pas fait connaître. On a trouvé seulement divers fragments de triglyphes et une partie de corniches doriques avec des têtes de lions, d'après lesquels M. le due Serra di Falco a proposé de ce monument une restitution très-probable <sup>2</sup>.

Le plusgrand autel dont il soit fait mention dans les anciens auteurs était celui d'Olympie, qui avait cent vingt-cinq pieds de tour <sup>3</sup> et était loin, par conséquent, d'égaler celui de Syracuse. On s'est demandé quel motif avait engagé à élever ce monument colossal. La splendeur d'une ville où l'on of frait, dans quelques fêtes, des sacrifices de quatre cent-cinquante bœufs, scrait peut-être une réponse suffisante. Il serait possible aussi que les Syracusains cussenit voulu rappeler ainsi la mémoire de Lygdamis, dont le monument était, selon Pausanias <sup>5</sup>, dans le voisinage des latomies, et qui, ayant mesuré le stade d'Olympie, trouva juste six cents fois la longueur de son pied; d'où l'on concluait qu'il était exactement

Hièron II. (Diod. XVI, 83.) Le style de cette colonne ne permet pas de lui attribuer une plus haute antiquité.

Diod. XVI, 83.
Tom. IV, p. 117.

Pausan. Elide, ch. XIII.

<sup>4</sup> Ibid.

de la taille d'Hercule. Les Syraensains saisirent peut-être cette occasion de placer dans leur ville un étalon du stade olympique; et, plus tard, Hiéron l'aura décoré de cet autel. Lygdamis avait remporté le prix du panerace lorsque cet exercice fut établi, pour la première fois, dans la xxxm olympiade (648 avant J. 6.).

Nous n'avons pas à nous occuper de l'amphithéâtre de Syracuse. Son aspect s'accorde avec les témoignages de l'histoire pour en faire placer la fondation à l'époque romaine1, probablement au temps d'Auguste; mais nous devons nous arrêter quelques instants à son théâtre, ce qui nous dispensera de parler de celui de Tauroménium. Syracuse possédait un théâtre dès le temps d'Hiéron I", puisque Eschyle et Épicharme y furent applaudis; et l'on dit que Phormis v introduisit le luxe de couvrir la scène de peaux teintes en pourpre 2; mais la construction de celui qui subsiste encore, en partie, ne saurait remonter si haut. Le plus ancien théâtre en pierre mentionné par les auteurs est de la Lxxº olympiade; et, en admettant, avec M. le duc Serra di Falco, que la fondation de celui de Syracuse remonte à cette baute antiquité, il faut convenir cependant que sa décoration doit être, en grande partie, l'ouvrage d'Hiéron II, à la famille duquel se rapportent les inscriptions découvertes sur une frise de ce théâtre, et dont nous avons déià parlé 3. Il est plusieurs fois question, dans l'histoire, de cet édifice de Syracusc, notamment au temps de Timoléon. Le peuple s'y réunissait quelquefois pour ses délibérations, mais l'emplacement n'en est pas indiqué. Ses

<sup>1</sup> De Forbin, Souvenire de Sicile,

σατο πρώτος ένδυμα ε ποδήρει καί Φπηγή δερμάτων Φοιγίκων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suidas, au mot Форин. Ехря-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pag. 343.

ruines sont situées au lieu dit les Monlins di Galermi.-Les gradins sont adossés sur la hauteur des Épipoles; la vue embrasse le grand port dans toute son étendue, l'île d'Ortygie et la fontaine d'Aréthuse, vers la gauche; le temple de Jupiter Olympien, la fontaine Cyane et le cours de l'Anapus, vers la droite. Près de ce théâtre est la carrière que l'on nomme l'Oreille de Denys, l'autel de la Concorde et des restes d'aqueducs. Les gradins, divisés en neuf sections par huit escaliers, sont encore au nombre de quarante-six, et présentent un diamètre de quatre cent quatre palmes; mais le rocher, plus haut de cinquante palmes, fournit des indices que d'autres gradins devaient s'élever jusqu'au niveau du sommet; et alors le diamètre des rangs supérieurs devait être de cinq cents palmes; ce qui égale cet édifice aux plus grands théâtres connus et justifie l'épithète de maximus que lui donne Cicéron. Les douze rangs de gradins inférieurs paraissent avoir été recouverts en marbre. Vers le milieu, règne une large précinction, sur la corniche de laquelle se lisent les noms de Philistide, de Néréide, et, selon la conjecture la plus naturelle, celui du roi Gélon (fils d'Hiéron II), dont probablement les statues décoraient quelques-unes des sections du théâtre et servaient à les désigner 1.

Hiéron II ne se borna pas à embellir Syracuse; les autres villes de son royaume se décoraient de monuments. Agyris, patie de Diodore, eut, au témoignage de cet historien, un théâtre qui ne le cédait qu'à celui de Syracuse. La petite ville d'Acres, dont le nom est à peine cité dans l'histoire,

¹ Voyez Mêm. sur les mêd. sic. de de Pyrrhas, et sur quelques inscript, du même âge et du même pays, par

M. Raoul-Rochette, dans le tome XIV des Mém. de l'Inst. p. 25g. <sup>2</sup> Diod. XVI, 83.

posédait aussi un théâtre dont l'emplacement a été retrouvé depuis peu d'années ', et un odéon. M. le duc Serra di Falco a donné une description exacte de ses ruines, qui présentent une idée plus exacte qu'on n'en avait jusqu'alors de la disposition de ce genre d'édifices. La forme est la même que celle d'un théâtre, sauf qu'il n'y avait pas de scène, mais seulement un orchestre. L'odéon d'Acres est plus petit que le théâtre auqueil il est contigu, mais sa construction indique qu'il devait être couvert. Les gradins y sont separés seulement en trois sections (canei). Dans le voisinage ont été retrouvés divers tombeaux, ornés de bas-reliefs très-curieux, sculptés dans le rocher; des autels, des fragments d'architecture et la partie inférieure d'une statue colossale de femme drapée d'une robe longue.

Le peu de statues qui subsistent en Sicile ne confirme que trop les déprédations qu'elle a souffertes; mais quelques-uns de ces morceaux suffisent pour justifier la haute idée que l'on se fait des chefs-d'œuvre qu'elle possédait, Nous ne nous arrêterons pas à parler du groupe en pierre représentant des lions qui dévorent un taureau, trouvé à Marsalla, et qui, quoique très-fruste, a tous les caractères d'une belle époque de l'art<sup>2</sup>; ni le sarcophage d'Agrigente,

1 L'emplacement de ce théâtre a tét échois de manière que le roches forme la base naturelle des gradius, en face desqués féréndent les vallées fértiles d'Acres et les cimes de l'Etna à l'horison. Ce théâtre était dirisé, par des essaiters, en neuf canci. On y compte encore douve range de sièges, et l'en a des indices qu'il viérais davantage; mais in pe paralt pas avoir et de précinc-

tions. Son diamètre intérieur n'est que de soitante-cinq palmies. On reconnait encore les restes de l'orchestre. Le baron Judies a gecueille dans les environs d'Acres un assez grand nombre d'inscriptions qui se rapportent au temps d'Hiéron II et d'Hiérongrue, et que M. Baoul-Bochette a relevées en 1827. 3 Senverior de la Scile, par M. le

qui sert maintenant de fonts baptismaux, si souvent décrit et gravé, et sur le mérite duquel les voyageurs ne sont pas tous d'accord 1. Mais nous ne pouvons passer sous silence l'admirable statue de Vénus en marbre de Paros, trouvée en 1804 à Syracuse, et qui est maintenant l'ornement du musée de cette ville. Quoique mutilée, cette statue peut être placée à côté des Vénus de Milo et de Médicis; et, selon M. de Forbin, elle effacerait même cette dernière. La tête et le bras droit manquent malheureusement. De la main gauche elle relève une draperic prête à tomber et dont elle cherche à se voiler, par un sentiment de pudeur qui rappelle la pose de la Vénus de Florence. Un dauphin se dresse aux pieds de la déesse 2. Le musée de Syracuse renferme aussì une statue d'Esculape, moins grande que nature, d'un beau style, découverte en 1803, et un buste dans lequel on croit reconnaître Timoléon. Les fouilles du théâtre ont fait retrouver en 1839 un bas-relief de satyre ithyphallique en marbre, une statue de femme sans tête et sans bras, mais parfaitement drapée, peut-être une muse; une belle tête de marbre plus grande que nature, et divers fragments de statues colossales 3, ainsi qu'un torse couvert d'une armure romaine. Hiéron II, jaloux de faire revivre tous les genres d'il-

<sup>3</sup> Derville, Sicalac ch. v. p. 90.

— Le baron Riedesel, Voyage en Sicile, p. 36. — Illustrasione el savofago Agrigentino di Beffuele Politi, in 4°. On a voulu voir dans ce aurophage celui de Paurolan, fila de Phalaris; celui de Théron ou de Phintina, à cause da sanglier qui figure dans le bas-relief.

3 M. le duc S. di Falco a fait graver dans le tome V des Autiquités une charmante statue de marbre blanc qui représente une jeune fille jouant aux osselets, et que des connaisseurs sels que M. Welker préférent à la statue analogue du mnsée da Berlin.

<sup>3</sup> Les statues colossales étaient très-nombreuses en Sicile. Gicéron en cite plusieurs qui échappèrent, par leur poids, à Verrès: une Cérès à Enna et un Apellon Téménile, précisément dans le voimage de ce lustration des princes dont il prétendait descendre, rechercha et obtint comme eux les victoires olympiques. Ses enfants et le peuple de Syracuse consacrèrent dans l'Atis ses statues, l'une équestre, les autres en pied. Elles étaient l'ouvrage de Micon, fils de Nicératus de Syracuse, qu'il nofaut pas confondre avec Micon, fils de Phanocus<sup>1</sup>, statuaire et peintre contemporain de Polygnote. On pense que Pline, en disant que Micon s'est fait connaître par ses statues d'athlètes, a voulu parler de celui de Syracuse <sup>2</sup>.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des architectes et des statuaires, nous devons dire aussi quelques mots de la peinture. Cet art, dans l'origine, était intimement lié à l'architecture. Les bas-reités étaient habituellement coloriés, et plusieurs des temples de la Sicile ont conservé des traces de peinture sur mur³. On a trouvé sur l'emplacement d'Acres et de Centorippa plusieurs morceaux de plastique grecque coloriée. On croit que c'est la Sicile qui avait donné naissance à Démophile et à Gorgasus, peintres et statuaires³, qui décorèrent en commun le temple de Cérès à Rome, et y firent les presiniers connaître les arts de la Grèce. Ce temple faut dédié l'an de Rome e 61, avant J. C. 493. Quelques

théàtre. (Verr. IV., 53.) Cette dernière fut transportée en Italie par Tibère. qui voulait la consacrer dans le temple d'Apollon Palafia. (Suét. Til. 72.) Piine (Hut. nat. XXXIV., 18) décrit un Apollon colosal placé dans ce temple, et auquel il donne (Fighthèe d'Araccions. Seraitec, par lasard, l'Apollon de Syracuse que Piine antait pris pour un orrage étrasque?

1 Ou plutôt Phanomachus, selon

une conjecture de M. Raoul-Rochette, Lettre à M. Schorn, 2° édit. p. 162. <sup>2</sup> Pausan. Élide, II, ch. XII et 2v.

- Pline, 1. XXXIV, 8, - Sillig. Catal, artif. p. 278.

Voyez les Lettres d'un antiquaire

à un artiste, par M. Letronne.—Serra di Falco, Antich. di Syrac. p. 140 et pl. XXI. Anoni-Rochette, Peint. ant. indd.

p. 430. 1 Id. ibid. p. 282.

olympiades plus tard, dans la LXXIX°, selon Pline, florissait Démorhile d'Himéra, moins connu par ses ouvrages que pour avoir été, selon quelques auteurs, le maître de Zeuxis. Ce grand peintre avait aussi pratiqué la plastique. Il était d'Héraelée, et visita probablement la Sicile; son séjour v serait même attesté, si l'on admettait la tradition rapportée par Pline 1, et d'après laquelle il peignit à Agrigente son célèbre tableau d'Hélène. Les Agrigentins voulaient le consacrer dans le temple de Junon Lacinienne, et firent poser nues devant l'artiste einq de leurs vierges les plus belles. Quelques auteurs modernes ont inféré de ce passage qu'il existait à Agrigente un temple de Junon Lacinienne; ce qui n'est appuyé par aucun auteur ancien, et ne résulte pas nécessairement de ce passage. Le temple de Junon sur le cap Lacinium jourssait d'une vénération assez étendue pour que les Agrigentins cussent voulu y consacrer un tableau; mais, d'après Cicéron, qui rapporte avec détail ee trait historique 2, il se serait passé à Crotone. Pline rapporte aussi que Zeuxis fit don aux Agrigentins d'un tableau d'Alcmène, trop au-dessus de tout prix, selon lui, pour être vendu 3. Ainsi nous voyons qu'en peinture comme en sculpture, la Sicile possédait les plus parfaits modèles qu'ait produits l'antiquité. Déjà fort antérieurement, Rhégium avait donné naissance à un peintre distingué, Sillax, dont Simonide et Épicharme avaient parié; ce qui le place vers le temps du sculpteur Pythagore. Polémon a décrit un tableau de Sillax, placé dans un portique de Phlionte 4. Rhégium, qui avait produit tant d'artistes, conservait encore, après bien des dévastations, de

Pline, XXXV, 9.

Cicéron, De Invent. 11, 1.
Pline, I. XXXV, 9.

Athénée, V, pag. 210. — Sillig, Catal. artif. p. 419. — Müller, Archeel, 5 136.

riches collections, témoin le legs de dix-neuf tableaux mentionné sur une inscription antique de cette ville 1. Verrès enleva des temples de Minerve à Syracuse une collection de vingt-sept tableaux, parmi lesquels étaient les portraits des princes qui avaient régné sur la Sicile 2. Ces tableaux devaient présenter la série des peintres les plus distingués de chaque époque; ear il est probable qu'ils étaient contemporains des princes dont ils reproduisaient les traits, aucune dynastie n'ayant duré assez longtemps pour qu'un roi ait eu intérêt à rappeler la mémoire de ses prédécesseurs. Parmi les chefs-d'œuvre enlevés par Verrès on distinguait aussi un tableau qui représentait un combat de cavalerie d'Agathocle; Marcellus l'avait respecté, et rien à Syracuse n'était plus digne d'attirer l'attention des étrangers 3, Cette ville conserva un tableau dont parle Pline, où l'on voyait Mentor de Syracuse auquel un lion présente sa patte blessée par une épinc. La célébrité que ce fait assez douteux a acquise fait supposer que la peinture qui le retraçait méritait d'attirer l'attention. Au nombre de celles que les anciens ont citées, nous ne devons pas oublier les décorations du

Morisan. Marmor. regin. VI, 166, cité par M. Raoul-Rochette, Peintures antiques, p. 104.

<sup>5</sup> Gicéron, Verr. IV, 55: « Viginti et et septem praterea tabulas pulcher-rime pictas ex cadem acé sustulit, sin quibns erant imagines Sicilia regum ac tyrannorum, qua non solum pictorum artificio delectábant, sed eliam commemoratione chominum etcognitione formarum.

Gicéron, Verr. IV, 55: « Pugna crat aquestris Agathoclis regis in tabulis picta praedare: his autom oublier les décorations du

tabulis interiores templi parietes
evestiébantur. Nihil erat en pictura
enobilius: nihil Syractusis quod magis

visendum putaretur, etc.

h Pinie, VIII, 21: c Mentor Syrrecussans in Syria leone obrio supapliciter volntante, attenitusparore, com refugienti undique fera opsponerte sace it vestigia lamboget adulanti timilis, animadventi in pede ejus tamorem volususpin, et extractos surculo liberavit eruciatu. «Pictura casam liune testatur Syracusts.»

vaisseau d'Hiéron<sup>1</sup> dont nous avons parlé au chapitre sur l'art militaire et que nous devrions décrire ici tout entier; car ce vaisseau était un admirable palais renfermant un jardin, des bains, un temple, une bibliothèque. Ses salles étaient pavées en agate et autres pierres précieuses de la Sicile<sup>2</sup>. Il y avait aussi une magnifique mosaïque qui représentait la guerre de Troie <sup>3</sup>.

Si notis pouvons nous faire une idée des compositions des anciens peintres, c'est principalement aux mosaïques et aux vases d'argîle peints, que nous en sommes redevables. Avant les découvertes récentes de l'Étrurie, aucun pays n'avait fourni autant de ces vases que les tombeaux de la Sicile s'. Les musées de Palerme, de Syracuse, et quelques amateurs en possèdent de riches collections. Parmi les vases que l'on trouve en Italie, plusieurs, à en juger par l'analogie, paraissent provenir de fabriques sici-

<sup>1</sup> Athénée, I. V, p. 207: Γραφαϊε δε καὶ ἀγαλμασι», έτι δε ποτηρίω» κατασκευαϊε ὑπερδαλλόντως κατεσκεύασίο.

<sup>2</sup> Attén. V. 207: Aérador égos de Mêm dyardir ve xal Oldor yapezofátus, óani katá rhy rhom hom. Tels devaient étre aussi les olno lobborpioros de Simus, trésorier de Denya, dont il est question dans une anecdote sur Aristippe. (Diogène Laërte, Arist. II., 5-72.

3 Id.V. 207: Δάπεδου είχευ ἐυ ἀδακίσκοι στο περίπευου ἐκ παυτοίων λίθων, ἐψ οἶς ἢν κατεσκευμσμένος πᾶς ὁ περί τὴν ἱλιάδα μιθος Φαυμασίως.

<sup>4</sup> La mosaïque découverte à Pompéi en octobre 1831, et qui représente, à ce qu'on eroit, une des batailles d'Alexandre peut donner une idée de ce que devait être le combat de cavalerie d'Agathocle exposé dans le temple de Minerve.

Aux mosaiques on doit joindre les peintures sur verre dont on a quelques échantillons, notamment les médaillons avec portraits trouvés à Géla. (Voyer Dorrille, Sieula, 123; Raoul-Rochette, Peint. aut. inéd. p. 38a.)

9-94. Yoyez Ia description de quelques vases de Palerme dans le Bulletin archéologique de 1834, pag. 112 la Letteru al D. di Serra di Fales interno i monumenti figuiteri della Sicilla, par MM. Gerbard, el Télite des monuments céramographiques, par MM. Lenormant et J. de Witte, introduction, p. XXIV.

liennes!, Le transport fréquent, par le commerce, de ces objets, et l'imitation de modèles étrangers, rendent extrémement difficite une classification géographique rigoureuse des vases que renferment nos musées. On devra aux savantes descriptions de quelques collections récentes, les étéments d'une appréciation plus sûre de l'antiquité relative et du mérite des principales fabriques de l'Attique, de la Sicile, de la Grande-Gréce et de la Campanie?. On aurait trouvé difficilement, ailleurs qu'en Sicile, autant de vases peints, tournés, ciselés ou ornés d'incrustations précieuses, et dans lesquels le mérite du travail l'emportait presque toujours sur la richesse de la matière. Il n'y avait rien au monde de comparable au somptueux mobilier de Denys, qui passa dans la suite en Asie, à un tyran du même nom, marié à la nièce

1 Voyez la lettre de M. Raoul-Rochette à M. Schorn, dans laquelle il a rénni vingt-huit noms de peintres sur vases, dont plusieurs paraissent appartenir à la Sicile, quoique ces vases aient été trouvés en Étrurie. Sur l'un d'eux, qui offre de grands rapports avec les vases réputés d'Agrigente et de Sélinonte, on lit KAEO-ΦΡΑΔΕΣ : ΕΠΟΙΕΣΕΝ : ΑΜΑΣ....Σ. où l'ingénieux archéologue suppose qu'il y avait ΑμασΊρατηνός, d'Amestratum, ville de Sicile. Le musée des Bénédictins à Catane, et celui du prince Biscari, renferment plusieurs centaines de vases siciliens. Deux des plus beanx échantillons de la céramographie sicilienne sont la dispute d'Hercule et d'Apollon, au musée de Munich, et Neptune et Thésée, du cabinet de M. le duc de Luynes. Parmi les vases les plus remarquables de la Sicile, sous d'evons cites un vase peint à la cire trovué, en 1850, a Canterbi (Centrojen), se qui est, avec quelques fragments, che la prince Biscari, un des arrass chantilloss de ce gener de printure. (Voyer la description et le dessir colorié de ce vase dans les l'enitures antiques indélias de M. Roud-Nochette, p. 130-) Co vase, sinsi que les figuiras de terre cuiet trouvée dans la même ville, parsissent appertaris l'époque d'Iliéro II.

. Voyez les catalogues des collections Durand, Canino, Benguot et da Magionecurt, par M. J. de Witte, et l'Élite des monuments céramographiques, par MM. Lenormant et de Witte.

de Darius roi des Perses1. Agathocle aimait aussi à charger sa table de vases d'or, et à rappeler, en les montrant, les vases d'argile qu'il fabriquait dans sa jeunesse<sup>2</sup>. La Sicile possédait plusieurs de ces coupes théricléennes si estimées dans l'antiquités. Verrès fit tous ses efforts pour s'en procurer deux, qui étaient attribuées au célèbre Mentor 4. Il prit aussi à un citoyen de Lilybée une admirable aiguière, ouvrage de Boéthus5. Cet artiste était de Carthage6, où ce luxe était aussi très-répandu. Même dans leurs expéditions militaires en Sicile 7, les Carthaginois portaient des coupes de métal précieux, et leur séjour dans cette île a pu contribuer à en propager l'usage. Les ambassadeurs athéniens à Égeste furent frappés de la quantité d'argenterie qu'ils voyaient, non-seulement dans les temples, mais sur les tables des particuliers8. Il est vrai qu'on les multiplia, dit-on, à leurs yeux par une supercherie. Mais cependant les richesses de la Sicile en ce genre sont constatées par tout ce qu'elle possédait encore après ses désastres, lors de la préture de Verrès. Le discours de Cicéron contient sur ce sujet tant de détails précieux, que nous nous laisserions aisément aller à le transcrire en entier. Nous ne pouvons au moins nous dispenser de citer ce passage si formel sur les ouvrages de ciselure en Sicileº. « Cette province, dans le temps de sa gloire et de sa splendeur, possédait une infinité de chefs-Memnon , dans Photins , cod.

<sup>224 .</sup> p. 224, ed. Becker,

Plutarque, Apophth. Elédes nepáμέα ποτήρει τιθέναι παρά τὰ χρυσί, καί τοῖς νέοις ἐπιρεικνύμενος λέγειν. ότι τοιαύτα ποιών πρότερον, νύν ταύνα notel did the duplater wal the de-Splay. - Athén. XI, p. 466.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Athén. XI, 466.—Timée, fr. 135.

<sup>4</sup> Cicéron, Verr. IV. 18.

Verrine, IV, 14.

Sillig, Catal. art. p. 108.

Diedore, XIII, 88.

<sup>1</sup> Thucyd, L. VI. 46. Cicéron, Verr. 1. IV, 21. Nous

avons emprunté la traduction de M. Guéroult d'après l'édition de M. V. Le Clerc.

d'œuvre en ce genre; car, avant la préture de Verres, il n'était pas une maison un peu aisée dans laquelle on ne trouvât au moins un grand plat pour les sacrifices, orné de reliefs et des images de quelques dieux, une patère dont les femmes se servaient pour les libations, une cassolette; et tout cela d'un goût antique et d'un travail achevé : d'où l'on peut conjecturer qu'autrefois les autres ornements étaient aussi communs, et que les Siciliens, à qui la fortune en a ravi la plus grande partie, avaient conservé du moins ceux que la religion avait retenus, » Lorsque Verrès n'enlevait pas ces pièces d'orsèvrerie tout entières, il en détachait les figurines, les emblèmes, les ornements gravés et ciselés1, que les plus habiles ouvriers de la Sicile, qui étaient encore très-nombreux du temps des Romains, travaillèrent pendant huit mois à ajuster sur sa vaisselle d'or2. Il dépouilla de même les portes du temple de Minerve à Syracuse, incrustées de reliefs d'or et d'ivoire3. Enfin, il recherchait avec non moins de passion les gemmes et les pierres gravées 4.

On a recueilli en Sicile, et on y conserve dans quelques collections, un assez grand nombre de camées et de pierres gravées, dont plusieurs, fort remarquables 5, sont probablement l'ouvrage d'artistes de cette contrée 6. Cependant,

- Cicéron, Verr. IV, 22: Apposnit patellam in qua sigilla erant egregia....Sigillis avulsis, reliquum argentum reddidit.»
- 2 Cicér. Verr. IV, 24.
- a Cicéron, Verr. IV, 56. Ces magnifiques portes avaient été décrites, dit Cicéron, par un nombre prodigieux d'auteurs. Ce passage suffirait pour montrer combien d'écrits sur
- la Sicile nous avons perdus; car, de tant de descriptions, aucune ne nous est parvenue.
  - Cicer. Verr. IV, 26.
- Le baron della Brusca, de Catane, possédait un beau camée représentant Vulcain et les Cyclopes, mais sons nom d'artiste.
- La Sicile produisait l'agate, qui fut longtemps très-recherchée, mais

en l'absence d'indications positives sur leur origine, nous préférons nous occuper d'un sujet qui n'offre pas moins d'intérêt sous le rapport de l'art que sous celui de l'histoire : nous voulons parler des médailles. Celles de la Sicile se placent au premier rang dans la numismatique grecque, par la variété des types, la noblesse du style et la perfection de la gravure. Le silence gardé par les anciens sur les habiles artistes auxquels on devait ces chefs-d'œuvre, tandis qu'ils nous font connaître les auteurs d'objets moins importants à tous égards, a lieu de surprendre. On avait bien conjecturé, d'après l'analogie du travail, que les coins des médailles sortaient des mains des graveurs de seeaux en pierres fines dont Pline indique les plus célèbres. C'est ce qu'une découverte récente vient de constater, en nous révélant le nom d'un artiste, probablement sicilien, distingué par des travaux dans ces deux genres. Déjà, depuis quelques années, M. le duc de Luynes 1 et M. Raoul-Rochette 2 ont reconnu et démontré, par des exemples concluants, que les noms tracés en petits caractères dans le champ de quelques médailles, ou parmi les ornements de la figure principale, par exemple sur le cimier d'un casque ou sur une bandelette, ne pouvaient appartenir à des magistrats éponymes, comme on l'avait supposé d'abord, et devaient être ceux des auteurs de ces médailles. Le mot ênées joint à un nom inscrit de la sorte sur une médaille de Cydonie avait achevé de lever tous les doutes 3. Ces recherches ont fait connaître

qui ne l'était plus du tout du temps de Pline. (Hist. nat. XXXVII, 54.) Annal. de l'Institut archéol. t. II. p. 85.

<sup>2</sup> Lettre à M. le duc de Luynes sur les graveurs des monnaies grec-

ques. Paris, Imprimerio royale,

<sup>1831.</sup> <sup>3</sup> Cette médaille de Cydonie de Crète porte NETANTOE EHOEI. Depuis, M. le duc de Luynes a acquis et publié dans les Nouvelles Annales de

le nom de plusieurs artistes qui ont gravé concurremment des coins pour Syracuse, Catane et quelques villes de la Grande-Grèce, Enfin. M. Raoul-Rochette a trouvé, sur une rare médaille de Syracuse, le nom de Phrygillus<sup>1</sup>, déjà célèbre par une intaille représentant l'Amour jouant aux osselets, et que Winckelmann considérait comme une des plus précieuses gravures grecques qui nous soient parvenues. La beauté de la médaille signalée par M. Raoul-Rochette rend extrêmement probable que ces deux ouvrages, signés du même nom, sont dus à la même main. Une coquille bivalve, telle qu'on en voit dans le champ de quelques médailles de Syracuse et qui se retrouve sur la pierre gravée de Phrygillus, confirme que cet artiste était syracusain. L'attention des archéologues, éveillée par ce fait curieux, amènera, sans doute, des découvertes et des rapprochements nouveaux qui répandront un plus grand jour sur l'âge et la patrie des graveurs grecs.

La numismatique sicilienne est trop riche pour que nous essayions d'en présenter ici le tableau. Il faudrait un volume

l'Institut archéol. deux médailles de Clazomène, avec la souscription ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΕΠΟΕΙ.

Cette médaille apparients à M. Rouel-Rochette, auquel elle a foerair l'occasion des Considérations sur les graveurs en medailles et en pierres lines de l'amiquié, inaérées dans le Journal des Savants; esprembre 1844. C'ers, di M. Rasol-Rochette, mes monaise d'argent de modale que monaise d'argent de modale que monaise d'argent de modale que principie d'offe la éte ordinaire de la nymbe locale Archiuse, coiffe en nymbe locale Archiuse, coiffe en ymphe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe locale Archiuse, coiffe en principie d'international de la nymbe l'international de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero de la nymbe la numero

cheveax et tourisée à ganche, entre truis dauphine. La Régonde ETPA-KOZHON, (monnais) des Syrenasies, soulit pour attester l'aucienne époque de cette monnaies. Le reviers est le même qui est signé ETØ sur quel-ques médaitles dont Emanésa à grave la face principale. Une autre monnaie de Brenne du quatrième module, de la collection de éfét. le due de Luynes, d'ant travill exquis et qui a fegalement pour type la stee d'Archtune, porte les initiétes OPT var le handean qui retient les che-ven.

entier si l'on voulait décrire les types variés de plus de quarante cités grécques dont nous possédons les médailles<sup>1</sup>, et traiter les questions ardues que soulève leur elassification chronologique. Nous avons indiqué dans les notes de la première partie de ces recherches les symboles les plus habituels des principales villes; nous ne voulons iei que signaler les types les plus remarquables sous le rapport de l'art, et nous choisissons, de préférence, nos exemples parmi les monaics de Syracuse, dont la série, plus longue et plus complète que celle d'aucune autre ville sicilienne, permet de suivre les progrès de la gravure, grâce surtout aux travaux récents d'archéologues du premier rang<sup>2</sup>, tra-

Le cabinet des médailles de la Bibliothèque du Roi renferme des monnaies d'Abacænum, Acres, Adranum, Ætna, Agrigente, Agyrium, Alasa, Aluntium, Amestratum, Assoros, Calacté, Camarina, Catane, Centorippa, Céphalædium, Enna, Entella, Erbeasos, Érvx, Galaria, Géla, Héracléa, Himéra et Therma; Hybla, Izta, Léontini, Lilybée, Longa, Menænum, Messine et Zancle; Morgantium, Motya, Nacona, Naxos, Panorme, Ségeste, Sélinonte, Solonte, Syracuse, Tauroménium; sans compter les médailles avec légendes phéniciennes dont les attributions sont encore incertaines.

Indépendamment des observaciones éparse à des monnaies siciliennes éparses dans ses Études numismatiques et dans son Mémoire sur les monnaies incuses de la Grande-Grèce, M. le duc de Luynes a donné un résumé de ses recherches aur la numismatique de Syracuse dans deux articles de la Revne de numismatique, l'un en 1840, l'autre en 1843. Ce dernier, dont l'auteur avait en la bonté de nous permettre de prendre connaissance avant qu'il fût publié, expose d'une manière méthodique et succincte les modifications caractéristiques de l'épigraphie, de l'art, des procédés de monnayage et du poids des monnaies de Syracuse jusqu'à la conquête romaine. Une grande partie des observations qui vont suivre sont empruntées à ce juge éclairé. Pour l'époque de Pyrrhus et d'Hiéron II, nous avons eu pour guide un mémoire de M. Raonl-Rochette inséré dans la deuxième partie dn tome XIV des Mém. de l'Acad. des inscr. sur les médailles siciliennes de Pyrrhus et sur quelques inscriptions dn même âge et du même pays.

vaux dont nous allons tâcher de présenter les principaux résultats.

Les plus anciennes médailles de Syracuse, dont l'épigraphie est caractérisée par l'emploi du coph au lieu du cuppa, ont pour type l' principal un quadrige, un bige ou un cavalier 2, sur un champ plat; au revers, un carré creux divisé en quatre parties, et, au milieu, une tête de femme (Aréthuse ou Proserpine?) dont la coiffure est formée de petites nattes serrées. Quand cesse le carré creux, la tête passe du côté principal, qui porte la légende; les traits de la femme n'ont point encore un caractère de beauté idéale; Tesil est tracé de face, quoique la figure soit de profil. Les cheveux tombent en arrière ou sont relevés en crochet par un bandeau de perfes; trois ou quatre dauphins 3 figurent dans le champ

<sup>1</sup> Snr les types des médailles en général, on lira avec fruit et avec plaisir nn article de M. Adrien de Longpérier dans la Revue archéologique de mai 1840.

Le char sous paraît se rapporter A suptare O'prapies, qui fut en hosneur à Syracuse de la plus haute antiquité. D'après une observation de M. le duc de Luynes, le qualrige est la marque de sistradrachmes, an hige est un cavalier deltée selle des didrechmes, un exaulier seld celle de la drachme. On trouve sur des pièces de ces diverne modeles, caractériés par le revers, la mêma étie reproduite ractement, ce qui indique qu'elles appartienent à une mome éntision de monasies.

3 Quelques numismates les nomment des palamides. On a vonlu y voir les poissons sacrés de la fontaine Aréthuse (voy. plus haut p. 470), ou un symbole de fertilité (Numismat. du Voy. d'Anacharsis). S'il nous était permis de basarder une conjecture. pous rapporterions au culte d'Apollon Delphinien les dauphins des médailles de Syracuse, ville fondée, comme on sait, d'après un oracle de Delphes. Ce serait un attribut du dien archégète de la colonie. Les dauphins qui figuraient dans les légendes on sur les monuments de Castalius, de Taras, de Phalanthus, n'avaient peutêtre pas d'autre origine. (Voy. Nouv. Annales de l'Institut archéol. tom. I. p. 383.) La palombe (#Asix) qui se voit sur les monnaies de quelques villes, pourrait, par un motif analogue, se rapporter à l'oracle de Dodone. Des dauphins se maintinrent

et entrecoupent la légende; le char du revers est porté sur des roues basses; les chevaux manquent de mouvement; leur nombre n'est souvent inéfiqué que par un double trait, Vers le temps de Gélon et de son successeur, le champ du côté de la tête devient un peu concave 1; on y voit figurer quelques symboles; la tête prend un plus beau caractère; les roues du char deviennent plus élevées; la barre, qui unissait le haut du char au joug, disparaît; la Victoire vole audessus des chevaux 2. L'art se montre enfin à son plus haut degré de perfection sur les médailles qui portent les noms de Phrygillus 3, d'Euménus 4, d'Euclide 5, d'Événète 6, de Cimon, d'Euthyme, de Parménide 7. La noblesse des têtes, la variété des ajustements, le mouvement des chevaux, qui galopent ou se cabrent, dénotent l'influence de l'école de Phidias. Euménus florissait à l'époque où commença l'usage des voyelles longues. Sur quelques-unes de ses médailles, la légende est encore YYPAKOYION, comme sur celle de

sur les médailles de Syracuse jusqu'à Timoléon, qui renouvela, en quelque sorte, cette colouie, et lui douna de nouveaux symboles.

- 1 . Après Événète et Cimon, le système opposé s'introdnit et subsiste jusqu'à la fiu. » (Namismat. de Syracuse.)
- <sup>3</sup> Snr les pièces plus réceutes, la Victoire vole an devant des chevanx.
- 8 Voy. plus haut, p. 619. 4 Ce nom est écrit EYMENOT et

ETMHNOT. Le nom d'Eumène, selon la forme commune, scrait Eduérne, génitif, ove. Les pièces les plus remarquables de ce graveur sont décrites dans la lettre de M. RaoulRochette, où elles sont gravées pl. II, nº 11 à 16.

- Le nom d'Euelide est inscrit tantôt sur le bandean ou opisthosphendoné de la tête d'Aréthuse, tantôt sur des tablettes placées dans le eliamp. Le char du revers d'une de ces médailles est signé ETMHNOY. La légende est ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΣ (sousentendu Δ#μος). (Voy. l'ouvrage déjà
- cité p. 11, et pl. I, na 2, 3, 4.) \* Même ouvrage, pl. I, u 6, 7,
- 8 et á. Bid. p. 19. Les iuitfales HAPME, qui se retrouvent sur des médailles de Naples et de Thurium, paraissent désigner ce même artiste.

Phrygillos. Plus tard, il adopte l'oméga. Un attre indice qui peut faire placer ces artistes vers le règne des Denys, c'est qu'is ont gravé des tètes de face, usage qui paralt avoir duré peu de temps, et dont on a des exemples sur les médailles d'Alexandre, tyran de Phères, et de Mausole, roi de . Carie, morts en 35 y et 353 l. Parmi les médailles d'Eniménus, il en est dont le revers porte les initiales EYE (probablement Euthyme 3); sur d'autres, son nom est associé à ceux d'Euclide ou d'Événète. Ce dernier, dont le nom se y retrouve sur un beau médaillon de Catane 2, grava, en concurrence avec Gimon, plusieurs coins qui ne se distinguent que par le style propre à chacun d'eux et par leurs initiales par exemple, une Proserpine ayant pour revers Hercule étouffant le lion de Némée 3. C'est à Cimon que l'on doût les

<sup>1</sup> «On peut remarquer, ajoute M. le duc de Luynes, que les pièces, à tête de face, de Catane, Crotone, Clazomène et Larisse, appartiennent, par leur art très-avané, à la même école et au même siècle.

Tête do femme à gauche, courouné d'égis; dans le champ, quatre dauphins; légende ΣΤΡΑΚΟΣΙΩΝ, et sous la tête ΕΤΜ; revers, génie ailé conduisant un quadrige et couronné par la Victoire. A l'exergue, le monstre Scylla, des poissons et les lettres ETΘ. (Raoul-Rochette, pl. II, n° 16.)

<sup>3</sup> Tête laurée d'Apollon à gauche; dans le champ, une bandelette delphique et une crevette; légende, KATANAION; revers, femme guidant un quadrige à gauche, et couronnée par la Victoire ailée, qui vole au devant d'elle, et porte une tablette sur laquelle se distinguent les lettres ETAIN. (Ouvrage cité, pag. 20, et pl. 1, 8.)

4 Or. Une tête d'Aréthuse à droite, les cheveux retenus dans une opisthosphendoné ornée d'étoiles; légende, ETPAKOEION; derriere la tête, les lettres ET. Même type, mais accompagné des lettres KI (Cimon); dans le champ, un grain de blé; revers, Hercule étouffant le lion de Némée. Ce sujet est souvent représenté sur les médailles d'Héraclée en Italie, dont quelques-unes offrent une grande analogie avec une belle pierre gravée signée ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ. Nous remarquerons que, sur ces médailles, on lit les initiales Of. (Sur Philémon, voyez Sillig, Catal. artificum.)

plus grands médaillons de Syracuse, « regardés à juste titre, dit M. Raoul-Rochette, comme une des merveilles de l'art antique <sup>1</sup>.»

Après cette admirable époque, où des artistes, jaloux d'éterniser leur nom, rivalisaient de perfection en reproduisant les types consacrés, les médailles de Syracuse, remarquables encore par leur exécution, offrent cependant moins d'intérêt sous le rapport de l'art que sous celui de l'histoire. Sans perdre le caractère religieux qui domine dans toute la numismatique greeque, elles trahissent les révolutions politiques par le fréquent changement des symboles; et si les princes n'osent pas y placer leurs images <sup>2</sup>, du moins ils y inscrivent quelquefois leurs noms.

1 Ces médaillons d'argent, les plus grands que l'on connaisse, portent le nom de KIMON, tracé sur un des dauphins; au-dessous de la tête de femme, et sur le bandean qui attache les cheveux, l'initiale K. Ce nom se lit, en ontre, sur un cordon saillant déployé dans le champ du revers de quelques-unes de ces pièces. Le cabinet des médailles du Roi renferme quatre de ces médaillons avec le nom de Cimon. M. le due de Luynes en possède un qu'il a publié dans les Annales de l'Institut archéol, t. II. p. 85, pl. XIX, et qui, bien que d'nn travail un peu différent, doit appartenir an même artiste.

Un beau tétradrachme de Cimon a pour type une tête d'Aréthuse de face avec la légende ΑΡΕΘΟΣΑ. La même tête est répétée, avec de légères variantes, sur une drachme ayant pour revers le héros Leucaspis. Il est important de remarquer que les tétradrachmes de Cimon et d'Événète out été imités sur des pièces puniques de la Sicile.

Athénée eite (l. XI, p. 781) nn habite eiseleur en vases appelé. Ci-mon; mais nous n'osons pas conclinre de cette conformité de nom que co soit le même que le graveur syracussin.

<sup>3</sup> M. Raoni-Rochetto, dans son Men, sur les motalites atcliennes de Pyrrhas, a monte que Visconti sent en tort de prendre pour an portrait de ce prince une Itte juvriale casqueé dans laquelle on doit reconsitre Achille. La tede de freme volles, accompagnée des noms de Philhis et de Philistis, n'a pas nos play le caractère de portrait; c'est une tôte idéal de Ceris. Durant cette période, on trouve Jupiter Hellénien avec l'aigle tenant la foudre, qui paraît appartenir à l'époque de plon <sup>1</sup>. Jupiter Libérateur, et, pour revers, le cheval libre <sup>2</sup>, l'ancien type du char et de la tête d'Aréthuse, reparaît sous l'adminisration d'Hioétas <sup>3</sup>. Le Pégase corinthien et la tête de Minerve indiquent le temps de Timolón et du rétablis, sement des villes siciliennes par les Corinthiens <sup>3</sup>. Sous Agathode, on voit la tête de Proserpine couvonnée d'épis, et, au revers, la Victoire, dressant un trophée, accompagnée de

Cette pièce est en bronze; elle porte une tête jenne laurée et la légende ΔΙΟΣ ΕΛΑΛΝΙΟΥ; revers, aigle sur la foudre, un astre dans le champ; légende ΣΥΡΑΚΟ-ΣΙΩΝ.

<sup>1</sup> Ces pibees en or, en argent et en bronze, paraissent à M. le duc de Luyaes, appartenir à l'époque de Timoléon. Sur le eulte de Jupiter Libérateur, ZETZ EAFTGEPIOZ, établi pour la première fois à Syracuse après l'expulsion de Thrasyhule, voyez plus heut, p. 153.

Tête de Proserpine couronnée d'épia à guchei, ans le clamp, di vers symboles; légende ZTPAKO-ZIMI? reres, un cher, à droite, condait par nis génie ailé; su-dessus, un astre on an croissant, et à l'exergue EII LEFTA. Deux Hicétus, figurent dans Phistoire de Syracues, l'an qui for reavené par Timoléon; Taute, après la mort d'Agabode, elli proceper pendant neul ans dans las figicions de stretge. Cet à ce dernierqual non rapoprelle un délibre de que nouve sense de dérrier et qui que nouve sense de dérrier et qui pou pous senses de dérrier et qui pou pous senses de dérrier et qui pour le production de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la c sont en or. Il fant convenir que le pen de durée de l'autorité d'Hicétas l'Ancien et sa position précaire entre Denys, maître de la citadelle, et les Carthaginois, qui occupaient le port et la ville neuve, rendent peu probable nne émission considérable de monnaies d'or. Cependant, nous ne pouvens nous empêcher de remarquer que M. le duc de Luynes a signalé les rapports de style entre ces pièces d'Hicétas et celles gravées par Évenète, qui forent également imitées par les Carthaginois. Il serait permis de supposer que les divers prétendants s'empressèrent de constater leur pouvoir en frappant des monnaies au nom d'une ville dont ils n'occupaient cependant qu'nne partie.

<sup>4</sup> Les monnaies au type du Pégase sont celles que l'on trouve le plus communément en Sicile. Les unes portent la légende ETPAKO-EION en tontes lettres, et ne pauvent donner matière à aucun doute; mais beaucoup d'autres n'ont que de symboles. Une étude attentive est la triquetra, indice de ses prétentions sur la Sicile entière 1, avec la légende ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΟΣ (probablement NIKH); puis, lorsque, à l'exemple des successeurs d'Alexandre, il prit le titre de roi, Diane Soteira 2, et, au revers, la foudre, accompagnèrent la légende ΑΓΛΘΟΚΛΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΟΣ. Pendant l'expédition de Pyrrhus en Sicile, les types macédoniens et épirotes d'Hercule, coiffé de la peau de lion; de Pallas, debout, combattant, et la tête d'Achille, s'unissent aux types syracusains de Proserpine. C'est à cette époque, où tous les Siciliens furent momentanément réunis sous un même sceptre, que se placent les médailles à la légende XI-KEΛΙΩΤΑΝ3, dont les sujets et le travail offrent une grande analogie avec les premières pièces d'Hiéron II , ct de la reine Philistis, sur laquelle les archéologues ont fait tant de conjectures. Les médailles qui portent les noms d'Hiéron et de Gélon, attribuées pendant longtemps aux anciens fontaine de Syracuse. (Pansan. Ach., nécessaire pour distinguer celles qui

furent frappées en Sicile de celles des autres colonies corinthiennes ou de la métropole.

<sup>3</sup> La triquetra ou triscèle, symbole des 'trois caps de la Sicile, figure aussi sur des médailles que nous creyons appartenir à Denys 1".

<sup>5</sup> Diane était honorée sous ce même parrom de ZOTEIPA à Mégares, à Page, à Pellène, en Achaie, & Bees, à Trésène, à Mégalopolis, etc. (Vogr. Pausen, Att. 50 et 4si Ach. 23; Lacosie, 21; Cerinth, 31; Aread. 24) Auggium en Achaie, il existait un temple de la déesse ZOTIPIPA, ú, d'après un rite particulier, on jetait des gâteaux dans la mer, en cissant qu'ou les euvoyait à Artéhuse. fontaine de Syracuse. (Pansai 24.)

<sup>3</sup> Cette attribution est établie, pour la première fois, par des rapprochements nombreux, dans le Mémoire, déjà souvent cité, sur les médailles de Pyrrhus, où sont aussi résolues les questions relatives à la reine Philistis et à Gélon.

<sup>4</sup> Parmi les nombreuses monnaies d'Hiéron II, nous citerons celles qui portent une tête barbue couronnée de laurier, où l'on a vouln voir son portrait, mait qui est peut-être un Neptune, comme l'indiquent d'autres médailles avec la légende IIOEEL-AN, et, au revers, au trident entre des dauphins, et la légende IEPO-NOS.

princes de ce nom; enfin, celles d'Hiéronyme 1 et quelques autres, qui durent être frappées durant les dernières années de la liberté syracusaine, présentent encore un caractère de noblesse et un grand fini de travail. Elles s'accordent avec les faits que nous avons observés dans les autres branches des arts et de la littérature, pour nous montrer que les Grees de Sicile, quoique déjà destitués du génie créateur qui marque les grandes époques, conservaient les tràditions du beau, et pouvaient donner, en ce genre, d'utiles leçons à leurs vainqueurs.

<sup>1</sup> Les monnaies d'Hérouyme pottent la tête de ce jeune prince cinte da bandeau royal, et, ao revers, la foudre, comme sur les monnaies de Pyrrbus, avec la légende BAZIAEOZ EPDAYMOT. Ces monnaies, ainsi que celles d'Héron, offrent souvent des initiales qui pourraient donner lién à de nouvelles recherches. On y trouve, entre autres, les lettres ΑΓ, que M. Raoul-Rochette a expliquées, avec tonte probabilité, par λyέμων, sur une inscription d'Hiéron. (Mém. cité, p. 246.)

ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΑΓΕ [μόνός] ΙΕΡΩΝΟΣ ΙΕΡΩΚΛΕΟΣ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΙ ΘΕΟΙΕ ΠΑΣΙΝ.

FIN



616008



# TABLE DES MATIÈRES.

ABACENUM, ville de Sicile, pag. 255, ACESTORIDES DE CORINTHE, stratége de Syracuse, 300.

ACHRUS DE SYRACUSE, poête tragique,

ACHBADINE, quartier de Syracuse, 152, 367. Acitics (C.), historien, 41.

Acimnestes, tyran d'Enna, 235. ACRAGAS, fleuve de Sicile, 101.

Acres, ville de Sicile, 90; sa situation, 91, note 2. ACRILLA, ville de Sicile, 366.

ACRON D'AGRIGENTE, médecin, 380, 546.

ACROTATUS, fils du roi de Sparte, commande en Sicile, 304. ADRANODORE, gendre d'Hiéron, 354,

ADRANOS, divinité sicilienne, 238, 464 et suiv.

ADBANUM, ville de Sicile fondée par Denys 238; reçoit Timoléon, 288. ADRIATIQUE. Denys y envoie une co-

lonie; 265. ELIEN, polygraphe, 55, 149, 465. Entas Tacricus, historien, 260.

ETHALIS ON ILE D'ELBE, 159.

AGATE, 614, 617, note 6.

AGATHOCLE, grand-père du roi de Syracuse, 388 ter.

AGATHOCLE, fils de Carcinus, 138; sa jennesse, 297; s'empare du pouvoir à Syracuse, 3o3: son règne, 303 à 334; son expédition en Afrique, 309; brûle ses vaisseanx, 311; sa conduite perfide envers Ophelias, 318; prend le titre de roi, 319; revient en Sicile, 350; passe de nonveau en Afrique, 321; ses revers, 324; son retour en Sicile, 325; ses ex-

péditions en Italie et à Corcyre, 3 29 à 332; sa mort, 333. AGATHOCLE, fils dn précédent, 332. AGATHOCLE, père de Sophron, 503. AGATROCLE, père d'Eudore le Co

\_ mique, 504. AGATHYRNUM, ville de Sicile, 70. AGATHYRNES, fils d'Éole, 70. MORICULTURE, 422 et suiv.

AGRIGERTE [Axpáyas], ville de Sieile. Sa fondation, 100; se décore de monuments, 135; en guerre contre Syracuse, 147; rétablit la démocratie, 148; nouvelle guerre contre Syracuse, 162; reste neutre entre Athènes et Syracuse, 188; sa prospérité, 213; assiégée par

les Carthaginois, 214 et suiv. Abandonnée par les habitants et détruite, 217 et suiv. repeuplée par Mégellus et Phéristus d'Élée, 296; déclare la guerre à Agathocle, 304; devient la place d'armes des Carthaginois en Sicile, 3461 assiégée et prisc par les Romains. 350; reprise par les Carthaginois, 366; livrée aux Romains, 372.

Agayexis; fête sicilienne; 480. . . AGYLLA, ville de Tyrrhénie; son temple pillé par Denys, 166. AGYRIS, prince d'Agyrine, 256, 258.

AGYRIUM on AGYRINE, ville de Sicile, patrie de Diodore, 50, 256, 258; repeuplée par Timoléon, 291, note 1.

ALABON, ville de Sicile, 592, note 1. ALESA, ville de Sicile, 161. ALESA ARCHONIDIUM, ville des Si-

cules, 236. ALCAMÉNÈS, tyran d'Agrigente, 109.

ALCANDRE, tyran d'Agrigente, 109,

ALCETAS, roi d'Épire, rétabli par Denys, 266.

ALCIA, femme d'Agathocle, 316,

ALCIBIADE, fils de Clinias, général des Athéniens, en Sicile, 174 @ 148, 183. ALCIDAMAS, disciple de Gorgias, 520.

ALCIDAMIDAS, chef d'une colonie messénienne à Rhégium, 85: ALCIMUS DE SYRACUSE, historien et

philosophe, 535. ALÉTÈS, premier roi de Corinthe, 376.

ALONTIUM, ville de Sicile, 66, 321, note 2.

ALYCUS, rivière de Sicile, 268, AMBASSANE des Grees en Sicile, 130.

AMESELUM, ville de Sicile, 344. AMPHIPOLES de Jupiter Olympien . magistrats syracusains, 202, 418. AMPRITHÉÂTRE de Syracuse, 607.

AMYNTIANUS, historien, 27. Anabase de Xénophon on de Thémistagène, 558.

Anapus, rivière de Sicile, 179. ANAXILAIDES expulsés de Messine et de Rhégium, 155.

ANAXILAS, fils de Crétinas; date de son règne, 86, 118, 126, 129, 143, note 1; sa victoire olympique, 148; fait la paix avec Gélon, 136; menace les Locriens, sa mort, ses successeurs, 141.

Anaximène de Lampsaque, historieu,

Andocide d'Athènes, orateur, député en Sicile, 173, note 1.

Annréas ne Panorme; historien, 49. Annaoctès, fils d'Éole, roi des Sicapiens, 70.

ANDROMACHUS, père de Timée, 33, 36; rétablit les Naxiens à Tauroménium, 288.

Anneon de Catane, músicien, 509. ANNIBAL, fils de Gescon, général des Carthaginois, 201; prend Sélinonte, 204; prend Himéra, 208; meurt de la peste devant Agrigente,. 214.

ANNIBAL, général carthaginois, met une garnison à Messine, 344; soutient un siège dans Agrigente, 349. ANNIBAL LE GRAND, 363, 356.

ANTANDER DE SYRACUSE, frère d'Agathocle, historien, 38; gouverne Syracuse, 310.

ANTIMNESTUS, fondateur de Rhégium,

ANTIOCHUS DE SYRÈCUSE, historien, 2,5-9 et suiv. ANTIPRÈME DE RHODES, fondateur

de Géla, 87, 101. APELLES, amiral syracusain, 159.

APOLLOGRATE, fils de Denys le Jenne, 280.

APOLLOMORE, chronologiste, 375.

APOLLODORE DE GÉLA, poête comique, 497.

APOLLON ARCHÉGÈTE, 74, 474.

APOLLONIADE, tyran d'Agyrium, 296.

APOLLONIE, ville de Sicile, 292,
321, note 2.

Appien D'ALEXANDRIE, historien,

APPIUS CLAEDIUS, consul romain, occupe Messine, hat les Syracu-

sains, 346.
ARBELLES, ville de Sicile, 480.
ARCÉSILAÜS DE CATARE, 235.

ARCHAGATHUS, fils ainé d'Agathocle, 316; sa mort, 324.

ARCHAGATHUS, fils du précédent, 332.

ARCHESTRATE DE GÉLA, poête, 504.
AECHETIMUS DE SYRACUSE, philosophe, 531.

Archias, ingénieur, 587. Archias de Corinthe, fondateur de

Syracuse, 72.

Archias de Camarina, 169.

Archimède de Syracuse, mathéma-

incumède de Syracuse, mathématicien, 364; sa mort, 370, 585 et suis. AECHONIDÈS, prince des Herbitains,

AECHONIDES, fondateur d'Alæsa, 161, note 3, 236.

ARCHYLUS DE THURIUM, officier de Denys, 244.

ARCHYTAS DE TARENTE, philosophe, 376, note 1.

ARÉTÉ, fille de Denys l'Ancien, femme de Dion, 388 bis.

ARETHUSE, fontaine de Syracuse, 470. ARION, poète, visite la Sicile, 485.

ARISTIDE DE MILET, historien, 47-ARISTIPPE, philosophe, à la cour de Denys, 534.

AKISTOCRATIE, première forme de gouvernement des villes siciliennes, 118.

Arisтовасия, fille d'Hipparinus, femme de Denys I<sup>st</sup>, 240.

ARISTON, pilote corinthien à Syra cuso, 188. ARISTONOUS, un des fondateurs d'A-

Aristonous, no des tendateurs d'Agrigente, 101.

Aristonous, heau frère de Gélon et

tuteur de son fils, 388.

ARISTOTE, 23, 36, 121, 151, 154, 156, note 3, 223, note 1; 240, note 1; 391 à 396, 437, 502, 548.

ARISTOTÉLÀS OU ARISTOTE, chef des mercenaires de Denys, 255. ARISTOTÉLÀS, rhéteur sicilien, 556. ARISTOTÈLÀS DE SÉLINONTE, poête,

ARISTOS DE LACÉDÉMONE, député à Syracuse, 234.

Annold, Geschichte von Syrakus; Gotha, 1816, 122, note 3. В

ARRIEN, historien, 26.
ARTÉMIDORE, stratége syracusain,
341.

ARTÉMON DE PERGAME, historien, 48.
ARTS MILITAIRES, 580 et suiv.
ASDRUBAL, général carthaginois, 293.
ASSNARIA, fête à Syracuse, 481.
ASINARUS, řívière de Sicile, 193.
ASSORUS, ville de Sicile, 256. 475.

note 3.
Aspis (en latin Clypea), camp fortifie d'Agathocle en Afrique, 3:4,

note 1.

ATABYRIEN (JUPITER), 87, 477.

ATABYRIUM, montagne près d'Agrigente, 476. note 5.

ATHANIS OU ATHANAS DE STRACUSE, historien, 24, 280, note 2. ATHÉNÉE, polygraphe, 55; cité, 274,

356, note 1.ATHÉNIERS; refusent d'envoyer des
colons en Sicile, 72; font alliance
avec Rhégium, 164; secourent

avec Rhégium, 164; secourent les Léoutins, 166; leur grande expédition en Sicile, 173-193; leur défaite, 193; accordent à Denys l'Ancien le droit de cité, 269.

AUTEL DE LA CONCORDE à Syracuse, 606.

AUTOCHTHONES, 60, note 2. .. Azones, ville de Sicile, 339.

BACCHIADES; durée de leur administration à Corinthe, 75, 376, note 2; 392.

BALBI (Ambrosio), Dissertazioni ri-

guardanti il culto di Venere Ericine; Turin, 1824, 474. Bayon de Sinore, historien, 42.

BEAUX-ARTS, 589 et sniv.
BENTLEY, 105, notes 5 et 6.
BERGER DE XIVRET (M.), 17, note 1;

22, note 3. Вимлотивория пистопория de Dio-

dore, 51.
BION DE. STRACUSE, technographe,

BITON DE SYRACUSE, commandant de Motya, 245.

Bœckn. Corpus inscriptionum grac. p. 269, note 4. — Économie politique des Athéniens, 435. — Metrologische Untersuchungen, 443. BOLCON, général syracusain, 160. BOMILCAR, général carthaginois,

312; essaye de s'emparer du pouvoir; mis en croix, 319. Bonanst, delle Antiche Syracuse, 91. Bonan, Lettres sur la Sicile, 214,

BAIGINNIA, place forte de Sicile, 171.
BRUTTERS, peuple d'Italie soumis par

Agathocle, 329.

Bungay, Histoire générale de la Sécile (La Haye, 1745, 2 vol. in-4\*), 147, 156, 172, 213, note 4; 214,

note 3; 218, note 1, Burmann, Numismata Sicula, 464, note 3.

BUXONTE (en latin Buxentum), colonie des Rhégiens, 143. CARALA, champ de bataille de Denys et des Carthaginois, 267. CADMUS DE Cos, député de Gélon,

131, 493, 575. CECILIUS DE CALACTÉ, rhéteur, 557.

CALACTÉ OU CALÉ-ACTÉ, ville de Sicile, 125, 161.

CALAMIS, statuaire, travaille pour Hiéron et pour les Agrigentins,

595. . CALLIAS DE SYRACUSE, historien, 38, 39, 317, note 2; 463, note.

CALLIETBII, 121, 397. CALLIMAQUE, 82, note.

Callimenes, premier amphipole de Syracuse, 292.

CALLIPPE, Athénien, compagnon de Dion, le fait assassiner, 283; lui succède, 284; sa mort, 285.

GALLIPOLIS, ville de Sicile, 78... CALLISTHÈNE, historien, 22, 33, CALLISTRATE, hipparque athénien en

Sicile, 193, note 1 CAMARINA, ville de Sicile, 98, 112, 155, 164, 167, 169, 170, 178, 182; occupée par les Carthagi-

nois, 229. CAMARINA, marais, 98, 100, note L.

Camicus, ville de Sicile, 62. CAMPANIENS, 155, 201, 212, 215-

217, 233, 234, 236. CAPTS, parent de Théron, 125, 140,

note 2. CARCINUS DE RHÉGIUM, père d'Agathocle, 298.

CARCINUS D'ATHÈNES OU D'AGRIGENTE.

poëto, 501.

Cannier, nom d'un mois sicilien,

CARBIÈRES, à Syracuse servaient de prisons, 194, 608.

CKETHAGE, CARTHAGINOIS, 71, 94, 95; leurs conquêtes en Sicile, 109, 112, 114, 126, 130; leur défaite par Gélon, 133; s'engageut à s'abstenir de sacrifices humains, 136; leur expédition en Sicile sous Annibal, 200; méditent la conquête de toute la Sicile, 2112 prennent Sélinonte, 202; Himéra, 206; Agrigente, 218; nouvelle guerre en sicile, 250 et suiv. assiégent Syracuse, 251; leur désaştre, 252; troisième guerre contre Denys, 257 et suiv. quatrième campagne, 266; appelés par Hicétas, occupent une partie de Syracuse, 287; battus par Timoléon, 193; lours guerres en Sicile contre Agathoele, 301. Voyez aussi Phoe-NICIEMS,

Casmènes, ville de Sicile, 90, 93,

CASTELLI. VOYEZ TORREMUZZA,

CATANE, ville de Sicile; sa fondation, . 78; étymologie, 78, note 1; prend le nom d'Ætna, 141; occupée par 'les Campaniens, 236.

CATANÉENS transportés à Leontini, 141; rentrent dans leur ville,

155; alliés des Athéniens, 179 et suiv. livrés à Denys, 235.

CATAPULTE, 211, 581. CAVALERIE , 184, note 3. CENTORSEPA, ville de Sicile, 183, 256, 296. CEPHALORDIUM, ville de Sicile, 247,

472.

CÉPHALUS, législateur de Syracuse, 292. CÉRÉS OU DÉMÉTER, 422, 468.

CHAMPOLLION FIGERC (M.), Annales des Lagides, 351.

CHARON DE CARTHAGE, historien, 55. CHALCIDIENS; leurs colonies, 72, 77,

81, 83, 85, 150. CHARGEADÈS, général athénien, tué en Sicile, 167.

en Sicile, 167.

Charondas ne Catane, législateur,

\* 404; temps anquel il a vécu, 408.

et suiv. ses lois, 411. CHERSORESE. Voyez THAPSOS. CHERSIGRATE, 75, note 1, 76.

CHEVALIERS, 103, 229, 321, 415, 458.
CHEVAUX SICILIERS, 430.

Carontro, bean-frère d'Hiéron, 141. Curonologie, 375; systèmes chronologiques d'Hérodote, 375; d'Éphore, 18, note 2; 73, note 1; 375; de Timée, 34, note 5; de Diodore, '51; d'Apollodore, 58; de Seymuna de Chios, 58; de la chronique de Paros, 64, 76,

chronique de Paros, 64, 76, note 3; d'Eusèbe, 65, 76, note 3; de Larcher, 64; de Thucydide, 72; de George le Syncelle, 376. Chrisas, fleuve de Sicile, 258, 475; note 3.

Cichon, 19, note 5; 20, 109, note 2; 416, note 1; 418, note 2; 420, note 2; 421, note 1; 425, note 4; 466, 568, 586, 599.
Cimon, graveur en médailles, 622.

CINCIUS (Lucius), historieu, 42. CINETHUS, rhapsode à Syracuse, 379.

Cion, général des Mamertins, 244.
Cissinas, chef des auxiliaires envoyés
par Denys dans le Péloponnèse,
271.

CLÉANDRE, tyran de Géla, 118, CLÉANDRE, fils d'Hippocrate de Géla,

121. CLÉANDRE, député de Rhégium à Athènes, 164.

CLÉARCHUS DE RHÉGIUM, SIATURITE, pent-être le même que Léarchus. CLÉARCHUS DE SOLES, biographe, 55. CLÉON DE SICILE, géographe, 58,

CLÉON, compagnon d'Alexandre, 384, 561.

561.

CLEOPHRON, file d'Anaxiles, 142, note 1.

CLUVER ou CLUVEER, Sicilia antiqua,
57.
CRIDIENS, leur colonie à Lipara, 95.
COCALUS, roi des Sicaniens, 62, 101.

Colonus: crétoise, 61; troyenne, 64; phocéennes, 66, 126, 128, 128, sicules, 66; phéniciennes, 71; ioniennes, 71; doriennes, 71-140, 141; lacédémoniene, 113; samienne, 125; cnidienne, 95; chalcidiennes, 71, 82, 85, 150, a syracusaine, 150, 265.

COMMERCE, 112.
CONON D'ATHÈMES anvoic une ambassade à Denys, 268, note 2.

CONSTANTIN LE GRAND fait venir des atatues de Sicile, 589.

Constantin Porphyrogénère, 44, note 5, 52, 58. Constitutions monarchiques dans l'origine de la société grecque, 39;1 aristoratiques à l'éopone des colonies grecques en Sicile, 393; deriennes et chalcidiennes, 394; crétoises, 394; démocratiques, 400; projetée par Dion, 417.

CORAX DE SYRACUSE, rhéteur, 55:. CORCYRE, conquise par Agathocle, 330.

CORNELIUS NEPOS, 19, 53, 224, note 1, 272, note 3. COTTIA, fete sicilienne, 480. COUSINERY, Essai historique et critique

sur les monnaies de la Ligue achéenne, accompagné de recherches sur les monnaies de Corinthe, 445. Cnorkwinks fondateur de Zancle, 82. CRÉTOIS; leurs colonies en Sicile, 64-63. CRIMISSUS, fleuve de Sicile, 293. CRISSON D'HIMÉRA, olympionique,

162, CRITOR DE PIERA, historien, 49. CRONIUM, montagne de Sicile, 267

CRONIUM, montagne de Sicile, 267, 467.

Cumes en Opicie, ville chalcidienne, 82, 144.

Cyanosonus, rivière de Sicile, 343. Cyané, nymphe syracusaine et fontaine, 253, 470.

taine, 253, 470.
CYCLOPES, 59.
CYDIPPE, fille de Terillus, 125.

CYNETHUS, rhapsode à Syracuse, 483.

#### ^

DAIMACHUS, hipparque syraeusain, 191. DAIMANS, officier gree an service des Carthaginois, 245. DAMAS, général syracusain, 199. DAMAS DAIMAN A LA CARTHANNE A GASTAL

Damas, général syracusain, 199.
Damiepus de Lacédémore, général
au service de Syracuse, 358,
367.
Damoctès, courtisan de Denys l'An-

Cien, 273.

Damon, prince de Centorippa, 256.

Damon, pythagoricien, 516.

DAMON, pythagoricien, 516.

DAPHNEUS, stratégesyracusain, 215; prenversé par Denys, 220; mis à mert, 225.

DAPHNIS, premier poëte bucolique, 486.

Dascon, an des fondateurs de Camarina, 98, 192: DASCON, village an fond du grand port de Syracuse, 253. Dépair. 61, 62; ses onvrages en

Didale, 61, 62; ses onvrages en Sicile, 591.

Sicile, 591. Deneque (М.), 544, в. 1. Deliphes (Oracle de), 75, 114. (Of-

frandes à), 137; ses richesses convoitées par Denys, 265. Démanchus, amiral syracusain, 200;

mis à mort par Denys, 225. Démarère, fille de Théron, femme

de Gélon, 137, 139. Démanère, fille d'Hiéron II, 354, 361.

Démarérion, monnaie, 137, note 1: 439, 450.

Démocratie établie à Syracuse, 403 et suiv. Démormuz, fils d'Éphore, histories, 28.

DÉMOPHILE, peintre sicilien, 611. DÉMOSTRÉNZ, fils d'Alcisthène, général athénien en Sicile, 187; mis à mort par les Syracusains, 194.

DENTS L'ARCIEM, 210; accuse les généraux, 219; est élu stratége, 220; sa conduite démagogique à Syracuse et à Géla, 221; 2 empare du ponvoir absolu, 223, et suiv, son règne 225 à 273; ses poésies 498 et suiv.

Davis Lr Jzone, file de Denys l'Ancien et de Doris, succède à son père, 273; son caractère, 274; son règue, 273 et suiv. passe en Italie, 380; reprend Syracuse, 286; abandonne la Sicile et se retire à Corinthe, 289; ses études et ses ouvrages, 353.

DENYS DE PROCÉE, chef d'une colonie en Sicile, 128.

DENYS D'HALICARNASSE, historien, 8, 20, note 4; 64, 121, notes 1 et 2; 427.

DEXIPPE, général lacédémonien en Sicile 213 216 217

Sicile, 213, 216, 217.

DIALECTE des villes grecques de Sicile, 564, 573; d'Himéra, 97.

Diane on Artémis, 469.

Dickorolis, nom donné par Agathocle à Égeste, 326.

Dicéanque de Messine, péripetéticien, 538.

Dicéosyné, fille de Denys l'Ancien, 388 bis.

DINOCRATE DE SYRACUSE, adversaire d'Agathoele, 315, 321, 328. DINOLOGEE B'AGBIGERTE, poète, 379, 496.

Dinomène, père de Gélon, d'Hiéron, de Polyzélus et de Thrasybule, 120, 138, note.

DINOMÈRE, fils d'Hiéron I\*, 141, vient en Grèce, 149, 150; note 1. DINOMÈRE, meurtrier d'Hiéronyme, 350.

Diocrès, démagogue syracusain, 195, note 1; législateur, 199; secourt Himéra, 206; banni, 210, reçoit les honneurs héroiques, 210 note 1, 403 et suiv.

Duccits, chef des six cents à Syracue, du temps d'Agathole, 30-2. Dunous de Sicule historien, 3, suit Tunée, 36; notice nur ses écrits, 50 et suiv. cité passim, corrigé, 151, note; 1-255, note; 1, 347, note 3:358, note; 1 ses caugérations, 167, note; 1; 169, note 1; 206, 378, note; 1; 169, note 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, note; 1; 100, no

aans not ette, 200, note 2; 301, note 3; 398, note 1. Drocks Lázht, 439, note 1. Drocks Lázht, 439, 509. Drox, fils d'Hipparinus, bean-frère de Denys l'Ancien, 256, 271 son cril et son espédition, 276; son gouvernent, 280 et univ. as mort '283, ses études, 536.

DION CHRYSOTOME, cité, 505.

DIONYSICS, législateur de Syracuse,
192.

DIOSCURES, en Sicile, 64.

Diomos, pasteur zicilien, 488.

Divers, fontaine miraculeuse, 462.

DIYLLUS D'ATHÈRES, historien, 33. Donine, fils du roi de Sparte, meurt en Sieile, 113.

Donzeus, général de Denys l'Ancien. 23a.

DORIENS, 72.

Donis, fille d'Exenète de Locres, femme de Denys l'ancien, 240. DROFTS ET IMPÔTS, 435.

Ducerrus, roi des Sicules, 155, 158 et suiv.; sa mort , 162. DUILLIUS, remporte sur les Carthaginois une victoire navale, 35o. DUREAU DE LA MALLE (M.), Économie politique des Romains, 423, 428. Dunis de Samos, historien, 34, note 5, 38, 4o.

EBERT (M.), Dissertationes Sicula , 36, note 3, 42, 463. - Eccelude, sive commentariorum de Sicilia veteris geographia, historia, mythologia, lingua, antiquitatibus sylloge: Régimonti, 1830, 104.

ECHETIA, tille de Sicile, 316. Echirses, 191, 229, note 1, 277,

note 1, 310, note 1. ECNOMUS, montagne volsine d'Agrigente, 308; donne son nom à une victoire navale des Romains, 351.

Écoles, 562. Ecoles d'esclaves de Syracuse, 431,

ECPHANTUS DE SYRACUSE, philosophe,

EGESTAIRS, en guerre contre les Sclimontins, 95, 157, 172, appellent les Athéniens en Sicile, 173; suite de leur guerre contre les Sélinontine, 200.

Égeste, héros troyen, ne en Sicile, 65.

EGESTE, (en latin Segesta), ville de Sieile, 64, 242; ravagée par Agathocle, 326.

Eggen (M. Émile), de Archyle

vita, operibus et philosophia; Paris, 1833, 39. EGYPTE, ses relations avec la Sicile,

ÉLEUTHÉRIA, fêtes de Jupiter libéra-

teur, 481. ELYMES, peuple de Sicile, 64, 65.

ÉLYMNA, roi des Librens, 314. EMPÉDION DE SÉLINONTE, 205. Empérocia p'Agricante, grand-père

du philosophe, olympionique, 379. EMPÉDOCLE, philosophe 381, 401, 210 et suiv. 551. Empérocus, poête tragique, 500. EMPÉDOTIMUS DE SVEACUSE, philo-

sophe, 527. EMPORIUM, ville de Sicile, 101,

note 3, 203. EMPRONTS PUBLICS, 451.

Énée, 65.

Enestrana, père de Théron, 124. Engreu, ville de Sicile, 63, 474. Enna (Henna sur les médailles latines), ville de Sicile; sa fondation,

91, 92; révolutions, 236, 256; saccagée par les Romains, 366. ENTELLA, ville de Sicile, 234, 242,

271.

ENTIMUS DE CRETE, fondateur de Géla, 87. ÉOLE, 70.

ÉGLIENNES, (lles), 70.

ÉPHORE DE CUMES, bistorien, 27 à .30; cité 169, note 1; 202, 206,

EPICHARMA, poête comique et philosophe 378, 489; ses écrits sur la médecine, 547.

ÉPICYDE, général d'Annibal, 357; gouverne Syracuse, 364.

ÉPIPOLES, quartier de Syracuse, 154, 181, 367.

ÉPONYMES; magistrats, 419. ÉRATOSTHÈNE, chronologiste, 375.

Engerium, (en latin Sergentium), ville de Sicile, 120.

Encoréties p'Hiména, olympionique, 145, note 2.

Enrek, ville de Sicile, 89, 862. Énranon, Étolien, un des commandants de Syracuse en l'absence

d'Agathorle, 313.

par Pyrrhus, 338; montagne, 241. Éavx, fils de Vénus, 65.

ESCHYLE, 463, 497.

ESCHYLE, 463, 497.
ESCRIRE LE SOCRATIQUE, son séjour
en Sicile, 523.

Esclaves, 190, note 2; affranchis, 232, 258, 464; guerre des esclaves, 464, note 1.

ÉTTENNE DE BYZANCE, géographe, 58, 119, note 2.

Ersa, montagne de Sicile, 69, 71; ses éruptions, 168, note 1, 249; fables qui le concernent, 461.

ETNA, ville fondée par Hiéron sur l'emplacement de Catane, 141. Ernéens, expulsés de Catane, se retirent à Inessa, à laquelle ils don-

nent le nom d'Etna, 155, 160.
EUBORA, ville de Sicile, 78.

EUCLÉES, général ayracusain, 185, note 3. EUCLIDE, un des fondateurs d'Hi-

méra, 97.

Eccline, fils d'Hippocrate de Géla,

EUCLINE, graveur de médailles, 622. EUCLINE, mathématicien, 534, note 2. EUDOXE DE SYRACUSE, fils d'Agathocle, poête comique, 504.

EUDOXE, mathématicien, son séjour en Sicile, 503.

EUMACHUS, général d'Agathocle, 322. EUMACHUS DE NÉAPOLIS, historien, 42, 355.

EUMÉLUS DE CORINTHE, POÈte, accompagne Archias fondateur de Syracuse, 484.

Euménus, graveur syracusain, 470, note 4, 622.

EUPOLÉMUS, fils d'Hicétas, mis à mort par Timoléon, 295. EURILÉON, libérateur de Sélinonte,

EURIPIDE, 498.

EURYALE OU EURYELUS, quartier de Syracuse, 184, 314, 367. EURYMÉDON, général athénien en

EURYMÉDON, général athénien es Sieile, 189; sa mort, 192.

EURYPHAMUS DE SYRACUSE, pythagoricien, 516.

EUSABE, Chronicorum canonum libri duo 58, 64, 73, 81, 88, note 5; 95,99,101,102,107,108,113. EUTHIME, graveur de médailles, 622. Évancuus, fondateur de Catane, 78. Événère, gravour de médailles,

ÉVHEMÈRE DE MESSINE, philosophe,

EVHEMÉRISME, 544. EXENETUS D'AGRIGENTE, Olympi nique, 172. Exportations, 434.

FARIUS PICTOR, historien, 41. FABLE du cheval, par Stésichore, Philistus, Phædre, Ignatius, 17. FAUNUS habite la Sicile, selon la

fable, 424. FAURIEL, Chants populaires de la Grèce moderne, 487.

FAZELLO, De Rebus Siculis, 81. FÉDÉRATION des villes d'Italie, 25g. Fères, 478. FINANCES, 436.

FLORES, historien, 46, cité, 346, FONDATEUR (Choix d'un), 94, note 2;

ses prérogatives, 141, 393. FONDATION d'Acres, 90 d'Agrigente, 100; d'Ætna, 141; d'Alæsa, 161,

note 3; de Calé-Acté, 161; de Callipolis, 78; de Camarina, 98; de Casménes, 90; de Catane, 78; de Corcyre, 76; de Cumes, 85; note 1; d'Engyom , 63; d'Enna, 90; d'Éryx, 64; d'Eubea, 78, de Géla, 87; d'Héloros, 93; d'Héracléa, 63, 114; d'Himéra, 97; de Léontini, 77, de Mégares, 74, 79; de Menænum, 158; de Messine, 119, 255; de Naxos, 71; de Néétum, 94; de Rhégium, 83; de Ségeste, 65; de Sélinonte, 94; de Syracuse, 75, de Tauromenium, 249, 259, 288; de Thapsos, 79; de Trotilos, 80; de Tyndaris, 355; de Zancle, 81.

FONDATIONS (Krious), titre de divers ouvrages, 8; - de Syracuse, titre d'un livre de Criton, 49; sens que les Grecs donnaient à ce mot, 78, 117, 161. Forbix (Cta DE), Souvenirs de la Si-

cile, 609, 610, FROMENT; originaire de Sicile, selon quelques auteurs, 423; très-abon-

dant , 426. FRONTIN, historien; 56, cité, 215, note 1, 262, note 3.

GALARINA, ville de Sicile, 306, GALATÉE, nymphe de l'Etna, 467. GALÉAGRA, fort de Syracuse, 366. GALÉOTES, devins siciliens, 466. GALEUS, fondateur dn temple d'Apollon à Hybla, 466.

GAULOIS OU CELTES; offrent leurs services à Denys l'Ancien, 262; envoyés par Denys au secours des Lacédémoniens, 271, 323. GÉLA, ville de Sicile; sa fondation, 87; son étymologie, 88, note 3; sa situation, 89, 118; assiégée par les Carthaginois, 225 et suiv. sa ruine, 228; repeuplée par Gorgua de Céos, 296.

Gellias, le plus riche des Agrigeutins, 218.

Gátos, nom d'un ancien roi, 88, note 3,

GÉLON, fils de Dinomène, 119 et suiv. date de son avénement, 121; sa victoire sur les Carthaginois, 134; chef de toute la Sicile, 136; offre de résigner le pouvoir, 137; sa mort et ses obsèques, 138; diverses traditions sur sa vie, 137,

GÉLON II, fils d'Hiéron, épouse Néréide; 342, sa mort, 353.

GÉOGRAPHES, 57.

GÉOMORES, classe de citoyeus à Syracusé, 93, 121, 396. GBBHARD (M.), Lettera al D. di Serra di Falco, 614, note 4.

Gényon, nom d'une enceinte sacrée près d'Agyrium, 471. GESCON, fils d'Hanuon, général car-

thaginois, 294. Gesensus, Scriptura linguaque phanicia monumenta, 319, 564.

Gésyle, général spartiate à Syracuse, 281.

GLAUCIAS D'ÉGINE, sculpteur, travaille pour Gélon, 594.

GLYCON, sculpteur, 579. GOELLER (M.), De Situ et origine Syracusarum, 10, 15, 16, note 1. Gorgasus, peintre, 611.

GORGIAS, léontin, orateur, 166; ses livres sur la physique, 548, 551

et sniv. Gongus, fils d'Aristomène, chef d'une

colonie messénieuue, 85. GORGES D'AGRIGENTE, 124. Gorgus de Céos repeuple Géla du

temps de Timoféon, 296. GRAVEURS en pierres fines et en médailles, 618.

GRECQUE (LANGUE); son universalité, 564.

GREFFIER OU SECRÉTAIRE: pature de ces fonctions, 224, note 1, 400, note 3. GRYSAR, De Doriensiam comordia, 492.

568.

GUIGNAUT (M.), 6. GYLIPPE, fils de Cléandridas, général spartiate eu Sicile, 183, 186 et suiv.

Н

HALICYE, ville de Sicile, 241, HALYCUS, rivière de Sicile, 62. Hamilton, fils de Magon, 132; sa défaite et sa mort, 134; son fils Gescon banni, 204. HAMILCAR, général carthaginois, du temps de Timoléon, 293.

Hamilton, général du temps d'Agathocle, 301 à 315. HANNON, général carthaginois, 267. note 1; tué devant Carthage .

312: HANNON, genéral carthaginois, contemporain d'Hiéron II, 349. HARMONIE; fille de Gélon, 361.

Elécémonie, 136, note 1; 297, 305, 402; 627, note 1.

HÉLICON DE CYZIQUE, astronome à la cour de Denys, 277, note 1,

HELLADIUS, historien, 224, note 3.

7, 8, 60, note 1.

HELLÉNIQUES de Xénophon, 12; de Callisthène, 22; de Théopompe, 30; de Timée, 36; de Duris, 40. HELLOPIDES, familier de Denys l'An-

cicn, 233, note 2. Héloria, fête, 481.

HÉLORINE (VOIE), 93', 180.

HÉLORIS, général des Rhégiens, 256, 257; sa mort, 261. HÉLORIS, gén. syrac. 233, note 2; 261.

HÉLORIS DE SYRACUSE, 233, note 2. HÉLOROS, rivière, 93, 120, 365. HÉLOROS ou ÉLORIS, ville de Sicile, 93, 348, note 2.

Héracléa, fille d'Hiéron II, 354. Héracléa, ville de Sicile, 62, 114.

116, 277. Voyez Minoa. Heraclide de Pont, historien, 62,

109, note 2; 117. Héraclide, général syracusain, 181,

. 185. HÉBACLIDE, général syracusain, rival de Dion, 276 et suiv. sa mort,

282. HÉRACLIDE, tyran de Syracuse, 298. HÉRACLIDE, oncle d'Agathorle, 298.

HÉRACLIDE, deuxième fils d'Agathocle, 324.
HÉRACLIDE, prince des Léontins,

338.

HÉBACLÍDE DE SYRACUSE, ÉCRIVAIR, 561. HÉRACLIDE, fils de Zopyrus, gymnasiarque de Géla, 563, note 4. HÉRACLIDES (Retour des), 28, note 2, 34, note 4; leurs prétentions sur la Sicile, 214.

HERRESSUS, ville de Sicile, 256, 315, 365.

HERBITA, ville des Sicules, 232, 301.

Hescule; son expédition en Sicile, 64, 113, 469 et suiv.

HERMIAS DE MÉTHYMNA, historien; auteur des Sicéliques, 13. HERMOCRATE, fils d'Hermon, homme

d'état syracusain, 170, 176, 185, note 3; amiral de la flotte syracusaine en Grèce, 195; banni, 200; revient en Sicilo, 208; essaye de rentrer à Syracuse; sa mort, 210.

HERMOGRATE, père de Denys l'Ancien, 219. HERMOGRITE, fils de Denys l'Ancien.

275, n. 1. HÉRODOTE, historien, 5, 113, 114, 125, 127, 131, 135, note 1. HÉRODICUS DE LÉONTINI, médecin,

548. Hémolque (Cults), 115, 141, 146,

150, 210, note 1, 476. Héstode, poète, 468. HERAPYLE, quartier de Syracuse,

237, 364. «
HICÉTAS DE SYRACUSE, philosophe,
530.

HICÉTAS DE SYBACUSE fait périr la veuve de Dion, 285; s'empare de Syracuse, 287; sa mort, 295. HicÉTAS gouverne Syracuse après la mort d'Agathocle, 334. Histon, fils de Dinomène, 139; sa victoire sur les Tyrrhéniens, 144; sur les Agrigentins, 147; s'entoure d'hommes de lettres, 148; ses victoires olympiques, 149; sa mort, 150.

sa mort, 150. Iliénon II, fils d'Hiéroclès, descendant de Gélon l'Ancien, 152,

note 1; élu stratége par l'armée syracusaine, 341; bat les Mamertins, 344; proclamé roi, 345; battu par les Romains, 346; fait alliance avec les Romains, 346; son règne pacifique, 351 et suiv. sa mort, 354; ses lois, 421; ses

livressur l'agriculture, 422, note: . Hikaonyme, fils de Gélon II., 354; son règne, 355 à 360.

Iliatica, ville de Sicile; sa fondation, 97; ses révolutions, 125; premier siége par les Carthaginois, 133; ravagée et repesplée par Théron, 160, 168; fournit des auxiliaires aux Syracussins, 186; sa destruction, 206-208.

Himira, fleuve de Sicile, 162. Himilton, Voyez Imilton.

Hippaninus, général syracusain, beaupère de Denys, 240... Hippaninus, fils de Denys l'Ancien

HIPPARINUS, fils de Denys l'Ancien et d'Aristomaché, 275; gouverne Syracuse, 285.

Hirranicos, fils de Dion , 283 , note 2,

HIPPARIS, rivière de Sicile, 98.

Hipparques; leurs fonctions à Syracuse, 415.

Hippocante, tyran de Géla, 99, 118; sa mort, 120.

HIPPOCRATE, parent de Théron, 125, 140, note 2.

HIPPOCRATE, général d'Annibal, 357 et suiv. gouverne Syracuse, 364. HIPPOCRATE, surnommé Mutinès, 371.

Hippon, tyran de Messine, 296, 563. Hippostratus, auteur des Généalo-

gies siciliennes, 48.

Hippys De Rusgium, historien, 2.

4 et suiv. Histoire ; diverses manières de l'é-

crire, 1 et suiv.

HITTORF et ZANTH (MM.), Architecture
antique de la Sicile, Paris, 1825,

590. Homene, cité, 84, note 1, 392, 398, 423, note; influence de ses poésies

en Sicile, 483.

HOUEL, Voyage pittoresque des îles de Sicile, de Malte et de Lipari; Paris, 1782, 590, 605. HYBLA, ville de Sicile surpommée

Mégares et Galéotis, 74, 158, 179, 372, 466. HYBLÉEN, surnom d'Apollon, 466.

HYBLON, roi des Sicules, 79, 466.

HYGCARA, ville de Sicile, 178.

HYPERBUS DE SYRACUSE, olympionique, 170.

levous ne Rhégium, poète, 507. lee (L'), c'est-à-dire Ortygie, quar-

Tera, ville de Sicile, 472, note 1. Isères, 60, 61, 204, 255.

- La Carreila

tier de Syracuse, 81, note 3, 154; fortifiée par Denys, 231. IMALIS, surnom de Cérès à Syracuse,

475, note 1.

Intloon on Himilton, fils d'Hannon, général carthaginois, 211, 243; sa défaite à Syracuse et sa mort, 255.

IMILCON, amiral carthaginois, 366. INDUSTRIE, 430 et sniv.

INESSA, ville de Sicile, 155, 168,

Thomas d'Agrigente, Aig. 579; d'Adbiese en l'honneur de Denys, s69; de Catane, 5/4, note 3 di casque d'Hifron à Olympie, 150. 577; de Céphadedium, 47; de Dinomite à Olympie, 150. 567; de Céphadedium, 47; de Dinomite à Olympie, 150; de Gélan à 195, 563; de Gélon à Delphes, 138, 150, 464; d'Hiéron II. 677; d'a musée Bissent, 579; de Paros (wy. ce mod); de Bhégium, raité d'allisene seu Bhégium, raité d'allisene seu

Athènes, 164, note 1; de Sélinonte, 116, note 1; de la statroméd'Épicharme, 495; de Tauroméninm, 288, note 1; 444, note 2; du thétre de Syracuse, 343, note 1; du tombeau de Dion pas Platon, 283, note 3; du trophée de Mamercus, 295; sur des vases, 570.

INYCUS, ville de Sicile, 63, note 3,

Iolas adoré en Sicile, 471. Ioniens, 72.

IPRICRATE, général athénicn, capturo neuf galères syracusaines et des offrandes de Denys, 269.

ISCHYBUS D'HIMÉRA, olympionique, 113. -ISIDORE DE SÉVELE, 58, 319, note 1.

ISOCRATE, élève des rhéteurs siciliens, 554. ITALIOTES, 259, 261, note 1.

J

Jocastus, fils d'Éole, roi de Rhégium, 70. Judga (le B<sup>m</sup>), Le Antichità di Acre.

Judeca (le B<sup>m</sup>), Le Antichità di Acre. 91, 609. Justin, historien, 31; 110, note 3; 111, 217, 142, note 2; 167, note 2; 275, note 1.

36.

Labralus, forteresse à Syracuse, 184.

Laccius, petit port de Syracuse, 231.

Lacuzs, général athénien en Sicile,
167.

LEVINUS, consul, prend Agrigente.

Lais D'HYCCARA, 179, note 1.

LAMACHUS, fils de Xénophane, général athénien en Sicile, 174, 177; sa mort, 185.

Lamis, fondateur de Mégares, 79. Lamponius ou Lampon, général athénien en Sicile, 167.

ģΙ.

Lanassa, fille d'Agathocle, mariée à Pyrrhus, 330; le quitte pour Démétrius Poliorcète, 331.

LAOMÉDON DE MESSINE, 238.

LASALLE (M. DE), Description de la Sicile, 597, note 1.

Léancius de Ruégium, statuaire (peut-être le même que Cléar-

(peut-être le même que Cléa ehus), 602. Législation de Dioclès, 199.

LEGISLATION de Dioclès, 199. LENORMANT, Élite des monuments cèramographiques, 614.

cile, 117.

Léon, ville de Sicile, 184. Léonidas de Sparte appelé en Si-

LÉONTINI, villé de Sieile, fondée par Théoclès, 77; habitée par les Catanéens et les Naxiens, 141; attaquée par les Syraeusains, sollieite les secours d'Athènes, 166; révo-

lution intérieure, 171. Léormon, tyran de Rhégium, 142, note 1.

LEPTINE, frère de Denys l'Aneien, 242, 245, 249; sa disgrâce, 260;

son exil, 264; sa mort, 268.

LEPTINE, tyran d'Apollonie, se retire
à Corinthe, 292.

LEPTINE, général d'Agathoele, 320. LEPTINE, beau-père d'Hiéron II, 343.

LEPTINE DE STRACUSE, contemporain de Dion, 285.

LESTRIONS (Champ des), 59, 77.
LETRONNE (M.), 11, 30, 33, note 1;
58, note 1; Topographie de Syracuse, 152, 185; Biographie de Arénophon, 168; Mémoire sur l'évaluation des monaies, 411; sur les écrits et les travaux d'Eudoxe, 549;

Lettre d'un antiquaire à un artiste, 611, note 3.

Leucaspis, béros sicanien, 470. Lièvaes importés en Sicile par Anaxilas, 425, note.

LIGURIERS ON LIGYERS, 67

Lilter, un des trois caps de la Sicile, 94. Lilter, ville de Sicile, 203; assié-

gée par Pyrrhus, 339; prise par les Romains, 351.

LINDES, ville de Sicile, 88. LIPARA, une des îles éoliennes, 70,

g5, 167. Lipano, prince de Syracuse, selon

quelques auteurs, 342, note. Livre; valeur de la livre sicilienne,

Locres, ville d'Italie, 141, 167,

LOGGGRAPHES, 1.

Lois: somptuaires, 398, 407; eiviles de Dioclès, 407; sur l'instruction publique, 412; sur latutelle, 413; leurs modifications, 414; d'Hiéron II sur la perception des impôts, 421,

LONGPÉRIER (A. DE), 620, note 2. LONGONA, ville de Sicile, 472, note 1. LUCANIENS, alliés de Denys, 259. LUCIEN, 40; Phalaris, 105; de Longueus, 333, note 2, 341, note 1; Hispairs, 588.

LUCRECE imite Empédocle, 527.

LUTRES (M. le duc DE), 440, 577,
618; Études numismatiques :- Mém.
sur les monnaies incuses de la GrandeGrèce :- Numismatique de Syrucuse,
620 et suit.

Lycus de Rhégium, historien, 50. LYGDAMIS DE STRACUSE, olympionique, 378, 606.

LISIAS, fils de Céphalus de Syracuse, orateur, 263, note 1, 555.

#### M

MACARA, ancien nom d'Héracléa, 62; .étymologie, 117. MACELLA, ville de Sicile, 372. Масвове, 463, пове 3. MACTORIUM, ville de Sicile, 119. Mason de Megabes, en Sicile, comédien, 490, 505, 571. MAGELLES, rétablit Agrigente du temps de Timoléon, 296. Magon, général carthaginois, 111, 248; sa politique, 257; sa mort, 267.

Magon, chef des Carthaginois à Syracuse, en 344; sa mort, 291. Mai (M<sup>2</sup> Angelo), 44, 463. MALGIOS, général carthaginois, 111. Mamercus, tyran de Catanc, 289, 294, 295; auteur de tragédies,

MAMERTINS, 155, 335, 343. MANTICLUS, Messénien, 85; surnom d'Hercule, 85. Manto, mère du Vulcain sicilien,

501.

466. MARACUS DE SYRACUSE, poètetragique,

MARCELLUS, consul, assiége et prend Syracuse, 362 et suiv. MARCIEN WHÉBACLÉE, géographe,

57, 561. MARINE ANCIENNE, 132, 174, note 2, 185, note 2, 188, 239, 243, 250,

350, 432, 581.

MAZARUS, rivière de Sicile, 157.

MÉDAILLES : d'Agathocle, 625; d'Alasa, 161, note 3; d'Agrigente, 101; d'Assorus, 475; de Camarina, 100, note 1: de Catane, 623: de Céphalodium, 472, note 1; de Démarète, 439, d'Enna, 93; de Géla, 90, note; 478, 576; d'Hicétas, 625, note 1; d'Himéra, 98, note 2; 578; d'Inta, 472, note 1; du prétendu Liparo (d'Æsaros), 342, note; de Longona, 472, note 1; de Malte, 474, note 7; de Messine, 130; de Naxos, 236, note; de Panorme, 472, note 1; de Philistide, 343, note 1; de Phintias, 336, note 1; de Rhégium, 130, 376; de Ségeste, 576; de Sélinonte, 96, 578; des Sicéliotes, 626; de Solonte, 325, note 1; de Syracuse, 446, 468, 470, note 3; 472, note 1; 578, 619 et suiv. de Tauroménium, 288, 474, note 7; de Therma, 211, note 1; 472, note 1; de Tyndaris, 256; de Zancle, 82, 575. Medmeens, établis à Messine, 255.

Mésacrès, frère de Dion, 276; élu Méganes, ville de Sicile, sa fondation, 79, 80; fonde Sélinonte, 94; sa destruction, 80, 123; place forte des Syracusains, 181. MEGABIENS, 74, 76.

stratége 279-

Méxe, ville de Sicile, 159, note 1.

MÉNENUM, ville de Sicile, 158. 256. Ménécours, un des fondateurs de

Camarina, 98. MÉNÉCRATE DE SYRACUSE, médecin,

Ménès, stratége de Camarina, 216. Ménopore, historien, 58, tableau. MÉNON D'ÉGESTE, mourtrier d'Agathocle, 332; fait périr Archagathus et est élu stratége, 334.

MENTOR, de Syracuse, 613.

MENTON, ciscleur, 6:6. MERCENAIRES, 154, 155, 239, 241. Mènes (déesses), leur enite, 474.

Mékicus, espagnol, livre Syracuse aux Romains, 370. Miniones, fondateur d'Engyum, 63,

MESSALA, importo de Sicile à Rome to premier cadran solaire, XXL Messéniens du Péloponnèse, 84,

et suiv. 238; de Naupacte et de Zacynthe dtablis en Sicile, 255. MESSINE, ville de Sicile, nommée

d'abord Zancle, ainsi nommée par Anaxilas, 129; occupée par les mercenaires, 155, 177, 238;

prise par les Carthaginois, 248. MÉTEMPSYCOSE, 526.

Micon, fils de Nicératus de Syracuse, statuaire, 611.

Micrinus, fils de Chœréas, régent de Rhégium et de Messine, 7, 143. MIDAS D'AGRIGENTE, musicien, 509.

MILLE (Les), sénat ou conseil à Agrigente, à Rhégium, à Locres, à Crotone, à Colophon, 401.

MILLER (M.), son édition de Marcien d Héraclée, 57, 320, note; 561, note 5.

MINERVE, son culte importé de Rho-

des en Sicile, 88, 124, note 4. Minoa, surnom d'Héracléa ville de Sicile, 62. (Voyez Héracléa.) Minos, son expédition et sa mort en

Sicile, 61. MIROIRS ARDENTS d'Archimède, 588.

MITHRCUS. 506. MORIMUS DE STRACESE, philosophe,

MONNAIES, 438 et suiv. altérées, 452.

MONOPOLE, 436, 449. MONUMENTS D'AGRIGENTE, élevés par

des prisonniers carthaginois, 135; de Syracuse, 196.

MORGANTINE ON MORGENTIUM, ville de Sicile, 158, 170, 256. Monsès, fondateur de Morgentinm

et de Galarina, 306. Moschion, auteur sur la mécanique,

Moschus de Syracuse, poête bucolique, 488.

MOTTA, ville de Sicile, 71, 203, 207, 241; sa position, 242; prise par

Denys, 245. MOTTON, ville de Sicile, 160.

MÜLLER, (M. Ch.), 29. MELLER, (Ottf.), Die Dorier, 219, note 1; - Mannel d'archéologie,

589. Munten, Sparen egyptischer Religion Begriffe in Sicilien und den benachbarten Inseln, Prague, 1806. 482. Mrks, abréviateur d'Hippys, 6.

MTLE, ville de Sicile, 97, 167. MYLÉTIDES, bannis de Syracuse, 97. Myscellus, contemporain d'Archias, fonde Crotone, 75.

Myscon, amiral syracusain, 200. MYTISTRATUM, ville de Sicile, 386.

NAUDET (M.). Histoire de la guerre des esclaves en Sicile, 461,- note Naxos, fle des Cyclades, 72. Naxos, ville de Sicile, 71; occupée par Hiéron, 141; détruite par

Denys, 235. NÉAPOLIS OU MAGALIA, ville d'Afrique, 314, 310.

Néapolis, quartier de Syracuse, 368, 596, NÉOPOLITES, esclaves affranchis à Sy-

raeuse, 232. Négrom, ville de Sicile, 94. Nézélpe, fille de Pyrrhus, femme

de Gélon II, 342. NICANDRE, poête, auteur d'un poême intitulé Σικελία, 48, 81, note 3. NICIAS, fils de Nicératus, général des Athéniens en Sicile, 174 et

Oanos, rivière de Sieile, 98. Opéon, 609.

OLIVIER, une des sources de la prospérité de la Sicile, 424. OLYMPIUM, temple de Jupiter Olympien près de Syraeuse, 120, note 1, 177, 179, 180, 181, 251, 475, 595.

OLYMPIUM D'AGRIGENTE, 596. OLYMPIADES (Ere des), 34.

OMPHACÉ, ville de Sicile, 88, 101, 592, note 2. OENOTRIENS, 67, 68. ORATAS, fondeur, auteur du char

d'Hiéron, 593.

suiv. mis à mort par les Syracusains, 194.

NICODÈME, tyran de Centorippa, 296. NICOTÉLES DE CORINTRE, chef des Syracusains, 234.

NIEBUHR, Histoire romainc, 69. NISA, surnom de Mégares, 147.

note 1. Noz, ville de Sicile, 158.

Noms propres siciliers, 4, note. NUMISMATIQUE SICILIENNE, 619 et suiv. Voy. aussi MÉDAILLES.

NUMBUS SIGILIEN, sa valeur, 442. NYMPHODORE DE SYRACUSE, géographe, 465, 56o.

Nyperus, général de Denys le Jeune, 280.

Nyseus, fils de Denys l'Ancien et d'Aristomaché, 275; succède à Hypparinus, 285.

OPHELLAS, prince de Cyrène, allié d'Agathocle, 317. OPIQUES, 66, 67.

On, sa rareté, 439. OREILLE DE DENYS, nom d'une car-

rière de Syracuse, 608. Onion construit le môle de Zancle,

81, note 5, 468. Onose (Paul), historien, corrigé,

110, note 3, 312, note 1. ORTYGIE, ilot compris dans Syracuse, 76.

ORTYGIE, surnom de Diane, 76, note 2.

ORVILLE (D'), Sicula quibas Siciliae veteris radera illustrantur, 57. Osque. Voyez Opique. Oxythémis, ambassadeur de Démétrius Poliorcète à Syraeuse, 332.

P

PACHTNUM, un des trois capa de la Sicile, q3.

Paléographie sicilienne, 573 et suiv.

Patici, divinités locales de la Sicile, 158, 462. Patici, ville de Sicile, 159.

PAMMILUS, fondateur de Sélinonte, 94. PANETIUS, tyran de Léontini, 102.

PANORME, ville de Sicile, 71, 133, 242. PANTAGIAS OU PANTAGIAS, rivière de

Sicile, 67, 79; son nom moderne, 81, note 1.

Paptrus, erolt en Sieile, 424. Paradoxographes, 49; 58.

Parménide de Camarina, olympionique, 112.

Paros (Inscription de), 37, 58, 123,

168, note 1.
PARTHEY (M. G.), Sicilia antiqua

tabula emendata: Berlin, 1834, 476, note 5.

PASIPHILE DE GÉLA, général d'Agathocle, 326, 328.

PATRON, fondateur d'Alontium, 60.

PAUSANIAS, historien, 63, note 3; ses erreurs, 79, 82, note 1; 86, 122, 166, 193, note 1; 359, note 2; 364, note 1.

Pacsanias de Géla, médeein, 380, 545.

PRINTRES SICILIENS, 611.

PÉLASGES, 65, 68, 70.

Péloris, un des trois promontoires de la Sicile, 169, 246.

PENTATHLUS, Cnidien, tué en Sicile 96. PÉRIÉGÈSE DE STRACUSE, PAR CRITON,

49; de la Sicile, par Théophile, 50.
Péniénès, un des fondateurs de

Zanele, 82. Périlaüs, statuaire, 104, 593.

PÉTALISME, 157, 401.
PETIT-RADEL, Mémoire sur des re-

cherches historiques des monuments que les Pélasges ont laissés en Italie, en Sicile, en Grèce, 591, note.

Pétron d'Himéra, philosophe, 5, 529.

PREAX D'AGRIGENTE, architecte, 135.

PREAX, fils d'Érasistrate, député
athénien en Sicile, 171.

Phalarion, place forte voisine d'Agrigente, 308.

Phalaris, tyran d'Agrigente, 104;

ses lettres, 105.

Phanias p'Érésos; bistorien, 26.

Pharacinas, général spartiate en Si-

eile, 251.

PHARAX, général spartiate à Syracuse, 281.

PHATLLUS, amiral syracusain, 159. Phánémon, fils d'Éole, 70.

PHÉRISTUS D'ELÉE (et non de Géla,

comme il a été écrit par erreur ) rétablit Agrigente, 296. PHILÉMON, poête comique, Syracusain selon quelques auteurs. 502. PHILEMON, graveur, 623, note 3. PHILINUS D'AGRIGENTE, historien, 41, 347, note 1.

PHILIPPE DE CROTONE reçoit des honneurs héroiques à Égeste, 115. PHILISTION, médecin sicilien, 545-54a.

PHILISTINE, reine de Syracuse, probablement femme d'Hiéron II. 343, 626.

PRILISTINÈS DE SYRACUSE, XVIII. PHILISTUS DE STRACUSE, historien, 2; notice sur sa vie et ses écrits, 14, 21, 25, 54, 139, 374, note 1; son rôle politique, 220; conseil qu'il donne à Denys, 233; son exil, 264; rappelé par Denys le Jenne, 274; sa mort, 279. PHILOCTÈTE envoie des colons en Si-

cile, 66. Philosophe, 437, note 1. PHILOXÈNE, poête, 264, 467, 499.

PRINTIAS, pythagoricien, 516. PHINTIAS, tyran d'Agrigente, 335. PHINTIANE, ville de Sicile, fondée

par Phintias, 336. Philippe auteur d'une description de la Sicile, 501 Procée, ville de Sicile, 171.

PROCÉENS, 61, 110, 126, 128. PHOESIADE, nom donné à Rhégium par Denys le Jenne, 263, note 2. PROENICIENS, 70; premiers agents de

la civilisation en Occident, 423, 468.

Phonus, Arcadien, général d'Hiéron, 154. PHORMIS, poête dramatique, 488 et

suiv, PHRYGILLUS, graveur, 622.

PHYLARQUE, historien, 407.

PHYTON, général des Rhégiens, mis à mort par Denys, 263.

PINDARE, 141, 145, note 1, 148, 399, note 1. 429.

Pistorio (Girolamo), Lettera, in cui si assegna ragione per la qual siansi non pochi monumenti d'Egitto in Catania, 482, note 4.

Prenécuses (Iles), 150, 319. PLATANE introduit en Sieile par De-

nys, 425, note. PLATON; ses voyages en Sicile, 19, 264, 274, 534 et suiv, ses lettres, VII. 54, 284, note 2:535, cité,

171, note 1. PLAUTE, poête comique, imite Épi-

charme, 402. PLEMMYBIUM, fort à l'entrée du grand

port de Syracuse, 187. PLINS, géographe, 58, 612.

PLUTARQUE, historien, 18, 26, 54, 115, note 1; 165, 225, note 1; 286, note 3.

Poésie pastorale, 485; populaire, 487; dramatique, 488 et suiv. Polémon, sur les fleuves de la Sicile,

50, 463, note 4. Polichna, fort voisin de Syracuse, 253.

Polis on Pollis n'Angos ou de STRACUSE, 393, note 2; 434, note 2.

POLUS D'AGRIGENTE, sophiste, 553. POLLUX, 139, note.

POLYBE, historien, 34, 35, 40, 42, corrigé, 354, note 1.

POLYCRITE OU POLYCLETE DE MENDA, historien, 23.

POLYDORE, législateur, 405.

POLYEN, auteur du livre des Stratagèmes, 56, 78, 80, 106, 124, 135, 187, notes 1 et 2; 190, note 1; 215, note 1; 235, note 1; erreur, 262, note 3.

POLYEN DE SYRACURE, 360. POLYPRÈME, 467.

POLYXÉNUS, beau-frère de Denys

l'Ancien, 225, 233, 250. Polyzélus, fils de Dinomène, 139,

POPULATION, 453 à 461; d'Agrigente, 456, 45g; de Syracuse, 457, 460; de Zancle, 458; de Sélinonte, 459; d'Himéra, 459; d'Agyrium, 460; de Panorme, 461, note 1. Posynumius, pirate tyrrhénien, 296. Potamis, amiral syracusain, 200.

POTHEUS, auteur du Trésor des Syracusains à Olympie, 595. PROCLÈS DE CATANE, 235.

PRODUCTIONS naturelles de la Sicile, 429 et suiv.

PROSERPINE (Kopn), 468, 469. Pagon, historien, 33,

PSAUMIS D'HIMÉRA, olympionique, 380. PUNIQUES (GUERRES), 40, note 8.

Pyranecs, roi d'Épire, gendre d'Agathocle, 330; appelé en Sicile, 336; prend Éryx, 33q; assiége Lilybée, 340; abandonne la Sicile,

PYTHAGORE, philosophe, 108, 147, 510 et suiv.

PITHAGORE, tyran de Sélinonte. 115. PYTHAGORE DE RHÉGIUM, statuaire. 579, 603 et suiv.

Pythogène, frère du roi Scythès, 127. Pyrnoporus, fils d'Isolochus, génér. athén, en Sicile, 168; banni, 170.

R

RAGUSA (Hieronymus), Blogia Sicu-· lorum qui litteris floruerunt; Lug-, dnni, 1690, 502, note 1. Rançon des prisonniers, 452, note-5.

RAOUL-ROCHETTE (M.), Histoire des colonies grecques , 61, 79, 80, 82, 83, 144, note, 356, note 1; Monuments inédits, 578; Lettre à M. Schorn, 579, 588, 611, note 1; Lettre numismatique à M. le duc de Luynes, 4, note 1; 590; 618; Peintares antiques inédites, 605, note 3, 611; Considérations sur les graveurs

en médailles, 6 1 9; -sur les médailles siciliennes de Pyrrhus, 620. RELIGION, 471 à 483.

Ruégium, ville d'Italie; sa situation, 83; étymologie de son nom, 84, note 1; 85, note 2; date de sa fondation, 84; ses révolutions; 126, 143; assiégée par Denys, 257, 262; prise et ruinée, 263; occupée par une légion campanienne, 337. RESTORIOUE; son origine en Sicile,

55o.

RIODASI, ses colonies, 88, note 6.

RIODASIL, Voyage en Sicile, 61 co.

ROMANS, 112, 131; châtient la perfidie de la légion campanienne de
Rhégium, 361; appelée en Sicile
par les Mamertins, 345; franchissent, pour la première fois, le
détroit, 346; leurs succès, 347 et

suiv. prennent Syracuse, 370.
RONDLET, Mémbre aw la marine des ancienz: Paris, 1820, 185, note 2.
ROTAUTÉ; a-t-elle existé, dans l'origine, à Syracuse? 393, note 2; limité dans le gouvernement dorien, 398, 399.

## s

Sabins, sont peut-être les mêmes que les Œnotriens, 68.

Sacon, un des fondateurs d'Himéra, 97

SACRIFICES HUMAINS, 104, 136, 214, note 3, 324, 463, note 1, 477-SAINT-NON, Voyage pittoresque de Naples et de Sicile; Paris, 1781,

605, note. SATURNE ou CRONOS, 81, note 5.

467. Satyres, biographe, auteur d'une

vie de Denys le Jeune, 54. Scamanne, fleuve de Sicile, voisin d'Égeste, 326.

SCHOLLISTE de Pindare, 140, note 2; 142; note 1, 593, note 2; d'Aristophane, 170, note 4, 570, note 1; de Théocrite, 567, note 1; de Lucien, 588.

Scipion L'Apraicaix rend à la Sicile les objets d'art enlevés par les Carthaginois, 599.

Carthaginois, 599.
Scopinas de Synacuse, ingénieur cité par Vitruve.

SCROPANS, Histoire de la guerre des esclaves en Sicile sous les Romains, traduit en français par M. Naudet, 464. Scylacium, ville d'Italie prise par Denys, qui en transporte les habitants à Syracuse, 262.

Scymes ne Cuios, géographe, 29, 30, 32, note 1; 58, 72, 73, note 1; 82, 87, note 1; 219, note 1.

Scyrnes, tyran de Zande, 118,

SÉCESTE. Voyez ÉGESTE.
SÉLINONTE (ECUPOR, SELINONTUM),
ville de Sicile; sa fondation, 94;
étymologie, 96; ses guerres contre

étymologie, 96; ses guerres contre les Égestains, 157, 172; sa destruction, 202, 208, 271. Sésar de Syracuse ou Conseil des

six cents, 362, 360, 416, 420.

SERRA DI FALCO (M. le duc DE), Antickità della Sicilia; Palermo, 91
et passim.

SICANEAS, premiers babitants de la Sicile, 60, 70.

SICANES, général syracusain, 181.

SICANES, fleuve d'Ibérie, 60.

SICÉLIOEES d'Hippys de Rhégium,

4; d'Antioclaus, 10; d'Hermias de

4; d'Antioclaus, 10; d'Hermies de Méthymna, 13; de Philistus, 15; de Polycrite, 23; d'Athanis, 25; de Timée, 36; d'Appien, 44; de Silénus, 45; de Timonax, 48; d'Andréas de Panorme, 49; de Criton, 49; de Dorothée on Dosithée, 50; d'Alcimus, 535.

Sicklus ou Siculus, roi des Ausoniens, chef des Sicules, donne son nom à l'île, 65, 67.

Scottas; passent d'Italie en Sicile; leur origine, 66-69; dymologie de ce nom selon Nichuhr, 69, note 3; Sicules-Pelasgos, en Grèce, 76; notes 3; leur capitale détruite, 163; prennent parti pour les Abbeniens contre Syracue, 183; leur population et leur, influence, 196; tributa qu'ils payaient, 438, poter.

Sicilia, titre d'un poème, sujourd'hui perdu, de l'empereur Auguste; Suétone, Auguste, c. Lixxv. Sicile; ses premiers habitants, 59; nommée d'abord Trinacrie, 60;

prend le nom des Sicèles on Sicules, 65. SILÉRUS CALATIANES, historien, 45. SILÉRUS DE RIEGIUM, député à Athè-

nes, 164.

SILIUS ITALICUS, poète, 47.

SILLAX, de Rhégium, peintre, 612.

SILLAX, de Alegium, peintre, 612.

GO2 passim.

602 passim.

SIMMIAS DE SYRACUSE, philosophe,
540.

Simonide de Cos, 140, 494, 574. Simos, un des fondateurs d'Himéra, 78.

Simus, trésorier de Denys, 614. Sito, nom de Cérès à Syracuse, 475.

Six-Cents (Les), sénat de Syracuse, 300, 301. SOLONTE, ville de Sicile, 72, 242, 256; étymologie, situation, 325, note 1.

SOPATER, historien, 56.

SOPROCLE, fils d'Eurymédon, général athénien en Sicile, 168; banni pour avoir consenti à la paix, 170. SOPHRON DE STRACUSE, mimographe, 503.

SOPHROSTRE, fille de Denys l'Ancien, femme de Denys II, 388. SOSICLES DE SYRACUSE, poête tragique, 384, 501.

Sosilas de Lacédémone, bistorien, 41.

Sosis, nom de plusieurs Siciliens, 356, note 1; 359, 368. Sosis, fils de Nymphodore de Géla,

Sosistrate gonverne Syracuse, 298, 305.

Sosistrate, successeur d'Hicétas à Syracuse, 336. Sosistratus, chef des esclaves ré-

voltés à Syracuse, 190, note 1. Sostrate de Rusgium, élève de Pythagore, statuaire, 604.

STATURES of Acengus, 1,95, de l'Anapus et de Cyané. 4,75, noté 3; d'Apolho a Céda. 598; — par Myron, 600; d'Apolho Téménite, 610; noté 3; de Charphore par Polychet, 600; de Chrysha, 475, noté 3; colossales, 598; -999, 610; de Cupidon par Pratitéle, 600; par Pédale, 593; de Diane, A Ségeste, 599; enlevées de Sicile; 559, 598, 610, noté 3; d'Epicharme. 494; d'Esculspo. 610; cd fc'élon. 37, 938. 661; par Glycon, 579; d'Hercule par Myron, 600; d'Hiérou II; 611; d'Himéra, 599; de la joueux d'Isselets, 610, note 2; de Jupiter libérateur, 153, 604; d'or et d'voire, 478, 595, 605; par Périllus, 593; par Pythagore, 603; de Sapho par Silanion, 601; de Sitésichore, 599; des tyrans, verdues à l'encan, 604; de Vénus au musée de Syrause, 610.

STÉSICHORE D'HIMÉRA, POÈTE, 108, 483, 506; sa statue, 599. STRABON, géographe, 57, 129. STRATÉGIE OU GÉNÉRALAT, 398, 399,

voy. Hégémonie.
STILFON, amiral d'Agathocle, 33o.

SUIDAS, hiographe, 55, 108, 318, note 1, 462, note 1, 492, note 1. SYBARIS, ville d'Italie, 115, 139. SYKÉ. Voyez TYCHÉ.

Syméthus, rivière de Sicile, 77, 179. Symmachus de Messike, olympionique, 166.

SYRACUSE, fondée par Archias, 72; étymologie du nom de Syracuse, 72, note 1; 76; date de sa fondation, 73-76, note 3; ses révolutions, 121, et suiv. rétablit la démocratie, 152; troubles intérieurs, 156; guerres diverses, 159; contre Agrigente, 162; contre les Sicules, 163; contre les colonies iomiennes, 166; assiégée par les Athéniens, 175 et suiv. entourée de nouvelles fortifications, 181; détruit l'armée athémenne, 194; envoie des vaisseaux en Grèce, 195, sa situation intérienre, 196 et suiv. guerre contre les Carthaginois, 200 et suiv. tombe sous la tyrannie de Denys, 224; sarévolte comprimée, 229 et sniv, fortifiée par Denys; assiégée par les Carthaginois, 255; passe sous l'autorité de Denys le Jeune, 273; guerre civile entre Dion, Héraclide, Callippe, Hicétas, 276; occupée, en partie, par les Carthaginois, 287; délivrée par Timoléon, 290; repeuplée de nouveaux colons, 291; assiégée par les Carthaginois du temps d'Agathocle, 309; assiégéest prise par les Romains, 364 et suiv.

T-

TABLEAUX, 612 et suiv.
TALENT SICILIEN; sa valeur, 443.
TAUROMENIUM, ville de Sicile, 249, 259, 288.
TAUROS, montagne de Sicile, 248,

256.
TÉLÉMAQUE, ancêtre de Théron, 109.
TÉLESTE DE SÉLINONTE, poète, 382,
507.

TÉLINES, ancètre de Gélon, 119-

Tellias, général syracusain, 185, note 3.

Téménite, quartier de Syracuse, 181, 596.

Temples: d'Adranos, 464; de l'Anapus, 475; d'Apollon Archégète, 474; d'Apollon Hybléen, 466; d'Aristée, 475; de Cérès, 475, 596; de Cérès à Enna, 92, note à; du Chrysas, 475, d'Esculape, à Syracuse, 475; de la Fortune, 475; de Galatée, 467; d'Hercule, arı; d'Iolas, 4711 de Jupiter Olympien à Syracuse, Voy. OLYM-PICM: - băti par Hiéron II. 605. note'4; de Jupiter, à Agrigente, 106, 594, 596; de Jupiter Atabyrien, 476; de Liber, 475; des déesses mères, 474; de Minerve à Agrigente, 214; 218; - à Syracuse, 475, 617; de Neptune, 468; d'Ortygie, 475; des Palici, 464; de Proserpine à Syracuse, 475, 596; de Saturne, 467; de Ségeste, 597; de Sélinonte, 204; de Vénus, 472-476; - Erycine, dè Vulcain, 465, 468.

Ténias, rivière de Sicile, 183.-Téniatos, fils de Crinippus, tyran d'Himéra, 118.

THALIE, nymphe de l'Etna, 462.
THAPSOS, ville de Sicile, 79; sa fondation, 81, 184.

THAPSOS, ville d'Afrique, 314. THÉAGENE DE RHÉGIUM, CHRODOGRA-

phe, 5.
THÉARIDE, frère de Deuys l'Ancien,
260.

Tπέλταε de Syracuse, 607; de Tauroménium, 607; d'Agyris, 608; d'Acres, 608.

THÉMISTOCLE veut faire écarter Hiéron des jeux olympiques, 149. THÉMISTOGÈNE DE STRACTSE, histo-

rien, 557 et suiv.

Tripustrus, gendre de Gélom II, 361.

Tripoculis, Athénien, chef de la colonie chalcidienne en Sicile, 71.

Tripoculta De Stracuse, poète huco-

lique, 486.

THÉODORE DE STRACUSE, OTAL 555.
THÉODORE, tacticien, 583, note 2.
ThéODORESAS DE STRACUSE, poête,
508.

Ти́воротв, chef d'nn complot contre Hiéronyme, 356, 359.

THÉOGAMA, fête syracusaine, 479. THÉOGSIS DE MÉGARES, poête, séjourne en Sicile, 502.

TRÉOPEILE, auteur d'un Périégèse de la Sicile, 50. TRÉOPHEASTE, 136, note 4, 149,

435, note, 439, note, 437, 438. Tatoromre de Chios, historien, 30 à 32.

THÉOXÉNA, femme d'Agathocle; 333.
THERMA, ville fondés sur les ruines
d'Himéra, 211.

TREAMES: d'Himéra, d'Égeste, 469. TRÉRON, fils d'Énésidème, roi d'Aggrigente, 124 et s. sa mort, 145. TRESMOPHORIES, fêtes de Cérès, 479. TRESTA, SOUR de Denys l'Anclen,

225, 388 bis. Thierson (M.), Epoch. art. gr. 602,

note 3.

Transon, un des conseillers d'Hiéronyme, 356.

THRASYBULE, fils de Dinomène, 122, 138, note, 140; succède à son frère Hiéron, 151; sa tyrannie,

152; sa chute, 153. THRASTEULE, fils de Xénocrate d'Agrigente. Voy. Pindare.

Tunastniz, fils de Théron, 125. 139; succède à son père, 146; fait la guerre aux Syracusains; sa défaite et sa mort, 147.

THUCTBIRE, historien; notice sur son histoire, 11; cité, 59, passim. THYNION, fils de Mammée, gouverne Syracuse, 336; mis à mort par Pyrrhus, 34o.

TIMAGORAS DE GÉLA, philos. 540. TIMÉE DE TAUROMÉNIUM, historien, 3; notice sur ses écrits, 33 et suiv. cité, 165, 194, note 1; 202, note 2; 206, 212, note 1; 213, 221, note 2; 246, 297, 327, note 1; 599; see harangues, 556.

TIMOCRATE, général de Denys le Jeune, 276, note 1.

Timoléon de Coristhe délivre Syracuse de la tyrannie de Denys et d'Hicétas, 287 et suiv. détruit la eitadelle de Syracuse, 291; repeuple les villes sieiliennes de nouveaux colons, 291; rétablit le gouvernement démocratique à Syraeuse, 292; bat les Carthaginois, 203: sa mort, 296.

Timonax, auteur de Sicéliques, 48. TIMONIDE, historien, 25.

TIMYGHA, pythagoricienne, 516. TISIAS, SURNOMMÉ STÉSICHORE. (V.) 506.

TISIAS DE STRACUSE, rhéteur, 553. Tire-Live, historien, 41, 44, 46; corrigé, 363, note 1.

TISARCHUS, chef du conseil des Six-Cents de Syraçuse, 302.

TOMBEAU de Théron, 598. Tongion, lieu eélèbre par une vie-

toire d'Agathoele, 328, note 1. TORREMUZZA (CASTELLI, princ. DI), Sicilia et adjac. insularum inscriptiones; Panorme, 1769, 115.

TRAITÉS entre les Romains et les Carthaginois concernant la Sicile. 112; entre Xerxès et les Cartha-

ginois, 132; entre Gélon et les Carthaginois, 136; entre Athènes et Rhégium, 164; entre Denys et les Carthaginois, en 405, 231; second traité, 250; troisième traité, 268; entre Agathocle et les Carthaginois, 327; entre Hiéron II et les Romains, 348; entre les Romains et les Carthaginois, 352:

entre Hiéronyme et Annibal, 357. Tréson des Syracusains à Olympie, 495, note 3; à Delphes, 196; note 2; trésors des Géléens, des Sélinontins, à Olympie, 595.

TRINACRIE (Totrania ou Operania), ancien nom de la Sieile, 60.

TRINACRIE, nom d'une ville de la Sicile, 60, 163.

TROGILUM, port de Syracuse, 185, 366.

TROIE (Prise de), 64, 375. TROTILOS, ville de Sieile, 79; doit-

elle être distinguée de Trogilum. pert de Syracuse? 80.

TROYERS; leurs colonies en Sicile, 64.

Texts, ville d'Afrique, 314. ΤΥCHÉ (Τύχα ou Σύκα), quartier de

Syracuse, 80, 152, 184, 368. Tradanton, Syracusain, aspire à la tyrannie, 156.

TYNDARION, tyran de Tauroménium,

Tyndanis, ville de Sicile, 255.

TYRRENIESS, 126, 144, 185. Tzerzės, polygraphe, 108, 109, note 2; 138, note 3; ses erreurs, 219, note 3; corrigé, ibid. cité,

560, 563, 38g.

VAISSELLE d'or et d'argent, 174. Vennès, prétenr de Sicile, 434, 599 VALÈRE MAXIME, 109, note 2;356, et suiv. note 2; 361, note 1, VILLEMAIN (M:), République de Ci-Vases d'argile peints, un des procéron, 562. duits de la Sicile, 431, 614 et Vins de Sicile, 433. Virgile, cité, 463. VELCAIN (HOMOTOS), 465, 468, 469. Véxus Aphrodite, Érycine, 65, 470, 472 et suiv. Victrix, Uranie, Calnote 2. lipyge, 474 WITTE (M. DE), 615, note 2.

### X

XÉNARQUE, fils de Sophron, poête XÉNOPHANE DE COLOPHON, 9, 484, . comique, 5o4. 517 et suiv. Xinopuon, historien (Notice sur), XÉNOCRATE, frère de Théron, 140, note 2. 12; cité, 196, 203, 217, note 1; Xéxocrate le Socratique; son séjour 220, note 2; 229, note 1. en Sicile, 533. XÉNOPHRON, sophiste sleilien, 556. XÉNODICES M'AGRIGENTE, général, XIPRONIA, promontoire de Sicile, 315, 322. 348. Xurnus, fils d'Éole, 70. XÉNOPHANE, père de l'historien An-' tiochus, 9. XOUTHIA; région en Sicile, 70.

### Z

ZALÉCCUS DE LOCRES, législateur. Zénon, histórien, 58 bis, table chro-408. nelogique. ZANCLE ou MESSINE, ville de Sicile, Zénon n'Élée, philosophe, 109, 81; étymologie de ce nom, 81, note 2. note 5; ses premiers habitants. ZEUGNITES, cavaliers libyens, 307. 82; ses révolutions, 125-130. Zoiga, De Origine et usu obeliscorum, Zancié, fontaine, 81, note 5. 484, note 4. Zanclus, roi de Zancle, 81.n. 5; 468. Zoippus, gendre d'Hiéron II, 354.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

# TABLE

# DES DIVISIONS ET PARAGRAPHES.

|           | JCTION                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| PREMIÈI   | RE PARTIE Sources historiques                                   |
| S 1.      | Hippys de Rhegium. 4                                            |
| S 11.     | Hérodote                                                        |
| S ni.     | Hellanicus de Lesbos.                                           |
| 'S IV.    | Antiochus de Syracuse                                           |
| 5 v.      | Thucydide. — Xénophon.                                          |
| S vi.     | flermias de Méthymna                                            |
| S vis.    | Philistus 14                                                    |
| 5 viii.   | Anaximène de Lampsaque. — Callisthène                           |
| S'1x.     | Polycrite de Mendæ. 23                                          |
| 5 x.      | Athanis de Syracuse, Timonide et autres historiens de Dion      |
|           | et de Timoléon                                                  |
| 5 xt.     | Ephore de Cames et Démophile                                    |
| S au.     | Theopompe 30                                                    |
| 5 xm.     | Divilus d'Athènes, Psaon de Platée                              |
| 5 ver     | Timée Ibid.                                                     |
| 5 xv.     | Callies, Antander, Duris, Démocharbs                            |
| S xvi.    | Philinus, Fabius Pictor, Baton, Sosilas, Eumachus, Polybe,      |
|           | Appien d'Alexandrie                                             |
| S xvii.   | Silénus                                                         |
| S. xviii. | Tite-Live, Florus, Eutrope, Silius Italicus                     |
| S 318.    | Aristide, Timonax, Nicandre, Hippostratus, Artesnon, An-        |
|           | dréas de Panorme, Criton, Dorothée, Théophile, Polés            |
|           | mon, Lycus                                                      |
| 5 'kx.    | Diodore de Sicile 50                                            |
| S xxt.    | Cornélius-Népos, Plutarque, Satyrus, Oléarchus, Saidas, Ag., 53 |
| S xxII.   | Athenée, Ælien, Sopater, Polyen, Frontin                        |
| S xxIII.  | Steabon, Seymnus de Chios, Étienne de Byzance,                  |
|           | pronologique des principaux historiens de la Sicile 58 bis.     |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pages. |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | SECONDE    | PARTIE Paácis historique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59     |
|   | 77         | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | _      |
|   | 1. \$ W.   | Premiers habitants de la Sicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.  |
|   | 5 H.       | Colonies crétoises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61     |
|   | 5 m.       | Colonies troyennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64     |
| • | 2 5 IV.    | Invasion des Sicules. — Phoniciens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66     |
|   | S v.       | Fondation de Naxos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71     |
|   | 5 vi. ,    | Fondation de Syracuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75     |
|   | 5 vil.     | Leontini Catane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 77   |
|   | S vnt.     | Mégares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79     |
|   | 5 IX.      | Zancle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81     |
|   | -5 x.      | Rhégium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 83   |
| ζ | -5 at.     | Fondation de Géla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 87   |
|   | 5 x11.     | Colonies de Syracuse, Acres, Enna, Casmèpes.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90     |
|   | S 2611.    | Sélinopte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94     |
|   | 5 xiv.     | Himéra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97     |
|   | 5 xv.      | Camerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98     |
|   | - 5 xvi.   | Agrigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    |
|   | 5 xyn.     | Panetius, tyran de Léantini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102    |
|   | S xvan.    | Phalarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104    |
| i | . 5 xex    | Invasioù carthaginoise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109    |
|   | 'S xx      | Doriée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113    |
| 7 | · S XXI.   | Guerres intestines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118    |
| i | \$ xxii.   | Gélon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119    |
|   | 5 ixm.     | Théron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124    |
| ٦ | S xxiv.    | Colonie des Samiens à Zancle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125    |
|   | S xxv.     | Phocéens en Sicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128    |
|   | S XXVI.    | Occupation de Zanele par Anaxilas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129    |
|   | S xxvit.   | Ambassade des Grecs en Sicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130    |
|   | S. XXVIII. | Défaite des Carthaginois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132    |
|   | · S xxix.  | Hiéron Polyzélus Micythus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139    |
|   | S.xxx.     | Fin du règne d'Hiéron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144    |
| • | S XXXI.    | Thrasybule Abolition de la tyrannie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151    |
|   | S xxxu.    | Guerre des Égestains Ducétius:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157    |
|   | S XXXIII.  | Alliance d'Athènes et des colonies chalcidiennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164    |
|   | S XXXIV.   | Grande expédition athénienne en Sicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172    |
|   | 5 xxxv.    | Guerre des Carthaginois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200    |
|   | 5 xxxvi.   | Destruction de Sélinonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202    |
|   | S xxxvii.  | Siége d'Iliméra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 906    |

|            | TABLE DES DIVISIONS.                                     | 659    |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|
|            |                                                          | Pages. |
| S XXXVIII. | Retour d'Hermocrate en Sicile                            | 208    |
| S xxxix.   | Suite de la guerre des Carthaginois en Sicile            | 211    |
| \$ xL.     | Règne de Denys l'Ancien                                  | 225    |
| S XLI.     | Règne de Denys le Jeune                                  | 273    |
| S XLII.    | Dion , Callippe, Hipparinus , Nyseus                     | 276    |
| S XLIII.   | Timoléon                                                 | 287    |
| S XLIV.    | Agathocle, Hicétas                                       | 297    |
| S XLV.     | Pyrrhus                                                  | -337   |
| S XLVI.    | Hieron II Guerre punique                                 | 341    |
| S BLVII.   | Hiéronyme                                                | 355    |
| S XLVIII.  | Dernières révolutions de Syractise.                      | 360    |
| ble chrone | ologique                                                 | 375    |
|            | de Théron, Gélon, Denys, Agathocle et Hiéron II 36       | 8 bis. |
|            |                                                          | 6 -    |
|            | PARTIE Institutions, Economie Politique, Lit-            |        |
| TERATURE,  | SCIENCES ET ARTS                                         | 389    |
| S 1.       | Gouvernement                                             | 391    |
| 5 n.       | Législation de Dioclès                                   | 403    |
| S 111.     | Législation de Charondas                                 | 408    |
| 5. IV.     | Modification des lois de Syracuse                        | 414    |
| S. v.      | Agriculture                                              | 422    |
| 5 vi.      | Industrie                                                | 430    |
| 5 ym.      | Commerce                                                 | 433    |
| S viii.    | Finances                                                 | 436    |
| 5 1x.      | Population                                               | 453    |
| 5 x.       | Religion                                                 | 461    |
| 5 xı.      | Fétes                                                    | 478    |
| S xII.     | Poètes. — Cynæthus, Eumélus, Arion                       | 483    |
| S XIII.    | Poésie pastorale Daphnis, Diomus, Théocrite, Mos-        |        |
| -          | chus                                                     | 485    |
| S xiv.     | Comédie Épicharme, Phormis, Dinologue, Apollo-           |        |
|            | dore                                                     | 488    |
| 5 xv       | Tragédie Eschyle, Denys, Achieus, Sosicles et autres.    | 497    |
| S XVI.     | Sophron. — Archestrate de Géla                           | 503    |
| 5 xvii.    | Poésie lyrique. — Stésichore, Ibycus, Aristoxène, Téles- |        |
| * 413-     | tès, Philoxène, Théodoridas.                             | 506    |
| S xvin.    | Philosophie .                                            | 510    |
| 5 xix.     | Pythagore                                                | Ībid.  |
| S AIA.     | rymagore,                                                | 1014.  |

G

## TABLE DES DIVISIONS

|           | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | Pages. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| S XXI.    | Empédocle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 520    |
| S xxII.   | Empédotimus de Syracuse, Pétron d'Himéra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 527    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| S XXIII.  | Ecphantus, Hicétas, Archétimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 530    |
| S XXIV.   | Archytas, Platon, Speusippe, Eudoxe, Eschine, Xénocrate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|           | Aristippe Hélicon à la cour de Denys le Jeune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531    |
| S EXV.    | Dion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 536    |
| S XXVI.   | Dicéarque de Messine, Timagoras de Géla, Simmias de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|           | Syracuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 538    |
| S XXVII.  | Monimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 540    |
| S XXVIII. | Evhémère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 541    |
| S- XXIX.  | Médecine Passanias, Acron, Épicharme, Hérodicus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|           | Philistion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 545    |
| S XXX.    | Rhétorique Corax, Gorgias, Polus, Tisias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550    |
| S XXXI.   | De quelques autres écrivains siciliens Thémistogène,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 4.        | Cléon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 557    |
| S xxxn.   | Écoles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 562    |
| S XXXIII. | Dialectes de la Sicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 564    |
| S XXXIV.  | Paléographie sicilienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 573    |
| S XXXV.   | Arts militaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580    |
| S XXXVI.  | Beaux-Arts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 589    |
| ble aipha | bétique des matières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 629    |

IN DE LA TABLE DES DIVISION:







.

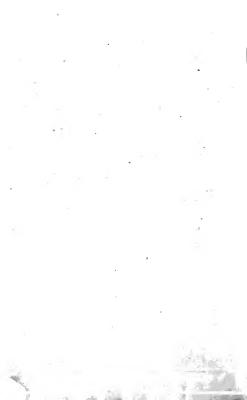

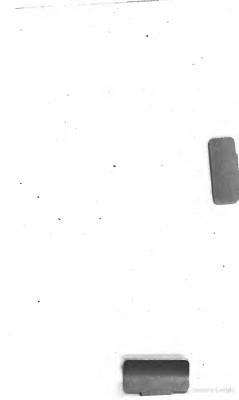

